

Univ.of Toronto Library

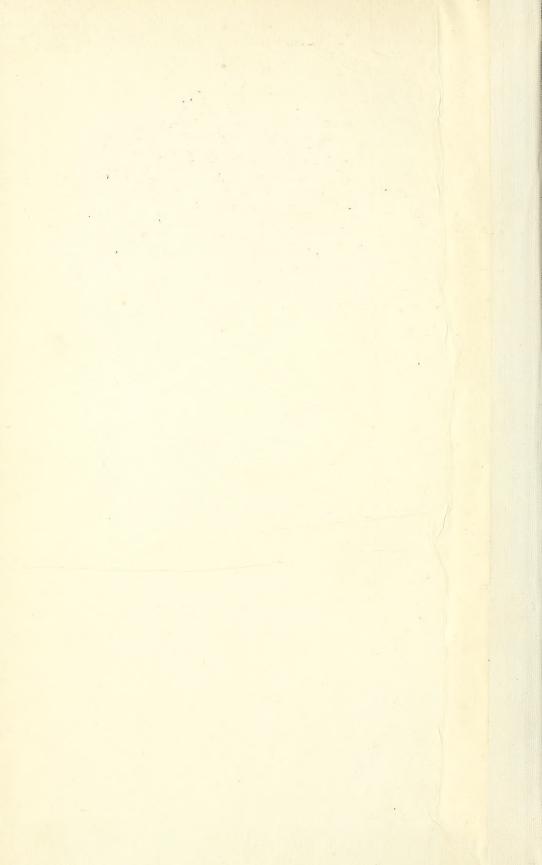

SINDING LIST FEB 1 5 1922.



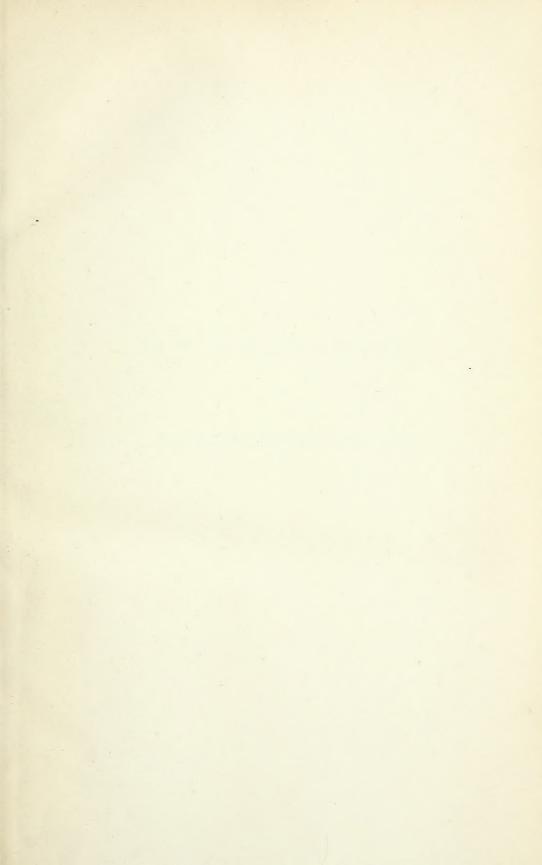



1997

## RECUEIL DE CHARTES ET DOCUMENTS

DE

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS



ALECGIF

# ARCHIVES DE LA FRANCE MONASTIQUE

VOL. XX - XXI

# RECUEIL

DE

# CHARTES ET DOCUMENTS

DE

# **SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS**

MONASTÈRE PARISIEN

PAR

#### J. DEPOIN

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU VEXIN

170232.

TOME IV

### LIGUGÉ

ABBAYE DE SAINT-MARTIN
CHEVETOGNE (prov. Namur), BELG!QUE

#### PARIS

A. PICARD ET FILS, ÉDITEURS 82, RUE BONAPARTE, 82

1921



BX 2613 A14 v.20-21

### XIV

## Actes concernant Saint-Martin-des-Champs pendant le règne de Louis VIII (1223-1226)

810. — Baudoin, prieur de Saint-Martin-des-Champs, et sa communauté, ayant intenté un procès aux chanoines de La Chapelle-sur-Crécy, s'en remettent « haut et bas » au jugement de Pierre (III de Cuisy), évêque de Meaux.

(9 août 1223)

Ego frater [Baldunus], humilis prior Beati Martini de Campis Paris., et totus ejusdem loci conventus, notum facimus universis presentes litteras inspecturis quod cum pro quibusdam querelis canonicos de Capella juxta Creciacum (1) coram venerabilibus viris Abbate de Josaphat et conjudicibus suis in causam, auctoritate Apostolica traheremur, nos tandem in venerabili patri et domino P[etro], Dei gratia Meldensi episcopo, super eisdem querelis compromisimus, ratum habituri quicquid dictus episcopus haut et bas inde duxit faciendum.

Actum anno gracie M° CC° vicesimo tercio, in crastino Sti Laurentii.

- A. Original scellé, L 875, nº 60.
- **811**. Pierre III, évêque de Meaux, décide le partage égal des offrandes aux enterrages ou convois faits à Saint-Martin de Crécy,

<sup>1.</sup> La Chapelle-sur-Crécy, ca. Crécy-en-Brie, ar. Meaux.

entre le Prieur du lieu et les chanoines de La Chapelle-sur-Crécy, à l'exception du drap funèbre placé sur les corps inhumés dans le chœur des moines; le Prieur assistera à la reddition des comptes au Chapitre, et votera comme l'un des chanoines pour la désignation du gardien des troncs.

(21 août 1223)

P[ETRUS], Dei patientia Meldensis ecclesie minister humilis, omnibus ad quos presentes littere pervenerint, salutem in Domino. Universitati vestre notum facimus quod, cum causa verteretur inter venerabiles viros Priorem et conventum Sancti Martini Parisiensis, ex una parte, et canonicos de Capella (1) ex altera, super quatuor articulis de quibus fuerat mota lis coram judicibus delegatis, tandem in Nos compromiserunt, promittentes quod ratum habuerint quicquid per nos in haut et bas super dictis articulis esset ordinandum. Nos autem, interventu bonorum virorum, partibus consentientibus, pronunciavimus in hunc modum, arbitrantes quod xiii denarii parisienses de interragio eorum qui fient monachi ad succurrendum percipientur, sicut solent percipi de interragio aliorum parochianorum qui habitum religionis non suscipiunt, preterea panni impositi corporibus que in choro monachorum Sancti Martini de Capella tumulabuntur, erunt communes, sicut cetere oblationes. Item, Prior Sancti Martini de Capella intererit computationibus Capituli, de expensis et de redditibus, et admodiationibus faciendis, sicut unus ex canonicis, et claves scriniorum in quibus reponuntur oblationes tradentur custodiende de consensu ejus, sicuti unius canonicorum.

Actum anno Domini millesimo CC vicesimo tercio, mense augusto, crastino octabarum Ascensionis Beate Marie virginis.

A. Original scellé, L 876, nº 62.

812. — Dreux, prieur de Gournay-sur-Marne, vend aux moines de La Trappe la rente de 5000 harengs à prendre à Pont-Aude-

mer, aumônée à sa communauté par Galeran II, comte de Meulan, moyennant 34 livres parisis une fois payées.

(Novembre 1223)

Universis presentem cartam inspecturis, frater Drogo, prior de Gornaio (2), salutem eternam in Domino. Noverit universitas vestra quod Nos vendidimus Abbati et conventui de Trappa (3) v milia harengorum que habebamus, de dono Galeranni, comitis de Mellento, apud Pontem-Audomari, singulis annis percipienda. Pro hac autem venditione recepimus a predictis abbate et monachis triginta et imor libras parisiensium. Nos vero super predictis vque milibus harengorum nichil de cetero poterimus reclamare, quia firma erit ista venditio, nec per aliquem poterit revocari, et ita quiete, libere et pacifice, sicut nos hactenus possedimus, possidebunt. Quod ut ratum sit et firmum, presenti carta et sigillorum nostrorum munimine voluimus roborare.

Actum anno Domini Mº CCº vicesimo tercio.

B. Copie du XIII<sup>e</sup> s., Cartulaire de la Grande-Trappe, titre R, n° 2; ms. lat. 11060, fol. 130.

Édit. Hyacinthe de Charencey, Cartulaire de l'abbaye de la Trappe (Alençon, 1889, dans les Publications de la Société historique et archéologique de l'Orne).

813. — Baudoin, prieur de Saint-Martin, confirme la vente de la rente de harengs, faite par le prieur de Gournay-sur-Marne à l'abbaye de La Trappe.

(Novembre 1223)

Universis presentem cartam inspecturis, Baldunus prior, et conventus Sancti Martini de Campis, salutem eternam in Domino.

<sup>2.</sup> Gournay-sur-Marne, ca. Le Raincy, ar. Pontoise.

<sup>3.</sup> La Trappe, éc. Soligny-la-Trappe, ca. Bazoches-sur-Hoëne, ar. Mortagne. — La donation de Galeran II figure sous le n° 337, t. II, p. 230; elle est distincte d'une donation d'un muid de sel à Meulan (n° 338); une copie, qui omet le nom des témoins, existe au Cartulaire de la Grande-Trappe (titre R, n° 1, fol. 130). Cependant la charte 814 fait mention d'un acte réunissant les deux donations. C'est la confirmation accordée par Hugues III, archevèque de Rouen (n° 343, t. II, p. 236).

Noverit universitas vestra quod nos venditionem quam fecerunt Prior et conventus de Gornaio Abbati et monachis de Trappa (3) de quinque milibus harengorum que habebant de dono Galeranni, comitis de Mellento, apud Pontem Audomari, singulis annis percipiendis, laudavimus et concessimus, et presenti carta et sigillorum nostrorum appositione dignum duximus confirmare.

Actum anno Domini Mº CCº vicesimo tercio.

B. Copie du XIII° s., ms. lat. 11060, fol. 130'.

814. — Gautier, abbé de La Trappe, et son couvent déclarent que la rente d'un muid de sel à Meulan, concédée à Gournay par le comte Galeran II, n'est pas comprise dans la cession qui leur a été faite. (Extrait.)

(Novembre 1223)

Universis presentes litteras inspecturis, ego frater Galterus, humilis abbas de Trappa, ejusque loci conventus, salutem in Domino. Notum facimus quod, cum Prior et conventus de Gornaio vendidissent nobis v millia harengorum quos habebant singulis annis de elemosina comitis Galeranni apud Pontem Audomari— nobis dederunt cartam predicti Comitis per quam dicta elemosina fuerat confirmata. Verum quia in predicta carta continetur donatio unius modii salis quem predictus Comes dedit eis apud Mellentum..., dedimus eisdem presentem cartam sigillo nostro roboratam quod in predicto modio salis... nihil poterimus reclamare.

Actum anno gratie M° CC° vico tertio, mense novembri.

A. Original perdu. — B. Inspeximus de Henri V d'Angleterre à Rouen, 22 janvier [1421], an 8 de son règne. S 1417, n° 119. — C. Copie du xv° s., LL 1398, fol. 107. — D. Copie du vidimus de Henri V, LL 1398, fol. 105. — E. Copie collationnée en 1420 du même vidimus, K 191, n° 240.

815. — Maître Jean, official de Meaux, notifie que les Frères de la Maison-Dieu de Meaux vendent à Saint-Martin-des-Champs, pour 16 livres de Provins, huit setiers de grain à Annet-sur-Marne.

(Novembre 1223)

Magister Johannes, officialis Meldensis, omnibus p. l. i. in

Domino salutem. Notum facimus quod Magister et Fratres Domus Dei Meldensis vendiderunt Priori et conventui Sancti Martini de Campis Parisiensis, pro sexdecim libris Pruvinensium, jam solutis, quatuor sextarios ybernagii et quatuor sextarios avene quos percipiebant annuatim apud Anetum (4) in granchia — — Conventus. Quod ut ratum permaneat, presentem cartam sigilli Meldensis curie munimine fecimus roborari.

Actum anno Domini M° CC° vicesimo tercio, mense novembri.

A. Original scellé, S 1327, nº 23.

816. — Adam [de Montreuil], évêque de Térouanne, donne à Saint-Martin-des-Champs une maison et un four qu'il avait à Champeaux, rapportant 13 livres par an, à la charge d'affecter 12 livres à l'institution d'un vestiaire de charité, pour acheter chaque année 50 paires de souliers et cent aunes de bourrel dont seront faits des tuniques et autres vêtements, le tout à distribuer aux indigents dans le courant de novembre; 20 sols de rente sont réservés pour pitance aux moines. Approbation d'Aubri de Hervilliers, chevalier, Jean de Montreuil, Jean, Raoul et Anseau Fourré, neveux du prélat.

(Novembre 1223)

Ego A[DAM], Dei gratia Morinensis episcopus, omnibus p. l. i. notum facimus quod domum et furnum quos habebam Parisius in Campellis (5) quos etiam acquisieram et emeram de proprio meo. et reddebant mihi singulis annis tresdecim libras, et ecclesie Sti Martini de Campis Paris. viginti solidos, donavi eidem ecclesie in perpetuam elemosinam, pro salute anime mee et parentum meorum, tali conditione quod de duodecim libris ementur quinquaginta paria sotulariorum et centum ulne burelli vel plus si fieri poterit,

<sup>4.</sup> Annet-sur-Marne, ca. Claye-Souilly, ar. Meaux. — Hervilliers, éc. Vaux-sous-Coulombs, ca. Lizy-sur-Ourcq, ar. Meaux.

<sup>5.</sup> En 1502, Adam de Montreuil avait obtenu de Saint-Martin-des-Champs l'autorisation d'établir ce four, par dérogation à la charte de concession accordée par Louis VII, sous réserve de laisser aux moines le quart du produit du four. Cette redevance est évaluée ici à 20 sols. Le four rapportait donc 4 livres, et la maison 9 livres. Voir n° 604, t. III, p. 209.

ad faciendum tunicas vel alia indumenta pauperibus et egenis annis singulis distribuenda, medio tempore inter festum Omnium Sanctorum et festi Sti Andree apostoli. Viginti autem solidi qui remanent et viginti sol. quos dicta ecclesia annuatim habebat in predicto furno, de consensu ipsius ecclesie, donavi ad faciendam pitanciam fratribus ejusdem ecclesie, annuatim in die anniversarii mei. In recompensationem vero viginti sol. quos ecclesia suprascripta in pred. furno percipiebat, dedi eidem ecclesie decem libras paris. ad emendos redditus viginti sol. Conventus autem obligavit se Deo et mihi, et promisit in periculo animarum suarum quod ista, prout in istis litteris sunt notata, bona fide facient in posterum observari. Hanc autem donationem et elemosinam concesserunt et fide corporaliter prestita in manu nostra promiserunt se in perpetuum servaturos, nec se contra venturos JOHANNES DE MONSTEROLIO, JOHANNES FORREZ (a), ALBERICUS DE HARAVILER miles, RADULFUS FORREZ (b) clericus et Ansellus Forrez, clericus, nepotes mei. In cujus rei testimonium, presentes litteras feci fieri et sigilli mei munimine roborari.

Actum anno gratie M° CC° vicesimo tercio, mense novembri.

A. Original L 878, n° 25. Restes de lacs de soie jaune. — A'. Duplicata de l'original, jadis scellé, L 878, n° 26. — B. Vidimus de « Jehan, seigneur de Foleville, conseiller du Roy et garde de la prévosté de Paris », du mardi 9 novembre 1395. S 1392, n° 22. — C. Copie fautive du xvi°s., non collationnée, S 1392, n° 8.

Édit. Marrier, Monasterii Sancti Martini... historia, p. 33.

- (a) B Forres, C Forrex. (b) Forret A'.
- 817. Le roi Louis VIII concède à la commune de Crépy-en-Valois les trois moulins royaux de cette ville, avec faculté d'en développer le rendement et, s'ils deviennent insuffisants, d'établir des moulins à vent, moyennant une redevance de 117 muids de méteil, et à charge de servir les rentes aumônées à diverses fondations pieuses de Crépy et des alentours, entre autres un muid de blé à Saint-Léonor de Beaumont.

(Août-décembre 1223)

In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Ludovicus, Dei

gratia Francorum rex. Noverint universi presentes pariter et futuri, quod nos molendina nostra de Crispiaco, videlicet Perroc, Comporte, et Chosellum concessimus Communie Crispiacensi censualiter in perpetuum possidenda, et omnes molentes quorum habebamus molture eorundem molendinorum sujectos, et usum herbarum quem molendinarii prius habebant. Si vero vivarium quod habemus ad prenominatum Chosellum venditum fuerit vel ruptum, quamdiu molendinum de Chosello, causa illius venditionis vel ruptionis, cessaverit, per estimationem bonorum hominum predicte Communie dampnum restituemus. Preterea Communie concedimus quod omnem meliorationem quam in eisdem molendinis per jus facere poterit, faciat; et si eadem molendina ad molturam sepedicte ville non possent sufficere, permittimus quod molendina ad ventum faciat, ut ad molturam sufficiant, ubicunque illa, infra banleucam suam, per jus facere poterit. Pro omnibus autem supradictis, sepedicta Communia reddere tenetur singulis annis centum decem et septem modios et minam bladi medietanei ad mensuram Crispiaci, reddendos in castello Crispiaci, hiis duobus terminis : scilicet medietatem in Nativitate Domini et aliam medietatem in Ascensione Domini, sine grenetagio; de quibus abbatie Victorie, constructa a karissimo genitore nostro, habebit sexaginta et quindecim modios singulis annis in eadem villa in perpetuum percipiendos, scilicet medictatem in Nativitate Domini et aliam medictatem in Ascensione Domini; et Nobis remanent quadraginta duo modii et una mina bladi medietanci ad mensuram Crispiaci. Quod si Nos, vel dicta Abbatia, bladum illud ad dictos terminos recipere nollemus, ipsa Communia reddere tenetur Nobis, vel Abbatic, si bladum nollet recipere, in Purificatione Beate Marie post terminum Natalis, precium bladi medietanei, per legitimam appreciacionem factam in primo mercato ante Natale, infra villam Crispiaci; et codem modo fiet de altera medictate que debetur in termino Ascensionis. cujus precium Nobis vel Abbacie, si bladum nollet recipere, reddetur in sequenti Nativitate Beati Johannis Baptiste. Preterea Communia reddet, pro elemosinis datis a predecessoribus nostris, triginta septem modios molture singulis annis, talis molture que de molendinis exibit, sine pejoratione, videlicet : Domui Leprosorum Crispiaci, duos modios. Domui Dei de Sancto Thoma, quinque modios. Ecclesie Sancti Thome, quinque modios. Ecclesie Sancti Arnulfi, tres modios. Sancto Leonario de Bellomonte, unum modium. Leprosis de Chambliaco, duos modios. Monialibus de Borrenc, duos modios. Confrarie Sti Dionisii Crispiaci, unum modium. Abbatie Lungipontis, decem modios. Capellano Sti Nicholai Crispiaci (6), sex modios; ad terminos qui, in cartis suis, continentur. Omnes autem homines qui non sunt bannarii aliquorum molendinorum, possunt molere ad predicta molendina, si voluerunt. Nos vero pro dicto censuali, omnem justiciam molendinorum predictorum sepedicte Communie concedimus, in perpetuum possidendam; excepto multro, raptu et homicidio que nobis retinemus. Quod ut perpetuam obtineat firmitatem, sigilli nostri auctoritate et regii nominis karactere inferius annotato, pres. paginam precepimus roborari. Actum Compendio, anno Incarnati Verbi millesimo ducentesimo vicesimo tercio, regni nostri primo. Astantibus in palacio nostro quorum nomina supposita sunt et signa. Dapifero nullo. Signum ROBERTI buticularii. Signum Bartholomei camerarii. Signum Mathei constabularii (a).

Data per manum G. [GARINI] Silvanectensis (Monogramme royal) episcopi, cancellarii.

- A. Original B. N., Nouv. acq. lat. 2241, n° 2. Lacs de soie verte. Sceau perdu.
- a) Les limites de dates sont, théoriquement, le 14 juillet 1223, point de départ du règne de Louis VIII, et le 13 avril 1224, jour de Pâques où se termina l'année 1223. C'est dans ces limites que M. Petit-Dutaillis (Études sur la vie et le règne de Louis VIII, p. 438) laisse flotter la date de trois diplômes dont l'un concerne Asnières-sur-Oise et les deux autres Saint-Arnoul de Crépy.

Mais, dans l'itinéraire établi par M. Petit-Dutaillis, il n'est relevé en 1223 que

<sup>6.</sup> Les bénéficiaires de ces libéralités sont : les Lépreux de Crépy-en-Valois et de Chambly (Oise), les églises Saint-Arnoul et Saint-Thomas de Crépy, la Maison-Dieu de Saint-Thomas, les moines de Saint-Léonor, les religieux de la Madeleine de Boran (ca. Neuilly-en-Thelle, ar. Senlis), la confrérie de Saint-Denis et le chapelain de Saint-Nicolas de Crépy, l'abbaye de Longpont (ca. Villers-Cotterets, Aisne).

trois séjours du roi à Compiègne, aux mois d'août (en revenant de Reims à Paris par Soissons où il était le 8 août), de novembre (étape d'un voyage de Paris à Péronne par Noyon, Chauny et Saint-Quentin), de décembre (au retour de Corbie, où il se trouvait le 10). Au second séjour se rattachent cinq chartes, aux autres une ou deux. Le diplôme pour la commune de Crépy étant donné à Compiègne, nous proposons les limites « 9 août-fin décembre 1223 ».

818. — Gui VI, fils aîné de Gui V bouteiller de Senlis, notifie qu'Adam de Bernes a mis Herbert, abbé de Sainte-Geneviève, en possession d'un bois à Villeberneuse, en présence de Pierre, abbé d'Hérivaux, de nombreux chevaliers et clercs.

(Senlis, décembre 1223)

Ego Guido, primogenitus Guidonis buticularii Silvanectensis, notum facio o. p. l. i. quod cum Adam de Baernia quoddam nemus emisset a Reginaldo Le Radde et Emelina uxore ejus, situm in vicedominatu apud Villeberneuse et disposuisset penes se illud tenere in vita sua nec alienare posset nec vendere; sed post ejus decessum, de elemosina sua ad ecclesiam Bte Genovefe Parisien. deveniret; tandem dictus A. in presencia mea constitutus, mediantibus bonis viris, devestivit se de dicto nemore, et investivit Her-BERTUM, Sancte Genovefe Paris. tunc abbatem, pro ecclesia sua, de illo nemore, et concessit dicte ecclesie dictum nemus in perpetuum pacifice de cetero possidendum. Testes autem hujus rei sunt hii : Domnus Willelmus, precentor Sti Frambaldi Silvanectensis. Domnus Petrus Choisiaus de Chanevières (6 bis). Domnus Willelmus DE FONTIBUS. DOMINUS THEOBALDUS, frater ejus. Dominus Johannes TORCHART, DOMNUS JOHANNES CLUIGNET, DOMNUS GUIDO POTARIUS DE Hermenovilla. Domnus Werro de Berron. Willelmus Bargun-DIO de Silvanecti. REGINALDUS DE CRESPEIO. WILLELMUS DE COIE. PETRUS MAILLART de Barberi. SEBERTUS DE MONTESPILLOER. GALFRI-DUS COMPAINZ. JOHANNES DE BORDIS. STEPHANUS DE VALLE. Domnus Petrus, abbas Herivallis. RADULFUS canonicus ejusdem abbatie.

<sup>6</sup> bis. Chennevière-lès-Louvres, ca. Luzarches. — Hérivauy, éc. Luzarches. — Ermenonville, ca. Nanteuil-le-Haudoin, ar. Senlis. — Coyc, ca. Creil, ar. Senlis. — Barbery, Montépilloy, ca. Senlis. — Bernes, ca. L'Isle-Adam, ar. Pontoise.

Domnus Petrus, prior de Montespilloer. Domnus Alardus, prior Ste Genovefe Paris. Domnus Johannes camerarius. Domnus Anselmus. Et ad majorem hujus rei confirmationem, ad predicti Ade peticionem, presens scriptum feci sigilli mei munimine confirmari.

Actum Silvanecti in domum meam que dicitur Bekestele. Anno Domini M° CC° XX° tercio, mense decembri.

A. Original. Arch. de l'Oise, H, 258140. (Sceau perdu).

819. — Nicolas, sire de Bazoches, du consentement de sa femme Agnès et de ses fils Robert, Jacques et Jean, localise le droit d'usage que les hommes et les hôtes de Sainte-Gemme avaient dans les bois de ce territoire, en leur concédant une portion de bois limitée qu'ils pourront essarter et cultiver; les moines conserveront le reste de leurs bois libre de tout usage, dans la gruerie du seigneur de Bazoches. (Extrait.)

(Décembre 1223)

Ego Nicholaus, dominus de Basochiis (7) — notum facio quod ego, de assensu et voluntate Agnetis uxoris mee, et filiorum meorum Roberti, Jacobi et Johannis et aliorum heredum meorum, pro usagio quod homines et hospites Beate Gemme, apud Sanctam Gemmam (8) manentes, habebant in cunctis nemoribus Beate Gemme, eisdem hospitibus... concessi portionem nemoris que vadit a nemore Nove ville (8) usque ad nemus de Pacyaco (8) et venit usque ad Culturas et prata Sancte Gemme — Poterunt etiam — nemus — — evellere et colere, et ad terram arabilem reducere, prout sibi melius viderunt expedire. Reliquum vero nemus Sancte Gemme ex toto dimittetur amodo liberum ecclesie Sancte Gemme et — — emancipatum ab usagio hominum et hospitum; ita quidem quod in mea gryaria remanebit — —

Actum anno gracie M° CC° XX° tercio, mense decembri.

<sup>7.</sup> Bazoches, ca. Braisne, ar. Soissons.

<sup>8.</sup> Sainte-Gemme, Passy-Grigny, ca. Châtillon-sur-Marne, ar. Reims. — Neuville, écart de Sainte-Gemme.

g. Berzieux, ca. Ville-sur-Tourbe, ar. Sainte-Menchould (Berzy-le-Sec, ca. Soissons?).

A. Original S 1434, n° 28. Beau sceau équestre : † SIGILLVM NICHO-LAI DE BASOCHES. Contrescel à l'écu chargé d'un oiseau contourné et d'un annelé en franc quartier : † S. MEUM MICHI.

820. — Le chanoine maître Godefroi et Jean de Berzieux, official de Reims, notifient que par devant eux Pierre Le Coq, avec l'approbation de sa femme Adde et de leur fils Oudard, reconnaît avoir donné à l'église Sainte-Gemme une rente de dix setiers de blé, moitié froment, moitié avoine, à la mesure de Châtillon, dans la dime d'Olizy; ils scellent cette donation, qu'ils approuvent, par le mandat du « Seigneur de Reims ».

(Janvier 1224, n. st.)

Magister God[efridus] canonicus et Johannes de Bergeio, officialis Remenses, omnibus p. l. i. — Petrus Coquus in nostra presentia constitutus recognovit se dedisse ecclesie Sancte Gemme
decem sextarios bladi, medietatem frumenti et medietatem avene,
ad mensuram de Chastellon (10), in decima de Olisi (10). Ada
uxor ejus et Oudardus, filius eorundem, laudaverunt et approbaverunt. In cujus rei testimonium presentes litteras sigillo Remensis
curie fecimus sigillari, dictam donationem de speciali mandato
Domini Remensis approbantes.

Actum anno Domini Mº CCº vicesimo tercio, mense januario.

A. Original S 1434, nº 15.

**821.** — Le prieur Baudoin abandonne à Saint-Denis douze deniers de cens dont le prieuré de Domont jouissait sur la maison de feu Jean d'Aulnay, rue de Saugier, à Saint-Denis, contre une somme de 40 sols à remployer en rentes, dans l'achat de la censive d'Anfroi de Sarcelles à Saint-Brice.

(Janvier 1224, n. st.)

Ego frater B[ALDUINUS], humilis prior Sancti Martini de Campis Parisiensis, totusque ejusdem loci conventus, omnibus p. l. i.

<sup>10.</sup> Olizy, ca. Châtillon-sur-Marne, ar. Reims.

notum facimus quod nos duodecim denarios censuales quos domus nostra de Dolomonte (11) habet in domo defuncti Johannis de Alneto apud Sanctum Dionisium sita in vico de Saugier, quitavimus Abbati et conventui Sancti Dionisii quiete et pacifice in perpetuum ab eisdem possidendos, nichil nobis in eadem domo penitus retinentes. In recompensatione vero hujus quitationis dicti Abbas et conventus dederunt dicte domui nostræ de Dolomonte quadraginta solidos parisienses [ad] redditus comparandos in quadam censiva quam Prior de Dolomonte emit apud Sanctum Bricium ab Anfredo de Cercella (11). In cujus rei testimonium presentes litteras sigilli nostri munimine fecimus roborari.

Actum anno gratie M° CC° XXX°, mense januario.

B. Copie du xmº s., LL 1157, fol. 74; Sanctus Dyonisius, nº cv.

822. — Le pape Honoré III concède aux moines de Saint-Martindes-Champs la dîme des novales, conformément à la présomption canonique, partout où les anciennes dîmes leur ont été données dans l'étendue d'une paroisse.

(20 mars 1224)

Universis presentes litteras inspecturis. Officialis curie *Parisiensis*, salutem in Domino. Noveritis nos, anno Domini Mº ducentesimo nonagesimo tercio, die sabbati post estivale festum Bti Martini vidisse litteras apostolicas annotatas inferius in hec verba:

« Honorius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Priori et conventui Sancti Martini de Campis Parisiensis, salutem et apostolicam benedictionem. Religionis vestre promeretur honestas ut vos graciam Sedis Apostolice prosequentes, vestris precibus favorabiliter annueramus quas secundum Deum possumus exaudire, quia nobis arbitramur accrescere quod vobis, pietatis intuitu, possumus impertiri. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris supplicacionibus inclinati, auctoritate vobis presencium indulgemus ut intra terminos parochialium ecclesiarum illarum, in quibus

<sup>11.</sup> Domont, Saint-Brice, Sarcelles, ca. Ecouen, ar. Pontoise.

vobis veteres decime sunt concesse, de novalibus quoque decimas percipere valeatis, cum ubi manus conceditur, munus etiam in hoc casu videatur esse concessum. Nulli ergo omnino hominum liceat — se noverit incursurum.

» Datum Lateranis XI Kal. Aprilis, pontificatus nostri anno octavo. » (a).

Transcriptum autem hujusmodi litterarum fecimus sub sigilli Parisiensis curie, cujuslibet jure salvo.

Datum anno et die predictis.

- B. Copie de 1418, LL 1358, fol. 81.
- (a) Omission de Potthast (t. I, p. 622). L'original de la bulle n'a pas été retrouvé.
- 823. Guillaume de Clacy, chevalier, notifie que lui et son gendre Jean de Chartres, fils de Tiboud de Chartres, en présence de Geofroi, archidiacre de Paris, ont amorti à Saint-Martin 60 sous de cens à Montauban légués par feu Robert de Chenevières, chevalier. (Extrait.)

(Mars 1224, n. st.)

Ego Guillelmus de Claciaco miles (12) notum facio u. p. l. i. quod ego et Johannes Carnotensis, filius Tiboudi Carnotensis, gener meus, in presencia Gaufridi tunc Parisiensis archidiaconi, constituti, quitavimus monachis et conventui Sancti Martini de Campis la sol. par. censuales sitos apud Mont Auban (13), quos — — defunctus Robertus de Chanavernis (14) miles legavit — — ecclesie memorate — — in censu suo de Mont Auban, in feodo meo — —

Actum anno gratie Mº CCº vicesimo tertio, mense martio.

A. Original scellé, S 1353, nº 1. Sceau rond, de cire verte, à l'écu en poire, à la croix ancrée, chargée d'un lambel rectangulaire à quatre pendants. S. Willelmi de Claciaco.

<sup>12.</sup> Clacy, éc. Noisy-le-Sec, ca. Pantin, ar. Saint-Denis (Cf. t. II, p. 211, note 321, et t. III, p. 45, note 43).

<sup>13.</sup> Montauban à Vaujours, ca. Le Raincy, ar. Pontoise.

<sup>14.</sup> Chennevières-lès-Louvres, ca. Luzarches, ar. Pontoise.

824. — Le chanoine maître Geofroi, official de Senlis, notifie que Guillaume de Brasseuse, chevalier, donne à Saint-Nicolas de Senlis la paille de sa dîme de Brasseuse et de Noël-Saint-Martin; les curés de Bray et de Brasseuse sont allés recevoir l'assentiment de sa femme Berthe, trop souffrante pour pouvoir se déplacer.

(1er janvier ou 23 avril 1223 — 1er janvier ou 14 avril 1224)

Carta de stramine decime Noe Sti Remigii.

Magister Gaufridus, canonicus et officialis Silvanectensis, omnibus presentes litteras inspecturis, salutem in Domino.

Noveritis quod Dominus Willelmus de Braisilva, miles, in presentia nostra constitutus, donavit Priori et monachis Sti Nicholai Silvanectensis stramen decime de Braisilva et de Noa Sti Martini quod suum erat et ad ipsum pertinebat, in perpetuam eleemosinam, ita quod nec ipse, nec heredes ipsius in predicto stramine de cetero aliquid poterunt reclamare. Et monachi prefati dictam decimam ubicumque voluerint sine contradictione aliqua ducere poterunt et hospitari. Quia vero (Berta) uxor prenominati Willelmi, infirmitate detenta, huic donationi presentialiter interesse non potuit, ad petitionem prenominati Willelmi, duos presbiteros de Braio scilicet et de Braisilva propter hoc concedendum ad ipsam misimus, que presentibus presbiteris et aliis qui interfuerunt, donationem et eleemosinam quam vir suus fecerat ecclesie Beati Nicolai de stramine prefato, benigniter concessit et fide prestita se inviolabiliter observaturam promisit. In cujus rei memoriam presentes litteras sigillo curie Silvanectensis fecimus roborari.

Actum anno gratie 1223.

B. Copie au Cartulaire de Saint-Nicolas, p. 57. — C. Copie d'Afforty, Coll. de Senlis, XV, 457.

825. — Marguerite de Persan, fille du vicomte Hugues de Beaumont, avec l'assentiment de sa sœur Béatrice et de leurs époux Gaucher et Guillaume de Thourotte, donne cinq sols par an sur le cens de Persan aux moines de Saint-Léonor de Beaumont-sur-Oise.

(1er janvier ou 14 avril — 30 avril 1224)

Ego Margareta de Persenco (15), filia Hugonis vicecomtis Bellimontis, notum facio omnibus t. f. q. p. quod ego, pro remedio anime mee, assensu et voluntate domini (a) Galcheri de Torota (16), mariti mei, et domine Beatricis, sororis mee, et domini Guillelmi de Torota mariti sui, dedi et concessi in perpetuam elemozinam monachis Sancti Leonorii de Bellomonte quinque solidos Paris., in censu de Persenc singulis annis in festo sancti Remigii percipiendos. Quod ut ratum et inconcussum permaneat, ego dictus (b) Galcherus (c), miles, et ego dominus (d) Guillelmus de Torota, miles, presentem cartam sigillorum nostrorum munimine fecimus roborari (e).

Actum anno gratie  $M^{\circ}$  CC° XX° IIII°, mense aprilis (f).

(a) Galteri D. — (b) dominus E, a. — (c) Galtherus D. — (d) dictus D. — (e) roboravi a. — (f) En 1224 Pâques tomba le 14 avril; mais l'année pascale se termina le 29 mars 1225; la fète de Pâques fut célébrée le 30 mars. Cette charte est donc, en toute hypothèse, de l'année 1224; il faut corriger en ce sens la note 1 de la page 112 des Recherches, résultat d'une méprise de Douët d'Arcq.

A. Original perdu. — B. Cartulaire de Saint-Léonor, perdu. — C. Copie du 12 février 1501, rôle de parchemin, S 1410, d'après B. — D. Copie du xvII° s., Coll. Duchesne, LX, 6. — E. Copie du xvIII° s., S 1410, n° 45, « ex veteri apographo ». — F. Copie du xvIII° s., ms. lat. 9974, fol. 19'. Édit. a. b. Douët d'Arcq, Rech. sur les comtes de Beaumont-sur-Oise, p. 111, d'après E; p. 136 d'après C.

826. — Maître Jean, official de Meaux, notifie que Gui de Trilport, chevalier, fils de Manassier, donne à Saint-Martin une rente de trois mines d'avoine et lui vend, pour 25 livres, diverses rentes et redevances féodales, à Annet-sur-Marne, moyennant 25 livres de Provins.

(Juin 1224)

Magister Johannes, officialis Meldensis — — notum facimus

<sup>15.</sup> Persan, ca. l'Isle-Adam, ar. Pontoise.

<sup>16.</sup> Thourotte, ca. Ribécourt, ar. Compiègne.

quod — Guido de Triaportu (17) miles, filius defuncti Manasserii, donavit in perpetuam elemosinam ecclesie Beati Martini de Campis Parisiensis tres minas avene annui redditus capiendas super hostisias defuncti Ansoudi Torchin, et vendidit eid. ecclesie, pro xxv lib. pruviniensium sibi quitis, dimidium modium avene annui redditus, xv sol. et i obolum censuales, v capones, ii gallinas, v panes et v denarios annui redditus, et arpentum et dim. prati — apud Anetum.

Actum anno Domini M° CC° vicesimo quarto, mense junio.

A. Original S 1327, nº 8.

827. — Colin d'Andrésy et Roger de Chavençon approuvent la donation faite à Saint-Martin-des-Champs d'une part de cens et de dimes comprise dans leur fief de Méru, par Robert de Boissy, Marguerite sa femme, fille du chevalier Dreux d'Hérouville, et Dreux leur fils, en présence de Jean, curé de Méru. (Extrait.)

(Juillet 1224)

Ego Colinus de Andresi (18) et ego Rogerus de Chavençon (19) notum facimus universis litteras istas inspecturis quod Robertus de Boissi (20) et Margareta ejus uxor, filia quondam domini Drogonis de Heirovile (21) militis, et Drogo filius eorumdem Roberti et Margarete, de assensu et voluntate nostra, contulerunt in puram et perpetuam elemosinam ecclesie Sancti Martini de Campis quicquid habebant apud Meru tam in decima quam in censu, quod de nobis tenebant in feodum. Quod donum —— concedimus et approbamus —— de quibus decima et censu —— tam nos quam dicti Robertus, Margareta uxor ejus et Drogo filius eorum, in manibus officialis Belvacensis nos desaisivimus —— Presentes

<sup>17.</sup> Trilport (Trie-le-Port), ca. Meaux. — Manassier ou Mennessier de Trilport avait sans doute épousé une fille du seigneur d'Annet-sur-Marne.

<sup>18.</sup> Andrésy, ca. Poissy, ar. Versailles.

<sup>19.</sup> Chavençon, ca. Méru, ar. Beauvais.

<sup>20.</sup> Boissy-le-Bois, ca. Chaumont, ar. Beauvais.

<sup>21.</sup> Hérouville, ca. L'Isle-Adam, ar. Pontoise.

fuerunt et ad hoc vocati: Johannes, presbiter de Meru (19), Aubertus, capellanus de Lardieres (22), Johannes, de Valle Domini Petri (23) presbiter. Henricus de Sendoricort (24). Ansellus Berbions. Alelmus Fullo. Hugo filius Garini. Fulco Molendinarius. Petrus Chastriet. Johannes Furnarius et Johannes filius Theoderici Quintini et plures alii. In cujus rei robur — —

Actum anno gratie M° CC° vicesimo quarto, mense julii.

A. Original jadis scellé, S 1359, nº 5.

828. — Thomas, abbé d'Hermières, et son couvent reconnaissent qu'ils ont reçu de Saint-Martin-des-Champs deux pièces de terre contenant ensemble deux arpents, joignant la maison de la Sainte-Trinité, près La Croix la Reine, à Paris; les frères de cette maison verseront un cens annuel de 40 sols à Saint-Martin et s'engagent à n'établir ni monastère ni cimetière sur ce terrain.

#### (Juillet 1224)

Ego Thomas, Dei patientia Hermiarum dictus abbas, et ejusdem loci conventus, n. f. u. Xristi fidelibus p. l. i. quod nos accepimus a viris religiosis priore et conventu Sancti Martini de Campis duo frusta terre apud domum nostram Sancte Trinitatis, in quibus continentur duo arpenni, sicut dicitur, site juxta Crucem Regine Parisius, juxta pred. domum nostram Ste Trinitatis, quiete et inconcusse a nobis in perpetuo possidenda, sub annuo censu xu solidorum par. quos fratres domus nostre Ste Trinitatis predictis Priori et conventui Sancti Martini de Campis, singulis annis, ad duos terminos solvere tenebuntur, videlicet in octabis Nativitatis Domini xx sol., et in octabis Nativitatis Bti Johannis Baptiste alios xx sol. Sciendum tamen est quod in pred. terra monasterium construere vel cimiterium fratribus nostris pred. domus Ste Trinitatis

<sup>22.</sup> Lardières, ca. Méru, ar. Beauvais.

<sup>23.</sup> Valdampierre, ca. Auneuil, ar. Beauvais.

<sup>24.</sup> Sandricourt, éc. Amblainville, ca. Méru, ar. Beauvais. — Ce personnage et les suivants paraissent être des bourgeois ou négociants de Méru.

in posterum non licebit. Preterea quia jamd. terra ad censivam seped. Prioris et conventus spectare dinoscitur, omnem justitiam, jure domini sui, retinuerunt in eandem. In cujus rei memoriam,

Actum anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo quarto, mense julio.

A. Original jadis scellé, S 1392, nº 4.

829. — Le prieur Baudoin convertit en une rente de sept sols parisis payable au prieuré de Saint-Nicolas d'Acy, le revenu de la dîme perçue sur le clos de Saint-Corneille, à Noël-Saint-Remi, et le surcens dû par la maison où le pressoir des chanoines de Compiègne est établi.

(Août 1224)

Ego frater B[aldunus], prior Sancti Martini de Campis — notum facimus — quod nos Abbati et conventui Compendiensi proventus decime clausi sui siti apud Noam Sancti Remigii (25), quos nos annuatim percipiebamus, et xviii denarios supracensuales quos nobis, singulis annis, pro mazura Marie de Ruella ubi modo situm est torcular eorum solvere tenebantur, concessimus, ita videlicet quod — singulis annis, in festo sancti Remigii, ecclesie Beati Nicholai Silvanectensis, que nobis subest, septem solidos parisienses apud Noam Sancti Remigii firmiter et absolute solvere teneantur. — —

Actum anno Domini millesimo ducentesimo vigesimo quarto, mense augusto.

A. Original perdu. — B. Copie du xiii siècle, Cartulaire rouge (partie disparue). — C. Copie de B encore entier, du xvii s., LL 1623, n° 374. — D. Copie de B, de 1672, ms. lat. 9171, n° 373.

Édit. Chan. Morel, Cartulaire de Saint-Corneille de Compiègne, nº 363, t. II, p. 45.

<sup>25.</sup> Noël-Saint-Rémy, éc. Roberval, ca. Pont-Sainte-Maxence, ar. Senlis.

- 829 bis. Arnoul, abbé de Saint-Corneille de Compiègne, prend l'engagement de payer la rente énoncée dans la charte du prieur Baudoin (même date).
- A. Original (perdu) scellé de deux sceaux en cire blanche brunie sur double queue de parchemin; le sceau abbatial, ovale, montrant un abbé debout, tenant de la droite le bâton abbatial, crosse en dedans, et de la gauche relevant sa robe; au contrescel, une main tenant la crosse en dedans; le sceau capitulaire, rond, ayant pour légende † SIGILLAM STE MARIE ET SCI CORNELII COMPENDIENSIS. B. Copie d'Afforty, Coll. de Senlis, XV, 482, d'après A.

Édit. Chan. Morel, Cartulaire de Saint-Corneille, nº 362, t. II, p. 44,

Ind. Vattier, Comité archéologique de Senlis, 1880, p. 255.

830. — Aubert, abbé de Lagny, concède à Saint-Martin-des-Champs une maison rue du Vivier, qui fut à Marie La Fripière, en se réservant les droits de cens, fourches, audiences, couchage, minage, rouage, vin du comte, tonlieu et tous droits de justice.

(Septembre 1224)

Ego frater Aubertus humilis abbas ecclesie Latiniacensis totusque ejusdem loci conventus o. p. l. i. notum facimus quod nos concessimus venerabilibus et karissimis nostris Priori et conventui Sancti Martini de Campis Paris., domum que fuit defuncte Marie la Ferpiere, uxoris Benedicti de Áneto, sitam in vico de Vivario, imperpetuum tenendam et possidendam, salvis nobis consuetudinibus et redditibus nostris, videlicet censu, furcis, audientiis. culcitra, minagio, roagio, vino Comitis, theloneo, et omnimoda justicia quam nobis retinemus; ita videlicet quod dictos Priorem et monachos de cetero compellere non poterimus ad vendendum domum supradictam. Quod ut ratum et stabile permaneat, presentes litteras sigilli nostri munimine fecimus roborari.

Actum anno gratie Mº CCº vicesimo quarto, mense septembri.

- A. Original S 1400, nº 27 (actuellement S 1337, liasse 3).
- 831. Barthélemi, évêque de Paris, approuve le contrat passé entre Ives, chapelain de Saint-Jacques dans l'église de Champigny,

du consentement de Pierre [de Champigny], fondateur de la chapellenie, sous-chantre de Paris, et neuf vignerons, pour la plantation de vignes dont les produits leur appartiendront pendant quatre ans, et seront divisés par moitié durant les deux années suivantes; après quoi les vignes seront loties, et le chapelain en aura la moitié; pour l'autre, les exploitants acquitteront un cens de 12 deniers l'arpent à la chapelle.

#### (Octobre 1224)

B[ARTHOLOMEUS], Dei gratia Parisiensis episcopus, o. p. l. i. salutem in Domino. Sciant presentes et posteri quod Ivo, capellanus altaris apostolorum Johannis et Jacobi in ecclesia de Camviniaco (26) instituti, prudentium virorum ductus consilio, de voluntate et consensu P[etri] Parisiensis succentoris qui dictam capellaniam instituit, terram suam que est ad viam de Villers, circiter vii arpenta et dimidium, tradidit Ade Rossel, Renoldo Perot, DURANDO PELUPARIO, GILONI, XRISTIANO FORGERREL, ROBERTO DE MERROLIIS, WILLELMO filio Helisendis, Xristiano Barbario, Johanni RIAUT, ad plantandum vineas in hunc modum: Predicti cultores tenentur, per fidem suam, totam predictam terram plantare, bene et fideliter, infra Penthecosten proximo venturam; et similiter debent facere fossata et plantare haiam, et manutenere eam bonam et congruam, quislibet sumptibus suis circa partem suam quam plantare tenetur. Debent autem dicti cultores tenere vineas illas et facere de omnibus facturis propriis sumptibus competentibus, usque ad sex annos; in quorum primis quatuor dicti cultores habebunt omnes proventus vini qui de vineis dictis provenient. In aliis autem duobus, scilicet quinto et sexto anno, dictus Ivo vel cius successor qui pro tempore fuerit, medietatem tam de vino quam de alio proventu sine aliquibus expensis percipiet preter quam in expensa vindemiarum, in quibus dictus capellanus medietatem ponet. Si autem capellanus voluerit quod in duobus jamdictis annis, scilicet quinto et sexto anno, paxilli ponantur in vineis illis,

<sup>26.</sup> Champigny-sur-Marne, ca. Nogent-sur-Marne, ar. Sceaux.

idem capellanus medietatem paxillorum, sine aliquibus aliis expensis, ponet; et sepedicti cultores aliam medietatem, sine aliqua contradictione, ponent, et totas vineas illas suis sumptibus paxillabunt. Finitis autem sex predictis annis, vinee ille dividentur au loz; de quibus unam medietatem sepedictus Ivo vel ejus successor q. p. t. f. ad usum et sustentationem suam in perpetuum possidebit. Alia vero medietas predictis cultoribus cedet in hereditate. Si autem in vineis illis aliquam venditionem quandoque fieri contigerit, et revestiones et vente erunt dicti capellani. Predicti vero cultores et eorum heredes sepedicto capellano singulis annis in vigilia Pasche reddent censum, scilicet duodecim denarios pro quolibet arpento, nec tenentur ire ad aliquod pressorium.

Quod ut ratum et inconcussum permaneat, presentem paginam sigilli nostri munimine fecimus roborari.

Actum anno gratie Mº CCº vicesimo quarto, mense octobri.

A. Orig. L 876, nº 9. Sceau brisé, elliptique, de grand format, sur cire verte : évêque bénissant..... THOLOMEI . PA...ENSIS . EPI.... Contresceau à la Vierge·mère assise : VIRGO MATER [DEI].

832. — Les doyens de Saint-Frambaud et de Saint-Rieul et le souschantre de Notre-Dame de Senlis, juges apostoliques, homologuent l'accord amiable intervenu entre Jean, curé de Méru et André II, cellérier de Saint-Martin, pour le partage égal des dimes de grain et de vin de la paroisse de Méru; les moines auront toute la paille de froment, le curé tout autre fourrage, un sergent choisi en commun fera la collecte.

(29 novembre 1224)

[N...] Sancti Frambaldi et [N...] Sancti Reguli decani, [N...] succentor Beate Marie Silvanectensis — — notum facimus quod cum inter Priorem et conventum Sancti Martini de Campis et Johannem presbiterum de Meru — — coram nobis, auctoritate apostolica, questio verteretur super decimis vinearum censualium que sunt in territorio de Meru, et super stramine frumenti quod dictus Prior et conventus ad se pertinere, jure dominii, proponebant — — amicabilis compositio — — intercessit, Andrea celle-

rario Beati Martini — approbante, ita quod dictus presbiter debet percipere medietatem decime vini omnium vinearum que sunt in territorio de Meru, et de consensu eorundem partium debet eligi serviens ad predictam decimam colligendam; et totum stramen frumenti de decima territorii de Meru integre percipient in perpetuum, jure proprietatis, monachi memorati; et omne forragium avene, ordei, pisorum et fabarum et omne aliud forragium percipiet dictus presbiter — —

Anno Domini Mº CCº XXº quarto, mense novembri, in vigilia Beati Andree apostoli.

A. Original jadis scellé, S 1359, nº 4.

833. — Barthélemi, évêque de Paris, constate l'accord intervenu, à la suite d'un débat engagé sous son prédécesseur Guillaume II, entre Saint-Martin-des-Champs et le curé de Villiers-le-Bel.

#### (Décembre 1224)

B[ARTHOLOMEUS], permissione divina Parisiensis ecclesie minister humilis, o. p. l. i. salutem in Domino. Notum facimus quod cum inter dilectos filios, Priorem et conventum Sti Martini de Campis, Paris., ex parte una, et presbiterum de Villaribus (27) ex altera, coram felicis memorie Willermo, quondam Parisiensi episcopo, predecessore nostro, fuisset in judicio questio diucius agitata, super decimis novalium factorum in parochia de Villaribus, quas ipse presbiter dicebat ad se pertinere a (a) jure communi, secundum formam Lateranensis concilii (b) sub domno Innogencio pape tercio ultimo celebrati, dictis Priore et conventu proferentibus ex adverso quandam indulgenciam super hiis factam a bone memorie Mauricio, quondam Parisiensi cpiscopo (c), predecessore nostro: tandem super hiis coram Nobis fuit compositum in hunc modum inter

<sup>27.</sup> Villiers-le-Bel, ca. Ecouen, ar. Pontoise.

<sup>28.</sup> Le prieuré de La Saussaie, d'abord maladerie fondée au x1° siècle, occupé par des Augustines, puis par des Cisterciennes, fut transféré à Saint-Mandé. Il était situé sur le territoire de Villejuif (ca. Sceaux). Cf. D. Beaunier, Abbayes et Prieurés de France, édit. D. Besse, 1, 84.

dictos Priorem et conventum et eundem presbiterum de Villarchus, considerata pecunia et communitate proventuum ipsius ecclesie, quod prefatus Prior, pro se et conventu suo, salva tamen indulgencia supradicta, dedit et concessit, coram Nobis, prefato presbitero ejusque successoribus, octo sextarios hybernagii annuatim in perpetuum percipiendos, itaque neque de pejori neque de meliori, infra festum Bti Remigii in grangia sua de Villaribus; et pro hoc, idem presbiter prefatos Priorem et conventum super decimis novalium factorum et faciendorum in posterum ex (d) eadem parochia coram Nobis quictavit in perpetuum et absolvit, ita quod nec ipse nec successores ipsius contra eos super hiis poterunt aliquid de cetero reclamare. In cujus rei testimonium, pres. litteras ad peticionem parcium sigillo nostro fecimus roborari.

Actum anno Domini M° CC° XX° quarto, mense decembris.

A. Original perdu. — B. Copie du xve s., LL 1358, fol. 41.

(a) ad B. — (b) consilii B. — (c) Cette pièce ne se trouve pas parmi les chartes de Maurice de Sully qui nous ont été conservées. — (d) et B.

834. — Guillaume, prieur de Pringy, fait remise à l'Hôtel-Dieu de Paris de douze deniers de cens dus à Echarcon, sur un pré donné à l'hôpital par Eudes de Vert-le-Grand.

(1200-1225)

Notum sit omnibus p. et f. quod Willelmus, prior de Pringiaco (29), et monachi ipsius domus concesserunt domui de hospitali, in presentia prioris Sancti Martini de Campis. XII denarios quos in prato de Chircum (30), quod Odo de Ver (31) eis dederat, annuatim habebant, perpetuum habendos.

B. B'. Copies du xm° s., Archives de l'Hôtel-Dieu de Paris, Cartulaire A, 101, B, 676.

Édit. Brièle et Coyecque, Archives de l'Hôlel-Dieu de Paris, n° 904, p. 507.

<sup>29.</sup> Pringy, ca. Melun.

<sup>30.</sup> Echarcon, ca. Corbeil.

<sup>31.</sup> Vert-le-Grand, ca. Arpajon, ar. Corbeil.

835. — L'official de Jean, archidiacre de Brie. constate que Manassier des Champs, chevalier, s'engage à respecter un arbitrage fait entre lui et le prieuré de Gournay-sur-Marne au sujet de quatre setiers de blé de rente sur la dime des Champs-sur-Marne donnés par son aïeule paternelle Mahaud et sur quatre arpents de terre plantés depuis en vignes. (Extrait.)

(20 février 1225)

Officialis Johannis ecclesie Parisiensis archidiaconi — — Cum Prior et conventus Beate Marie de Gornaio (2) a Manasserio de Campis (32) milite, peterent coram nobis quod dictus Manasserius quoddam arbitrium a Priore de Merroliis (33) et a Garino de Conchis (34), milite, prolatum — — super iv sextarios bladi in decima de Campis ex legato Matildis avie ipsius Manasserii paterne, et super iv arpennis terre in quibus modo plantate sunt vinee — — fideliter observaret, tandem — — promisit, fide prestita in manu nostra — —

Datum die jovis proxima post *Invocavit me*, annno Domini M° CG° vicesimo quarto, mense februario.

B. Copie de 1229, LL 1397, fol. 34.

836. — Etienne, archidiacre de Parisis, constate que la prieure de La Saussaie s'est engagée à acquitter dix sous de cens réclamés par Ives, chapelain dans l'église de Champigny, pour une maison qui fut à Renaud Alabarbe au Petit-Pont, donnée à sa chapellenie par Eudes de Saint-Merry.

(1er janvier on 14 avril 1224 - 1er janvier on 30 mars 1225)

STEPHANUS, ecclesie *Parisiensis* archidiaconus, o. p. l. i. salutem in Domino. Notum facimus quod, cum inter Ivonem, in ecclesia de *Campiniaco* capellanum, ex una parte, et (en blanc) priorissam de *Salceia* (28) ex altera, coram nobis causa verteretur super solutione

<sup>32.</sup> Champs-sur-Marne, ca. Lagny, ar. Meaux.

<sup>33.</sup> Marolles-en-Brie, ca. Boissy-Saint-Léger, ar. Corbeil.

<sup>34.</sup> Conches, ca. Lagny, ar. Meaux.

decem solidorum quos Odo de Sancto Mederico capellanie dicti Ivonis in perpetuam elemosinam assignaverat super domum suam de Parvoponte juxta Macellum, que dicitur domus Renaudi ad Barbam; tandem predicta Priorissa dictos decem solidos singulis annis terminis statutis, videlicet in Pascha quinque solidos, item in festo sancti Remigii quinque solidos, in prefata domo reddituram se promisit. Quod ut ratum — insigniri.

Actum anno gratie M° CC° XXIIII°.

A. Original jadis scellé, L 876, nº 10.

837. — Bouchard VII de Marly cède à Saint-Martin pour 65 livres, du consentement de sa femme Mahaud, une terre, indivise pour un cinquième avec les moines, sous les murs de Paris et qu'il tenait d'eux pour une rente annuelle de 15 mines d'avoine, 15 pains et 15 poules. (Extrait.)

(Avril 1225)

Ego Bochardus dominus de Marliaco, n. f. u. Xristi fidelibus — — quod ego dedi — — pro remedio anime mee et antecessorum meorum ecclesie Sancti Martini de Campis — — quintam partem terre site infra muros Parisienses (35) in qua monachi ejusdem ecclesie communiter mecum participabant, quam — — tenebam de eisdem monachis — — sub annuo redditu xv minarum avene et xv panum, et xv gallinarum. Residuum vero predicte terre, scilicet quatuor partes, vendidi pro lv libris paris. monachis memoratis que jam michi persolute sunt ab eisdem. Hanc — — venditionem ego et Matildis uxor mea, fide media, garantizare tenemur in perpetuum — —

Actum anno Incarnationis Dominice Mo CCo XXVo, mense aprili.

A. Original jadis scellé, S 1400, nº 37.

<sup>35.</sup> Cette terre est ainsi décrite dans un bail de 1378 à Pierre Courtois : « 2 arpents 1/2 de terre en une pièce assis à Paris en la Cousture Saint-Martin, tenant d'une part aux esgous de la dite ville de Paris, d. c. au chemin qui est près des bastilles et murailles de la ville, ab. d. b. à la grand rue Saint-Martin » (§ 1431, n° 1).

837 bis. — Barthélemi, évèque de Paris, approuve l'acte précédent.

(Avril 1225)

B[ARTHOLOMEUS], permissione divina *Parisiensis* ecclesie minister indignus — — litteras nobilis viri domni Bochardi de Marliaco inspeximus sub hac forma : (Suit le texte du nº 836).

Nos vero concessionem predicte elemosine et venditionem
— — approbamus — —

Actum anno gracie M° CC° XX° V°, mense aprili.

A. Original S 1431, nº 3.

838. — Baudoin, prieur de Saint-Martin-des-Champs et de Longpont, et les moines de Longpont, notifient que leur frère Gui, fils de sire Jean de Massy, chevalier, et de dame Marguerite, a été mis en possession par ses parents de biens consacrés à des œuvres pies, suivant la teneur de lettres de feu Guillemin [Guillaume II], évêque de Paris.

(Avril 1225)

Ego frater Balduinus, humilis prior Sancti Martini de Campis et Longipontis (36), totusque ejus Longipontis conventus, omnibus presentem paginam inspecturis, notum facimus quod domnus Johannes de Maciaco (37), miles, et domna Margareta, uxor ejus, karissimum fratrem nostrum Guidonem, filium suum, de omnibus terris, pratis, vineis et aliis possessionibuis suis elemosinis deputatis, et in litteris bone memorie Guilimini, Parisiensis quondam episcopi (38), expressius notatis saisiri fecerunt, fali videlicet conditione, quod predictus Guido, quandiu vixerit, possessiones teneat memoratas, et quod ei a predictis J. et M. jussum fuerit, de illis faciat; et post mortem ipsius Guidonis, et etiam ipso vivente, si, quacumque ex causa, videbitur non possidere omnes predictas

<sup>36.</sup> Longpont, ca. Longjumeau, ar. Corbeil.

<sup>37.</sup> Massy, ca. Longjumeau, ca. Corbeil.
38. Ce diminutif familier désigne Guillaume II de Seignelay, mort à Saint-Cloud, en novembre 1223.

possessiones, ad dictos J. et M., vel ad alterum corum si superstes fuerit, vel ad illos quibus presentes litteras tradiderit, si predicti J. et M. de medio cesserunt, integre et quiete et libere revertentur, pro animabus dicti J. et M. in elemosinis erogande, sine contradictione aliqua ecclesie Longipontis et etiam ecclesie Cluniacensis. In cujus rei confirmationem et testimonium, presentem paginam sigillorum nostrorum auctoritate fecimus roborari.

Actum anno gratie Mº CCº XXº Vº, mense aprili.

B. Copie du XIII° s., Cartulaire B de Longpont, Nouv. acq. lat. 932, fol. 35.

839. — Nicolas, seigneur de Bazoches, du consentement de sa femme Agnès, de ses enfants Robert, Jacques, Avoie, de Geofroi son gendre, de ses frères Jean de Louvois et Gautier de Villesavoye, chevaliers, et Nivelon, clerc, renonce moyennant deux cents livres parisis et une redevance annuelle de dix livres de Provins, que versera à son écuyer le Prieur de Sainte-Gemme annuellement, à tout droit de procuration et de gîte à Sainte-Gemme.

## (Juin 1225)

Universis Xristi fidelibus p. l. i. NICHOLAUS, dominus BASOCHIA-RUM (7), salutem in Domino. Noveritis quod, super causa que vertebatur inter me, ex una parte, et Priorem et conventum Bti Martini de Campis Paris. ex altera, coram venerabilibus viris E RNALDO decano, G[ULLELMO] archidiacono et Gregorio canonico Parisiensibus, auctoritate apostolica, ratione prioratus Ste Gemme (8) super procurationibus et gistis que in eodem prioratu exigebamus, compositum est in hunc modum : Prior Ste Gemme reddet mihi et heredibus meis post me, apud Stam Gemmam decem libras Pruvinien. annuatim, centum solidos infra octabas Sti Remigii et centum solidos infra octabas Pentecostes. Reddetur autem predicta pecunia annuatim, sicut superius dictum est, illi qui fuerit gruarius de foresta mea — - Ego vero nec heredes mei post me a dicto prioratu Ste Gemme vel ab hominibus seu hospitibus ejusdem prioratus nullatenus in posterum procurationem seu gistum, nec aliquid ultra dictas decem libras et penam, occasione cujuslibet procurationis seu gisti poterimus exigere — Pro ista autem quitatione procurationis et gisti recepi a Priore et conventu Sti Martini ducentas libras paris. Hanc autem compositionem et quitationem laudaverunt et concesserunt Agnes, uxor mea, Robertus, Jacobus, filii mei, Helvidis filia mea, Gaufridus maritus ejus, et alii filii mei, Johannes de Lupinis (39), Galterus de Villasaver milites (40) et Nevelo clericus, fratres mei; et de dicta compositione servanda ego et uxor mea, et predicti heredes mei fidem prestitimus corporalem. Quod ut ratum et firmum in perpetuum permaneat, huic presenti scripto sigillum meum apposui.

Actum anno Domini Mº CCº vicesimo quarto, mense junio.

A. Original jadis scellé, L 878, nº 81.

840. — Nicolas, seigneur de Bazoches, du consentement d'Agnès sa femme, amortit le territoire de Sainte-Gemme avec toutes les dépendances possédées par Saint-Martin-des-Champs à condition que l'exécution des condamnations capitales prononcées par la justice des moines lui sera réservée, et que, s'il est besoin de mainforte pour faire justice, ils feront appel à son avouerie, avec recours à l'évêque ou au Roi si l'aide demandée au seigneur n'est pas donnée. Le Prieur pourra chasser dans la forêt de Sainte-Gemme et y prendre le bois vert ou sec dont il a besoin, et pourra détruire les buissons et les haies qui séparent les cultures; les sergents de gruerie ne pourront faire aucun acte à Sainte-Gemme sans l'assentiment du Prieur. Confirmation de l'accord précédent sur l'usage des habitants dans les bois. Les frères de Nicolas, Jean de Louvois, Gautier de Villesavoye et le clerc Nivelon, approuvent ces conventions.

(Juin 1225)

Ego Nicholaus dominus de Basochus o. p. l. i. notum facio quod villam Ste Gemme cum territorio et omnem in eidem justiciam in bannis, mensuris, forefactis seu quibusdam aliis modis, nemora terris ipsius ville contigua, certis limitibus designata, que quidam

<sup>39.</sup> Louvois, ca. Ay, ar. Reims.

<sup>40.</sup> Villesavoye, ca. Braisne, ar. Soissons.

omnia monachi Sancti Martini de Campis Parisiensibus diu retroactis temporibus rationabiliter ex antecessorum meorum et aliorum dono tenuisse noscuntur, assensu conjugis mee Agnetis et liberorum meorum, jure perpetuo possidenda approbans, volui et concessi in hunc modum : Si quis in furto vel in maleficio deprehensus fuerit, in arbitrio Prioris ipsius loci erit quasi pena voluerit eum multare vel impunitum dimittere. Si vero fur seu malefactor in curia Prioris Ste Gemme per ipsum Priorem seu per officialem vel ministerialem dicti Prioris, de consilio bonorum, adjudicatus morti fuerit, ab ipso Priore seu officiali vel ministeriali dicti Prioris in exitu territorii Ste Gemme mihi vel heredibus meis tradetur, a me vel heredibus meis extra territorium Ste Gemme puniendus tanquam judicatus. Si quid in villa Ste Gemme seu in terra ipsius emendandum fuerit, Priori licebit emendare. Si autem per Priorem vel suos emendari non potuerit, nisi in manu forti, ad hoc efficiendum Prior me advocabit, vel successorem meum si voluerit; et si in hoc defecero, ab ipso Priore requisitus, vel successores mei similiter defecerint, ad Episcopum Suessionensem vel Regem Francorum propter hoc habebitur recursus. Et si quid super hoc adquisitum fuerit, prior Ste Gemme totaliter habebit. Prior Ste Gemme in nemoribus suis venari poterit, et in eis siccum et viride utriusque generis quod sibi necessarium fuerit, accipiet, et cui voluerit dabit. Nemora predicta faciet dictus Prior per servientem suum custodiri, et forefactum habebit. Poterit enim dictus Prior, sine licentia, rubos et haias intra et extra culturas positas evellere et eciam dissipare. Servientes mee gruarie in villa vel in territorio Ste Gemme nullum quid possunt nec debent capere, seu detinere sine licentia Prioris Ste Gemme. Pro usagio autem quod homines et hospites Bte Gemme apud Sanctam Gemmam manentes habebant, in cunctis nemoribus Ste Gemme eisdem hominibus et hospitibus et heredibus eorumdem in perpetuum concessit portionem nemoris que vadit a nemore Nove ville usque ad nemus de Paciaco, et venit usque ad culturas et prata Ste Gemme, ut quamdiu homines et hospites et eorumdem heredes apud Stam Gemman manserint, usagium habeant ad omnia necessaria facienda in nemore dicte portionis. Poterunt eciam

homines, hospites et heredes supradicti nemus predicte portionis evellere et tol[1]ere, et ad terram arabilem reducere prout sibi melius viderint expedire. Reliquum vero nemus Ste Gemme ex toto dimittetur amodo liberum et quietum ecclesie Ste Gemme, et erit de cetero in perpetuum emancipatum ab usagio hominum et hospitum et heredum predictorum; ita quidem quod in mea gruaria remanebit. Super eo vero quod causa vertebatur inter me ex una parte, et Priorem et conventum Sti Martini de Campis ex altera, coram venerabilibus viris E[RNAUDO] decano, G[UILELMO] archidiacono et GREgorio chanonico Paris., auctoritate apostolica, ratione prioratus Ste Gemme, super procurationibus et gistis — — (Suit la texte de la convention nº 839) — ducentas libras paris. Hanc vero compositionem — — voluerunt — — Johannes de Lupinis (39), Galte-RUS DE VILLASAVOIR (40) et Nivelo clericus, fratres mei, et de his omnibus — — servandis ego et uxor mea — — fidem prestitimus corporalem. Quod ut ratum et firmum inperpetuum permaneat, huic presenti scripto sigillum meum apposui.

Actum anno Domini Mº ducentesimo vicesimo quinto, mense junio.

A. Original L 878, nº 78. Sceau équestre, rond, de grand format, en cire verte. † SIGILLVM...... OCHE[S]. Contre-scel à l'écu : légende fruste.

**841.** — Gérard [de Bazoches, fils de Nicolas], évêque de Noyon, approuve l'accord fait entre Saint-Martin-des-Champs et Nicolas de Bazoches. (Extrait.)

(Juillet 1225)

Gerardis, Dei gratia Noviomensis episcopus, universis Xristi fidelibus pres. paginam inspecturis, salutem. Noveritis quod super causa que vertebatur auctoritate apostolica inter viros religiosos Priorem et conventum Sti Martini de Campis Paris, ex una parte, et nobilem virum Nicholaum fratrem meum, dominum Basochiarum, ex altera, coram venerabilibus viris E[rnaudo] decano, G[uilelmo] archidiacono et Gregorio canonico Parisiensibus ratione prioratus Ste Gemme, super procurationibus et gistis que predictus N[ICHOLAUS] in eodem prioratu exigebat, conpositum est in hunc modum: Prior Ste Gemme donat ad presens pred. Nicholao centum septuaginta libras paris.; reddet etiam eidem et heredibus suis post eum, per manum griarii sui qui custodit nemora sua singulis annis decem libras pruvin. apud Stam Gemmann (suivent les termes de la charte nº 839).

In cujus rei testimonium, pres. litteras sigilli nostri nunimine duximus roborandas.

Actum anno Domini Mº CCº XXº Vº, mense julio.

A. Original L 878, nº 80. Fragment de sceau épiscopal, en cire brune. Pour contre-scel, une intaille peu lisible : GRÀ, DEL SVM. QUIS. SVM.

**842**. — Le légat Romain, cardinal de Saint-Ange, approuve la même convention. (Extrait.)

(Juillet 1225)

Romanus, miseratione divina Sti Angeli diaconus, cardinalis, Apostolice sedis legatus, universis Xristi fidelibus p. l. i. salutem in Domino. Dilecti nostri Prior et conventus Sti Martini de Campis Paris. Nobis humiliter supplicarunt ut compositionem inter ipsos, ex parte una, et nobilem virum Nicholaum, dominum Basochiarum, ex altera — ab ipsis amicabiliter initam, auctoritatis nostre dignaremur munimine roborare. (Suit le texte de l'acte nº 839.)

Nos igitur, eorundem Prioris et conventus supplicationibus grato concurrentes assensu compositionis prescripte, sicut provide facta est et ab utraque parte sponte recepta, approbamus, confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus.

Datum Parisius, anno Domini Mº CCº vicesimo quinto.

A. Original jadis scellé, L 878, nº 79.

843. — L'official de Paris notifie l'abandon fait par Pierre [de Montreuil], sous-chantre de Paris, d'une obole de cens à lui due sur un quartier de vigne que tient lves, chapelain dans l'église de Champigny.

(Septembre 1225)

Magister H[ ] officialis curie Parisiensis omnibus presens

scriptum inspecturis, salutem in Domino. Notum facimus quod in nostra presentia constitutus P[ETRUS], succentor Parisiensis, unum obolum census quem habebat in uno quarterio vinee apud Crucem de Campiniaco (26) site, quam vineam dominus Yvo, capellanus institutus in ecclesia de Campiniaco, ad altare SS. Apostolorum Johannis et Jacobi, nomine capellanie sue, possidet, dedit et concessit libere et absolute in perpetuum possidendum. In cujus rei memoriam presens scriptum sigilli nostri munimine fecimus sigillari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo quinto, mense septembri.

A. Original scellé, L 876, nº 11.

844. — Etienne de Mermont, chevalier, et sa femme Benceline, donnent à Saint-Martin une part de leur rente sur une maison à Paris, en la Corroyerie, rue Trousse-Vache.

(Octobre 1225)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis, — — STEPHANUS DE MEREMONT (41) miles, et Bencelina, uxor ejus, — — recognoverunt se contulisse ecclesie Beati Martini de Campis in perpetuam elemosinam, pro salute animarum suarum, quintam partem quatuor librarum paris., duodus solidis minus, de cremento census, quas — — habebant Parisius in Corrigiaria, in vico qui appellatur Trosse Vache et prope eandem Corrigiariam, in censiva ecclesie memorate — — et se vendidisse pro xliv libris paris., residuum predicti census.

Actum anno Domini Mº CCº XXIº, mense octobri.

A. Original jadis scellé, S 1400, nº 36.

845. — Barthélemi, évêque de Paris, notifie que Saint-Martindes-Champs a échangé, pour vingt sols de rente sur une maison en

<sup>41.</sup> Mormont, éc. Crépy-en-Valois, ar. Senlis.

sa censive de Saint-Denis, à Henri de Saint-Denis dit Le Prévôt, et Marie sa femme, le quint de l'héritage de feu Girard Le Justicier, chanoine de Saint-Germain-l'Auxerrois.

### (Octobre 1225)

B[ARTHOLOMEUS], permissione divina Parisiensis ecclesie minister indignus — Cum defunctus Girardus Justiciarius, olim canonicus Sti Germani Autissiodorensis Parisiensis, dedisset in elemosinam — conventui Sancti Martini de Campis quintam partem tocius hereditatis que eum contingebat ex parte patris sui, postmodum ipsi Prior et conventus dictam quintam partem omnino quitaverunt — Henrico de Sancto Dyonisio, cognomine Preposito, et Marie uxori ejus, perpetuo possidendam — Dicti vero H. et M. in excambium — dederunt — xl sol. annui redditus super quadam domo sita apud Sanctum Dyonisium que est de censiva dictorum monachorum — —

Actum anno Domini Mº CCº vicesimo quinto, mense octobri.

A. Orig. jadis scellé, S 1400, nº 4.

**846.** — Gaucher de Thourotte, chevalier, abandonne à Saint-Léonor de Beaumont son cens et sa justice sur la terre du Gué.

#### (Novembre 1225)

Ego G[ALCHERUS] miles de Torota omnibus p. l. i, notum facio quod, pro remedio anime mee, et divine pietatis intuitu, concessi monachis Sti Leonorii de Bellomonte tresdecim denarios censuales, onnimodam justiciam super terra que dicitur du gué, ad festum sancti Remigii annuatim persolvendos. Et ut hoc ratum et inconcussum permaneat, sigilli nostri munimine roboratur (a).

- (a) Cette charte n'est point datée. Il est vraisemblable qu'elle est concomitante avec celle de novembre 1225, comportant la vente aux moines de Saint-Denis d'une vigne que Gaucher de Thourotte avait recueillie de la succession (de caduco) du comte Jean de Beaumont (LL 1157, fol. 710; Douët d'Arcq, p. 218).
- A. Original perdu. B. Cartulaire de Saint-Léonor, perdu. C. Copie du 12 février 1501, rôle de parchemin, S 1410. D. Copie du xviii° s., S 1410, n° 45, « ex veteri apographo ». E. Copie du xviii° s., ms. lat. 9974, fol. 17'.

Édit. a, Douët d'Arcq, Rech. sur les comtes de Beaumont-sur-Oise, p. 135.

847. — Milon [de Nanteuil], évêque de Beauvais, relate et confirme les dons faits par Mathieu III, comte de Beaumont-sur-Oise, au prieuré de Saint-Léonor, dans le fief épiscopal de Boran.

(Janvier 1226, n. st.)

Millo, Dei gratia Belvacensis episcopus, universis Xristi fidelibus p. l. i., in Domino salutem. Universitati vestre notum facimus quod bone memorie Matheus, quondam comes Bellimontis, divine pietatis intuitu, et pro remedio anime sue, dedit et concessit monachis Sti Leonorii de Bellomonte in perpetuam elemosinam unum modium bladi et unum modium ordei in decima de Borrenc (42), singulis annis ab ipsis monachis percipiendos in festo sancti Remigii. Preterea notum facimus quod bone memorie MATHEUS, quondani comes Bellimontis, pater prenominati Mathei, pro salute anime sue dedit et concessit predictis monachis Sti Leonorii de Bellomonte similiter in perpetuam elemozinam decimam decime sue de Borrenc que vulgaliter redecimam appellatur, sicut in cartis memoratorum comitum plenius continetur. Nos vero donationem et concessionem elemozine supradicte site apud Borrenc in feodo nostro, ratam et gratam habentes, caritatis intuitu et ad petitionem virorum religiosorum Prioris et conventus Sti Martini de Campis Parisiensis, presentes litteras, ratione dominii feodi, sigilli nostri fecimus impressione muniri, ut liberam et inconcussam obtineant in posterum firmitatem.

Actum anno gratie M° CC° XX° quinto, mense januario.

A. Original perdu. — B. Cartulaire de Saint-Léonor (fin x111° s.), perdu. Copie du 12 février 1501, rôle de parchemin, S 1410. — D. Copie du xvII1° s., Coll. Duchesne, LX, 6. — E. Copie du xvIII° s., S 1410, n° 43, « ex antiquo exemplare seu vidimus, anni 1500 ». — F. Copie du xvIII° s., ms. lat. 9974, fol. 9.

Edit. a. Douët d'Arcq, Recherches sur les comtes de Beaumont-sur-Oise, p. 132.

<sup>42.</sup> Boran, ca. Neuilly-en-Thelle, ar. Senlis.

848. — Le prieur Baudoin sanctionne une convention conclue entre son subordonné frère Jean, prieur de Moussy-le-Neuf, et Berthe, abbesse de Fontevrault, qui lui a concédé son manoir de Montcrépin sous diverses charges, notamment de la recevoir avec une escorte de six cavaliers une fois par an.

### (Janvier 1226, n. st.)

Ego frater Baldunus, prior, totusque conventus Sti Martini de Campis Paris., universis Xristi fidelibus in Domino salutem. Notum facimus quod Berta, Fontis Ebr[aldi] humilis abbatissa, totusque conventus ejusdem loci, de assensu et voluntate Thre priorisse et Petri prioris totique conventus de Fonte, domum suam de Monte Crespin (43) sitam juxta Domum Martinum, cum omnibus appendiciis suis, dedit et concessit Johanni, monacho nostro, tunc priori de Monciaco-novo, quandiu idem Johannes vixerit quiete et pacifice tenendam et possidendam per quemcumque procuratorem laicum, non militem, quem scilicet procuratorem idem Johannes quandocunque et quotiescunque voluerit, potuerit removere, et alium instituere; qui dictam domum, loco dicti Johannis, procurabit, tali modo quod nominatus Johannes ecclesie de Fonte quatuor modios bladi de meliori post semen qui crescet in gainnagio ejusdem domus, et duos modios avene ad mensuram Meldensem, infra Natale Domini reddere tenebitur annuatim. Tres vero sextarios avene et census quos debet dicta domus, reddet dictus Johannes priori de Fontanis, et prior reddet illos baillivo de Donno-Martino et aliis quibus debentur. Census vero et cetera que debuntur eidem domui habebit Johannes sepe dictus. Priorissam vero cum sex equitaturis et priorem cum tribus equis, si ad domum illam ire contigerit, semel in anno recipiet, et eis necessaria providebit competenter. Domos vero Capellani, clausuram et totum herberagium (sic) in statu in quo sunt, vel in meliori, manutenebit. Eodem vero Johanne monacho viam universe carnis ingresso, dicta domus cum omnibus appendiciis et fructu die obitus sui terre adherente et cum meliora-

<sup>43.</sup> Montcrépin, comm. d'Othis, cant. de Dammartin, arr. de Meaux.

tione quam ibidem fecerit, ad ecclesiam de Fontanis, libere et sine contradictione et debito, revertetur. Alia vero mobilia que erunt in dicta domo, erunt nostra. Solutis tamen prius dictis sex modiis annue pensionis ecclesie de Fontanis. Ordinatum est etiam quod nos, vel aliquis, occasione hujus admodiationis, post obitum dicti Johannis, in dicta domo et in appendiciis ejus, nisi tamen in mobilibus, sicut superius est expressum, nichil poterimus reclamare. Si vero dictus Johannes contra dictas pactiones veniret, nos ecclesie de Fontanis teneremur emendare et facere emendari. Ut autem hoc ratum et inconcussum maneat, presens scriptum sigilli nostri munimine roboravimus.

Actum anno Domini Mº CCº XXVº, mense januario.

A. Original jadis scellé, nouv. acq. lat. 2371, fol. 4.

849. — Dreux, prieur de Gournay-sur-Marne, vend, pour 37 livres parisis, 10 sols de chef-cens sur le terroir de Rosny-sous-Bois, à l'Abbé de Sainte-Geneviève du Mont.

(Janvier 1226, n. st.)

De venditione decem solidorum capitalis census in territorio de Roonio, quam fecit nobis Prior et conventus de Gorneio.

Ego frater Drogo, humilis prior Beate Marie de Gorneio, Parisiensis dyocesis, totusque ejusdem loci conventus omnibus p. l. i. salutem in Domino. Noveritis quod nos, communi assensu et voluntate, vendidimus viris venerabilibus et religiosis Abbati et conventui Sancte Genovefe Parisiensis de Monte, pro xxx. et vii. libris paris., decem solidos capitalis census quos habebamus in territorio de Roonio (44) cum omni jure, dominio et justicia perpetuo possidendos, concedentes ut si quid in eodem territorio nobis est subtractum, liberum sit eis, prout melius potuerint, revocare et acquirere et in perpetuum possidere. Quod ut firmum et stabile permaneat, sigilli nostri capituli munimine fecimus roborari.

Actum anno gratie M° CC° vicesimo quinto, mense januario.

<sup>44.</sup> Rosny-sous-Bois, ca. Noisy-le-Sec, ar. Saint-Denis.

A. Original perdu. — B. Copie du xiii s., Cartulaire de Sainte-Geneviève, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 356, fol. 215.

850. — Le prieur Baudoin confirme la vente faite à Sainte-Geneviève par Dreux, prieur de Gournay.

(Janvier 1226, n. st.)

Baldonus, prior, et conventus Beati Martini de Campis Parisiensis, omnibus p. l. i. salutem in Domino. Noveritis quod nos venditionem quam fecerunt fratres nostri Drogo, prior, et conventus Beate Marie de Gorneio, viris venerabilibus et religiosis Abbati et conventui Sancte Genovefe Parisiensis, de decem solidis de capitali censu quos habebant in territorio de Roonio (44) cum omni justicia, jure et dominio, possidendas, pro triginta et septem libris Paris., ratam habemus et firmam, volentes et concedentes ut si quid in eodem territorio eisdem Priori et conventui de Gornaio subtractum est, liberum sit predictis Abbati et conventui Ste Genovefe Parisiensis, prout melius potuerint, acquirere et revocare et in perpetuum possidere. Quod ut firmum et stabile permaneat, presentem paginam sigilli nostri capituli munimine fecimus roborari

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quinto, mense janua-

A. Original perdu. — B. Copie du XIII° s., Cartulaire de Sainte-Geneviève, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 356, fol. cviii (215).

851. — Michel, prieur du Lay, reconnaît que Pierre Hideux et Marguerite sa femme ayant donné à sa communauté une dime au Mesnil-Saint-Denis, il leur sera fourni chaque année, par compensation, deux muids de blé et un d'avoine, tant que Marguerite vivra; si son mari lui survit, il conservera la moitié de cette rente sa vie durant; en outre, Saint-Léonor de Beaumont recevra un muid de grain, moitié blé, moitié avoine, à perpétuité.

(Mars 1226, n. st.)

Universis Christi fidelibus ad quos presentes littere pervenerint,

MICHAEL, dictus prior Beate Marie de Lacu (45), totusque ejusdem loci conventus, salutem in Domino. Noverint universi presentes pariter et futuri quod prioratus noster de Lacu, in recompensationem accepti beneficii, scilicet cujusdam decime site apud Mesniliacum Sancti Dyonisii, a Petro Hisdoso (46) et Margarita uxore ejusdem Petri, prioratui nostro de Lacu collate, tenemur reddere predicto Petro et Margarite uxori ejus, quolibet anno, toto tempore vite eorum, duos modios bladi et unum avene, tali conditione quod quando pred. Petrus moreretur medietas istius pensionis non solvetur. Si vero contingat predictam Margaritam primo mori, tota pensio trium modiorum pred. Petro, dum vixerit, persolvetur. Tenemur eciam, ego Michael pred. prior, et conventus noster de Lacu, de predicta decima, ecclesie Sti Leonorii de Bellomonte dimidium modium bladi et dimidium modium avene annuatim in perpetuum persolvere. Quod ne possit oblivione deleri, sigillorum nostrorum munimine roboravimus.

Actum anno gracie M° CC° XXV°, mense martio (a).

- B. Copie du xvm° s., S 1410, n° 44.
- (a) Non reproduit par Douët d'Arcq dans ses Recherches sur les comtes de Beaumont-sur-Oise.
- 852. Le Grand Prieur des Hospitaliers notifie une convention arbitrate conclue entre son ordre, à cause de sa maison de Corbeil, et le prieuré de Gournay au sujet des dimes d'Essonnes.

(Mars 1226, n. st.)

Frater G[ ], domus hospitalis Jerosolimitani prior humilis

<sup>15.</sup> Il s'agit évidemment ici du prieuré du Lay, Beate Marie de Layo, auquel Etienne de Sancerre et sa femme Aliénor de Soissons, veuve de Mathieu III, comte de Beaumont, donnèrent, en 1216, une vigne à Beaumont (LL 1157, fol. 703; Douët d'Arcq, p. 66). Ce prieuré dépendait du Bec-Hellouin en Normandie et avait été doté en 1198 par Mathieu III (Cf. D. Jouvelin, ms. lat. 13908, p. 68 et passim; le Pouillé de Beauvais, Arch. de l'Oise, G 2353). — Michel avait cessé d'ètre prieur en juillet 1229; nous avons le sceau de Pierre, qui le remplaçait à cette date (Arch. de Seine-et-Oise, A 1348).

<sup>46.</sup> Pierre Hidoux II (ou Hideux), fils d'un prévôt du comte Mathieu II de Beaumont et ancêtre des seigneurs de Chambly qui furent chambellans des rois et gouverneurs des Enfants de France. Voir notre étude sur la Maison de Chambly sous les Capéticus directs publiée dans le Bulletin historique et philologique, 1914.

in Francia, omnibus p. et l. eternam in Domino salutem. Noveritis quod, cum inter nos ex una parte et viros religiosos Priorem et conventum Beate Marie de Gornaio ex altera, auctoritate apostolica, coram venerabilibus viris [Herberto] abbati Sancte Genovefe et [ERNALDO] decano et [ cancellario Parisiensi, controversia diutius verteretur super decimis quarundam terrarum et vinearum sitarum in parrochia de Essonia (47) quarum restitutionem dicti Prior et conventus a nobis in jure petebant; de consilio prudentum virorum, amicabilis compositio intervenit in hunc modum: quod Nos prefatis Priori et conventui, pro decimis terrarum et vinearum quas in dicta parrochia tunc temporis possidebamus, duo sextaria mistolii et duo sextaria avene, ad mensuram Corboliensem, singulis annis in festo sancti Dyonisii solvere tenebamur, in domo nostra Corboliensi; dicti vero Prior et conventus dictas decimas nobis, in presentia judicum jamdictorum, perpetuo quitaverunt. Convenit etiam inter nos et ipsos quod si nos adquireremus de cetero aliquas terras sive possessiones in decimatione dictorum Prioris et conventus, de ipsis possessionibus et terris, decimas reddere tenebimur Priori et conventui memoratis. Si vero dicti Prior et conventus acquirerint similiter (a) terras sive (b) possessiones aliquas, in decimatione Domus nostri de Corboilo, nobis decimas persolvere tenebuntur. In cujus rei memoriam et testimonium, presentes litteras fieri fecimus, nostri sigilli munimine roboratas.

Actum apud Rampill (48), anno Domini M<sup>o</sup> CC<sup>o</sup> vicesimo quinto, mense martio.

- A. Original L 877, nº 28. Fragment de sceau rond sur cire verte. B. Copie du xviº s., LL 1398, fol. 218.
  - (a) scilicet B. (b) et B.

853. — Le prieur Baudoin approuve la cession à l'abbaye de Chaalis par son subordonné Jean, prieur de Moussy-le-Neuf, d'une

<sup>47.</sup> Essonnes, ca. Corbeil. — Le doyen de Paris, Ernaud de Courville, mourut le 14 mars 1227 (Gallia christiana, VII, 203).

<sup>48.</sup> La copie du ms. LL 1398 porte Campellos, à tort.

terre près de Mortefontaine, devant le champart à dame Aveline de Baron.

(1225)

Ego frater B[aldunus], humilis prior Sti Martini de Campis Parisiensis, et ejusdem loci conventus, omnibus presentem paginam inspecturis, eternam in Domino salutem. Noverit universitas vestra quod difectus noster frater Johannes, prior de Montiaco (49), assensu nostro et voluntate nostra, vendidit pro sexaginta sol. par. viris religiosis abbati et conventui Karoliloci quandam terram quam ad campipartem tenebat de nobili muliere Avelina de Berrom (50), inter Montiacum-novum et Mortuam Fontanam (51) sitam, in perpetuum possidendam. In cujus rei confirmationem pres. litteras sigillo nostro duximus roborandas.

Actum anno gratie Mº CCº XXº quinto.

A. Original jadis scellé, Nouv. acq. lat. 2371, fol. 6.

854. — Pierre [III de Cuisy], évêque de Meaux, notifie que Pierre d'Annet, chevalier, et sa femme Mahaud ont vendu à Saint-Martindes-Champs, pour 190 livres parisis et 100 livres de Provins, le tiers des dimes d'Annet-sur-Marne, sauf celles du vin, du chanvre et du lin; toutefois cette réserve ne s'applique pas aux vignes qui seraient plantées à l'avenir.

(Avril 1226)

Petrus Dei gratia Meldensis episcopus, — — Petrus de Aneto, miles, et Matildis uxor ejus, in presencia nostra constituti, fide prestita corporali, pignori obligaverunt Priori et conventui Sancti Martini de Campis Parisiensis, pro novies viginti et decem libris par. et pro centum libris pruvin., terciam partem decime de Aneto. excepta decima vini, canabi et lini. Ita tamen quod si, in territorio illius decime, de cetero vinee plantarentur, decimam illa-

<sup>49.</sup> Moussy-le-Neuf, ca. Dammartin-en-Goële, ar. Meaux.

<sup>50.</sup> Baron, ca. Nanteuil-le-Haudouin, ar. Senlis.

<sup>51.</sup> Mortefontaine, ca. Senlis.

rum plantarum percipient, absque difficultate qualibet, monachi supradicti. Movet autem decima supradicta de feodo ecclesie Sancti Martini. Sciendum est insuper quod memorata decima est, ad petitionem utriusque partis, de martio in martium redimenda. In cujus rei testimonium pres. litteras sigilli nostri munimine fecimus roborari.

Actum anno gratie M° CC° XX° VI°, mense aprili.

A. Orig. avec sceau épiscopal, S 133a, nº 14.

855. — Pierre [III de Cuisy], évêque de Meaux, notifie que Gautier, clerc, Jean et Pierre de Moussy-le-Vieux, frères, abandonnent aux moines de Mauregard tous les droits qu'ils ont en commun avec le prieuré; en outre, dame Agnès, leur mère, renonce à la dime sur les terres que les religieux possèdent dans son domaine. (Extrait.)

(Septembre 1226)

Petrus, Dei gratia Meldensis episcopus — in presentia nostra Galterius clericus, Johannes et Petrus fratres de Monciaco veteri (49), dederunt — monachis Sancti Martini apud Malum respectum (52) Deo et sancto Johanni Baptiste servientibus, omnia jura que cum dictis monachis habebant communia — — et ultra domina Agnes, mater ipsorum, quitavit decimam in omnibus terris quas habebant dicti monachi in sua juridictione — —

Actum anno Domini M° CC° XXVI, mense septembri.

B. Vidimus de Michel Boursier, notaire apostolique, du 29 août 1464. S 1422, n° 8.

<sup>52.</sup> Mauregard, ca. Dammartin-en-Goële, ar. Meaux.

# XV

# Actes concernant Saint-Martin-des-Champs sous le règne de saint Louis (1226-1270)

856. — Guillaume, doyen de la primatiale de Lyon, notifie une concession octroyée, avec l'agrément du Chapitre, aux Hospitaliers de Saint-Jean, par feu Renaud de Forez, archevêque de Lyon.

(Décembre 1226)

WILLELMUS, prime Lugdunensis ecclesie decanus, et totum ejusdem ecclesie capitulum, omnibus in perpetuum. Universitati vestre notum fecimus quod (cum) Domus Hospitalis Ierusalem infra muros et munitionem Sti Martini le Playny quasdam res proprietatis sue possideret et haberet de voluntate beate recordationis domini Rainaudi, quondam archiepiscopi, tune obedientiarii Sti Martini, assensu nostro unanimi, et voluntate etiam fratrum dicti Hospitalis quorum intererat, talis facta fuit permutatio.... Dictus siquidem archiepiscopus nomine Capituli, cujus ad hoc obedienciarius erat, concessit et. . . . , nomine permutationis [predictis] fratribus hospitalis Ierusalem domum et. . . . Stephanus de Lessay (53), que sunt contigua ad. . . . sine aliquo onere, libere et quiete. Ita quod dicti fratres exitum habeant in public...

<sup>53.</sup> L'issieu, ca. Limonest, ar. Lyon. — Il existe dans la commune de Saint-Sauvant d'Agny, ca. Mornant, ar. Lyon, un écart appelé « le Planil ». — Ce titre faisant partie du fonds de Saint-Martin-des-Champs est ici reproduit, sans qu'une indication quelconque nous ait révélé jusqu'ici sa raison d'être au milieu des archives du Prieuré.

plat... (?) superius et inferius, sicut Guchardus, tunc temporis prepositus, demonstravit. Et ne his premissis aliqua valeat in futurum submoveri questio, nos presentem cartam inde fieri et sigillo nostro fecimus in testimonio roborari.

Actum anno Domini M° CC° XXVI°, mense decembris.

A. Original L 878, nº 69, en partie rongé et rendu presque illisible par le lavage.

857. — Robert Frestiel, chevalier, sénéchal du comte de Saint-Pol. notifie l'arbitrage entre le prieur de Ligny-sur-Canche et Robert de Rebreuve, (Extrait.)

(1° janvier ou 19 avril 1226 — 1° janvier ou 11 avril 1227)

Ego Robertus Frestiel, miles et senescallus Domini Comitis Sancti Pauli, n. f. u. quod. cuiu causa verteretur inter ecclesiam de Legni (54) ex una parte et Robertum Maiol. de Rebroues (55) ex altera, super quibusdam terris et rebus aliis, videlicet Sancte Marie Campo, cultura, sarto Ermengardis, la Soistie, les Esperrieres, les Escailloes et prepositura — Robertus supradictam Soistiam cum rebus aliis, et heredes ejus ecclesie — quitaverunt. De prepositura — compromiserunt in Werricum tunc temporis decanum de Sancto Paulo et Geroldum, presbiterum de Rebrueues — Predicti Werricus et Geroldus predictum Robertum nichil juris habere in prepositura statuerunt — Prior Sancti Martini pro bono pacis sepedicto Roberto XI jugera terre cum terragio — concessit.

Actum anno Domini M° CC° XX° VI°.

A. Original S 1419, nº 1.

858. — Maître Eudes du Tillet, arbitre choisi par le Prieur de Saint-Nicolas de Senlis, et sire Barthélemi de Thury, au sujet de la

<sup>54.</sup> Ligny-sur-Canche, ca. Auxi-le-Château, ar. Saint-Pol.

<sup>55.</sup> Robreuve-sur-Canche, ca. Avesnes-le-Comte, ar. Saint-Pol.

mouvance d'une masure à Noël-Saint-Remi, attribue au Prieur le cens en numéraire et le droit de ventes sur tout ce qui sort.

(Avril 1227)

Magister Odo de Tilia (56) o. p. l. i. salutem in Domino. Noverint universi quod cum lis mota fuisset inter Priorem Bti Nicholai Silvanectensis ex una parte, et nobilem virum domnum Bartholomeum de Thoiriaco (57) ex altera, super venditionibus masure Hervisii Carpentarii site apud Noam Sti Remigii (25), retro monasterium, quas Prior reclamabat pro eo quod in ea v solidos censuales habebat, et domnus Bartholomeus duos chapones in ea habebat; tandem, in assisia Silvanectensi, coram baillivis Domni Regis, Willelmo de Castellonio, et Renaldo de Berona (50), et Johanne de Vineis, ex communi assensu promiserunt stare super hoc arbitrio meo — — Meum publicavi arbitrium..., dicens quod Prior in dicta masura debet habere, in perpetuum, censum denariorum et venditiones, quecunque de ea exibunt.

Actum anno Domini M° CC° XX° septimo, mense aprili.

A. Original, S 1426, nº 29.

859. — Gautier III d'Aulnay, chevalier, et sa femme Isabeau approuvent une donation à Mauregard, dans leur fief, par une noble veuve d'Aulnay. (Extrait.)

(Mai 1227)

Officialis curie Parisiensis — nobilis vidua mulier (a) de Alneto recognovit se dedisse, ob remedium anime sue, super quinto terre sue arabilis, monachis de Malregart unum arpentum situm in territorio de Busnout — Gauterius de Alneto miles, de cujus feodo dicta terra dicebatur movere, de assensu et voluntate Isabellis uxoris sue, dictam donationem laudavit — —

Datum anno Domini M° CC° XX° VII°, mense majo.

<sup>56.</sup> Le Tillet, éc. Gondreville, ca. Betz, ar. Senlis.

<sup>. 57.</sup> Thury-en-Valois, ca. Betz, ar. Senlis.

(a) « Mulier » paraît avoir pris la place de « Hiolens », nom que portait la veuve de Guillaume I<sup>\*</sup>, sire d'Aulnay-lès-Bondy, mère de Gautier III. (Cf. n° 790, t. III, p. 382.)

**860**. — Pierre de Cornillon, chevalier, et sa femme Gile amortissent la vente faite par sire Raoul, chevalier de Millard, aux moines de Choisy-en-Brie.

(Juillet 1227)

U. p. l. i. Petrus de Cornillo miles, salutem. Notum facio vobis omnibus quod ego et Gila, uxor mea, concessimus et quitavimus v arpenta terre, que dominus Radulfus, miles de Millehart (58), dedit et concessit in elemosina monachis de Choisiaco (58); terra autem illa erat de meo feodo. Terra sedet ultra rivulum, penes granchiam monachorum. Quod ut ratum permaneat, sigilli mei munimine roboravi.

Actum anno Domini M° CC° XX° VII°, mense julii, die sabbati ante festum Bte Marie Magdalene.

A. Original jadis scellé, S 1413, nº 5.

**861.** — Pierre de Montreuil abandonne à Saint-Martin 28 deniers de cens sur trois arpents au Val de Soisy, à Montreuil, et reçoit 50 sous à titre gracieux. (Extrait.)

(21 septembre 1227)

O. p. l. i. Officialis Parisiensis — — Petrus de Monsterolio dedit et concessit in puram et perpetuam elemosinam viginti et octo denarios paris. annui census, quos — — percipiebat de tribus arpentis vinee et dimidio, in valle de Soissi apud Monsterolium (59), ecclesie Sancti Martini de Campis. — — In recompensationem... dicta ecclesia, amore Dei et karitative, dicto Petro contulit quinquaginta solidos — —

<sup>58.</sup> Millard, éc. Marolles-en-Brie, ca. La Ferté-Gaucher, ar. Coulommiers. — Choisy-en-Brie, même canton.

<sup>59.</sup> Montreuil, ar. Sceaux.

Anno Domini M° CC° XX° septimo, mense septembri, in festo sancti Mathei apostoli.

A. Original S 1360, nº 2.

862. — La dame d'Aulnay-lès-Bondy donne à Saint-Martin une maison à Paris, près la porte Saint-Martin, sur laquelle elle paiera, pour la conserver sa vie durant, un cens annuel de 20 sols, à charge de fonder une pitance annuelle à son anniversaire.

(1er-30 septembre 1227)

U. p. l. i. Domina Mulier de Alneto, salutem in Domino. Noverint universi, presentes pariter et futuri, quod ego dedi et concessi in puram et perpetuam elemosinam — ecclesie Sancti Martini de Campis quandam domum quam habebam Parisius, sitam prope nortam Sancti Martini de Campis, in censiva ejusdem ecclesie, quam tempore viduitatis mee acquisivi; ita tamen quod. tamdiu vixero, prefatam domum pacifice possidebo sub annuo censu xx sol. par. — ita quod idem conventus, singulis annis, anniversarium meum, necnon et puerorum, ac predecessorum meorum, facere tenebitur, et die illa qua — celebrabitur, super domum prefatam xl solidos paris. idem conventus percipiet, ad pitanciam eidem faciendam —

Actum anno Domini M° CC° XX° VII°, mense septembri.

863. — Le prieur de Gournay [Dreux], choisi comme arbitre entre les habitants de Roissy et les Lépreux de Champlain, décide que ceux-ci doivent admettre, indifférentment et au même titre, les gens de Roissy, de la Queue-en-Bric et de Sucy, qui seraient atteints de la lèpre.

(25 septembre 1227)

Omnibus p. l. i. magister II [ ], officialis curie Parisiensis, salutem in Domino. Noverint universi quod, cum inter Leprosos de

<sup>60.</sup> Champlain, éc. La Queue-en-Brie, Sucy-en-Brie, ca. Boissy-Saint-Léger, ar. Corbeil.

Chanclis (60), ex parte una, et homines parochie de Roissiaco (61), ex altera, apud Carnotum coram judicibus a Domno Papa delegatis, questio verteretur super hoc quod predicti homines volebant et dicebant quod predicti leprosi eos quociens contigeret esse leprosos, ad usus et consuetudines que recipiunt homines leprosos de Cauda (60) et de Succiaco (60), tenebantur recipere. Tandem post multas altercaciones coram Reverendo Patre episcopo Parisiensi, in religiosum virum (en blanc) priorem de Gornaio compromiserunt — Dictus vero Prior — — suum protulit arbitrium in hunc modum, videlicet quod dicti Leprosi predictos homines leprosos de Roissiaco (61) ad predictos usus et consuetudines ex tunc in perpetuum recipere tenebuntur —

Datum die lune ante festum Sancti Michaelis archangeli, anno Domini M° CC° XX° septimo.

A. Original S 1417, nº 112. — B. Copie du xvie siècle, LL 1398, fol. 90.

864. — Vivien, curé de Frouville, renonce à réclamer au Prieur de l'Isle-Adam les frais avancés par le curé Jean, son prédécesseur, pour un procès qu'il a gagné au sujet de la dîme du vin à Frouville. L'official de Beauvais scelle ce désistement avec le nouveau sceau de la cour épiscopale.

### (Décembre 1227)

Omnibus Xristi fidelibus p. l. i. Officialis curie Belvacensis — — Cum causa verteretur coram nobis inter Vivianum presbiterum de Froovile (62) ex una parte, et Priorem de Insula Ade ex altera, super expensis factis a Johanne presbitero quondam de Froovile, predecessore dicti Viviani, in lite de decima vini de Froovile quam obtinuit dictus Johannes pr. per sententiam diffinitivam contra dictum Priorem — — dictus Vivianus presbiter de dictis expensis prefatum Priorem — — quitavit — —

<sup>61.</sup> Roissy, ca. Tournan, ar. Melun.

<sup>62.</sup> Frouville, ca. L'Isle-Adam, ar. Pontoiso.

Actum anno Domini M° CC° XX° septimo, mense decembri, sigillo curie Belvacensis innovato.

A. Original jadis scellé, S 1420, nº 30.

865. — Guillaume, doyen de La Madeleine du Mont, et son chapitre concèdent, pour un cens de 50 sols de Provins, 35 setiers de blé et autant d'avoine à la mesure de Bazoches, tous leurs droits, rentes et dîmes, à Champvoisy, Passy et Grigny.

(Décembre 1227)

Universis Xristi fidelibus, Guillelmus, decanus Bte Marie Magdelene de Monte, totumque ejusdem loci capitulum, salutem in Domino. Universitati vestre duximus intimandum quod nos, bonorum virorum consilio, terragia, census, gallinas, nemora, prata, justicias, majorem et minorem, et quicquid habebamus et possidebamus, sive in decimis, sive in aliis rebus quibuscunque, in villas de Campo vesinz (63), de Grignei, de Paci et territoriis eorundem (63), communi assensu dedimus et concessimus in perpetuum ecclesie de Sancta Gemma (63) que ad ecclesiam Sti Martini de Campis Paris. pertinere dinoscitur, sub annuo censu quinquaginta solidorum Pruveniensium, solvendorum infra dominicam qua cantatur Letare Jherusalem, et triginta quinque sextariorum bladi hiemalis et totidem avene ad mensuram de Basochiis nobis apud Montem (64) infra festum purificationis Bte Marie singulis annis reddendorum; talis videlicet bladi et talis avene vel ejusdem valoris qualis in decimis et terragiis earumdem villarum recipitur ab eisdem communiter. In cujus rei memoriam pres. litteras predictis Priori et conventui tradidimus, sigilli Capituli nostri munimine roboratas.

Actum anno gratie M° CC° vicesimo septimo, mense decembri.

A. Original L 878, nº 20. Sceaux perdus.

<sup>63.</sup> Champvoisy, ca. Dormans, ar. Epernay. — Passy-Grigny, Sainte-Gemme, ca. Châtillon-sur-Marne, ar. Reims.

<sup>64.</sup> Mont-Notre-Dame, Bazoches, ca. Braisne, ar. Soissons.

**866**. — Le Pape Grégoire IX accorde une bulle générale à l'ordre de Cluny.

(Rome, Latran, 18 janvier 1228)

Gregorius episcopus — — Licet in concessis — — (a).

(a) Cette bulle, reproduite au Cartulaire C de Saint-Martin-des-Champs (LL 1353, fol. 172), et non indiquée par Potthast, ne présente aucun intérêt spécial pour le monastère.

867. — Le Pape Grégoire IX charge l'Abbé et le Prieur de Sainte-Geneviève et l'archidiacre de Paris d'enquêter sur la conduite de certains prélats qui, ne pouvant excommunier les moines de Saint-Martin-des-Champs, protégés contre leurs censures par des privilèges apostoliques, procèdent d'une façon judaïque en menaçant d'excommunication les vassaux, tenanciers ou banniers des moines, qui accompliraient leurs obligations envers ceux-ci.

(Rome, Latran, 6 février 1228)

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Abbati et Priori Sancte Genovete et Archidiacono Parisiensi, salutem et apostolicam benedictionem. Quanto amplius venerabiles fratres nostri, archiepiscopi et episcopi, in quorum diocesibus monasteria prioratus et aliæ domus, monasterio Sancti Martini de Campis Paris. subjecta consistunt, esse debent justicie zelatores, tanto magis cos decet facere fraudem lesi, et presertim in Apostolice Sedis injuriam et contemptum. Sane dilecti filii Prior et conventus ejusdem monasterii gravem Nobis querimoniam obtulerunt quod quidam eorum archiepiscoporum et Episcoporum ac suorum officialium, cum in eos et dictorum monasteriorum et prioratum monachos non possint excommunicationis et interdicti proferre sententias, eo quod super hoc Apostolice Sedis privilegiis suis muniti, in homines ac alios subditos ipsorum, necnon in eos qui moliunt in molendinis vel coquunt (a) in furnis corum quique vendendo, emendo aut alias eis communicant sententias proferunt memoratas, et sic Apostolicorum privilegiorum non vim et potestatem, sed sola verba servantes, dictos Priorem et conventum et eorum monachos quodam modo (b) excommunicant, dum eis alios communicare non sinunt. Ex quo illud evenit inconveniens ut ipsi quantum ad hoc judicentur judicio Judeorum, qui eis communicant in predictis, majorem excommunicationem incurrant; quum etiam excommunicatis communicando fuerant incursuri. Nolentes igitur hæc crebris ad Nos clamoribus jam prolata ulterius sub dissimulatione transire, Discretioni vestre per Apostolica (c) scripta mandamus quatenus dictis archiepiscopis, episcopis et eorum officialibus inhibeatis expresse, ne hujusmodi presumant sententias promulgare; quia, si super hoc ad Nos denuo clamor ascenderit, non poterimus convenientibus oculis pertransire, quin promulgatores talium sententiarum severitate debita castigemus. Quod si non omnes hiis exequendis potueritis interesse, duo vestrum ea nihilominus exequantur.

Datum Laterani (d), nonas februarii, pontificatus nostri anno primo.

In hujusmodi inspectionis testimonium presenti scedule sigillum nostrum duximus apponendum.

A. Original perdu. — B. Vidimus de Guillaume III, évêque de Paris, en juin 1244, perdu. — C. Copie du xvi° s., LL 1353, fol. 172, d'après B.

(a) cogunt C. — (b) quondam mò C. — (c) apostolicam C. — (d) Le 6 février 1228, Grégoire IX résidait bien au Latran. Mais Potthast (Reg. Pont. Roman., I, 701) ne cite pas cette bulle.

868. — Le prieur Baudoin, en reconnaissance de l'amortissement de 4 arpents de terre accordé au prieuré de Mauregard, du consentement de sire Hugues de Pomponne par son vassal Pierre Cucu de Dammartin, octroie à Hugues de Dammartin, neveu de Pierre Cucu, une rente de 9 setiers de blé dans la grange des moines à Dammartin. (Extrait.)

(Février 1228, n. st.)

U. p. l. i. frater B[ALDUINUS], humilis prior Sancti Martini de Campis — Cum Petrus Cucu de Domnomartino, clericus, concessisset — Monachis de Malorespectu iii arp. terre sitos inter Espiers (65) et Malumrespectum (52), de assensu nobilis viri domini

<sup>65.</sup> Epiais-lès-Louvres, ca. Gonesse, ar. Pontoise.

Hugonis de Ponponia (66) de cujus feodo terra movet, nos in recompensationem hujus beneficii concessimus Hugoni de Donnomartino clerico, nepoti predicti Petri, novem sextarios bladi — in granchia nostra de Malorespectu (52) — — quandiu vixerit — —

Anno Domini Mº CCº XXº septimo, mense februario.

A. Original jadis scellé, S 1422, nº 59.

869. — Gautier [des Champs], évêque de Chartres, constate que Robert de Bonnelles et Alice, su femme, avec l'agrément de leur seigneur, Alexandre des Bordes, chevalier, ont engagé pour un prêt de 20 livres parisis, remboursable de mars en mars, un muid de blé et autant d'avoine par an.

(Mars 1228, n. st.)

G[alterius], divina permissione Carnotensis minister humilis, omnibus presentis pagine noticiam habituris, salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod Robertus de Bonella (67) et Alicia, ejus uxor, in nostra presencia constituti, dimidium modium bladi et dimidium modium avene de decima Priori Sti Martini de Campis Parisiensis, pro viginti libris paris., nomine ecclesie, pignori obligarunt, ab eisdem Roberto et ejus uxore, si voluerint, de marcio in marcium redimenda. Preterea Alexander de Bordis, miles (67), —— istam impignorationem tamquam dominus feodi, laudavit et concessit, et fidem in manu nostra prestitit corporaliter quod eam prefato Priori fideliter garandiret. In cujus rei —— sigilli nostri munimine roborari.

Actum anno Domini millo ducento vicesimo septimo, mense marcio.

A. Orig. L 875, nº 63. Sceau perdu.

870. — Eudes, abbé de Saint-Germain-des-Prés, notific qu'il consent à ce que deux femmes serves de son monastère, la mère et la fille,

<sup>66.</sup> Sur Hugues de Pomponne, voir la note 283 du t. III, p. 227.

<sup>67.</sup> Les Bordes, éc. Souchamp; Bonnelles, ca. Dourdan, ar. Rambouillet.

épousent deux frères, serfs de Saint-Martin-des-Champs, à Villejuif; les couvents se partagent les deux couples, Saint-Germain gardant les conjoints les plus âgés.

(Mars 1228, n. st.)

Universis ad quos presentes littere pervenerint, Odo, divina miseratione Sti Germani de Pratis Parisiensis humilis abbas (73) — Cum Stephanus et Henricus de Villa Judea (68) fratres, homines Sti Martini de Campis de corpore, contraxissent cum Ermesande, filia Garini de Fonte et Emelina, filia ejusdem Ermesandis, que sunt femine nostre de corpore, nos. quia ecclesiam Sti Martini sincera diligimus in Domino caritate, de assensu — conventus ipsius ecclesie — concessimus quod ecclesia Sancti Martini habeat unam copulam matrimoniorum ipsorum, et nos similiter aliam copulam cum suis successionibus habeamus. Nos vero de ipsis matrimoniis eligimus Stephanum et Ermesandim cum suis successionibus, et concessimus quod ecclesia Sancti Martini habeat Henricum et Emelinam cum suis successionibus. Quod ut ratum — —.

Actum anno Mº CCº vicesimo VIIº, mense martio.

A. Original jadis scellé, L 1400, nº 2.

871. — Herbert, abbé de Sainte-Geneviève, désigne le Prieur de Saint-Martin-des-Champs [Baudoin] pour l'un des arbitres d'un procès entre son couvent et l'abbaye des Fossés [Saint-Maur] au sujet du four dit Vieille-oreille, à Paris, dans la Poterie, à Saint-Merry.

(Avril 1228)

Herbertus, Sancte Genove fe Parisiensis abbas (74), totus que ipsius ecclesie humilis conventus — Cum causa verteretur inter nos ex una parte et viros religiosos Abbatem et conventum Fossatensem super furno qui dicitur Vetus auris, Parisius in Poteria apud Sanctum Medericum sito, que nos dicebamus situm in censiva nostra et pro ipso capitalem censum ab antiquis temporibus annuatim nos

<sup>68.</sup> Villejuif, ar. Sceaux.

recepisse: dicti vero Abbas et conventus eundem furnum de feodo suo movere asserebant. De qua videlicet causa nos et predicti compromisimus in viros venerabiles Sancti Martini de Campis et Sancti Eligii priores, et Petrum de Buscharta clericum Parisiensem — — compositum fuit — — quod nos percipiemus annuatim il solidos paris, capitalis census pro-dicto furno in festo Sancte Genovefe — — Actum anno Domini 1228, mense aprili.

B. Copie du xvII° siècle, Ms. lat. 5416, fol. 416.

872. — Le prieur Baudoin, le prieur de Saint-Eloi et Pierre de la Boucherie, clerc parisien, attribuent à Sainte-Geneviève deux sols de chef-cens sur le four Vieille-oreille, mouvant de l'abbaye des Fossés.

(Avril 1228)

Nos Sancti Martini de Campis et Sancti Eligii priores, Petrus de Buscaria, clericus Parisiensis, notum facimus omnibus p. l. i. quod, cum causa verteretur inter — Abbatem et conventum Sancte Genovefe Parisiensis ex una parte, et Abbatem et conventum Fossatenses ex altera, super furno qui dicitur Vielloreille, Parisias in Poteria, apud Sanctum Medericum sito, quem Abbas et conventus Ste Gemme dicebant situm in censiva sua, et pro ipso capitalem censum ab antiquis temporibus, annuatim se recepisse. Abbas vero et conventus Fossatenses eundem furnum de feodo suo movere asserebant; de qua videlicet causa utraque pars in nos compromisit. Tandem —— compositum fuit —— in hunc modum —— Abbas et conventus Ste Genovefe percipient annuatim duos solidos Parisiensium, nomine capitalis census, pro dicto furno, in festo sancte Genovefe post Natale Domini. Abbas vero et conventus Fossatensis in eodem furno dominium feodi habebunt ——

Actum anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo VIIIº, mense aprili.

A. Original perdu. — B. Copie du XIII° s., Cartulaire de Sainte-Geneviève, Bibliothèque Sainte-Geneviève, Ms. 356, fol. cviii (216).

873. — Geofroi, abbé du Val-Notre-Dame, Gérard, sous-prieur

de Saint-Martin-des-Champs, et Gautier, chapelain des Lépreux de l'Isle-Adam, juges apostoliques, décident, contre Gui, curé de Presles, que la menue dime de cette paroisse appartient sans conteste à Saint-Martin-des-Champs.

(Avril 1228)

Universis p. l. i. frater Gaufredus, abbas de Valle Beate Marie, Gerardus, supprior Sti Martini de Campis Parisiensis, et Galterus, presbiter domus leprosorum de Insula Ade, salutem in Domino. Notum facimus quod, cum inter viros religiosos Priorem et conventum Sancti Martini de Campis Paris., ex una parte, et Guidonem presbiterum de Praeriis (69) ex altera, coram viris religiosis priore Sancti Vincencii Silvanectensis, et conjudicibus suis, auctoritate apostolica questio verteretur supra minuta decima de Praeriis, tandem dicte partes, in presencia dictorum judicum constitute, in nos compromiserunt, super decima minuta, promittentes se firmiter servaturos quicquid deinde arbitrio nostro esset diffinitum. Nos autem, partibus convocatis, auditis confessionibus eorundem et aliis omnibus que dicte partes coram nobis proponere voluerunt, necnon et rationibus et allegationibus utriusque partis plenius intellectis, exhibitis etiam in jure coram nobis quibusdam instrumentis, ex parte dictorum Prioris et conventus, ex quorum tenore nobis constitit evidenter minutam decimam de Praeriis ad monasterium Sancti Martini de Campis, jure proprietatis, titulo donationis, spectare, et candem donationem confirmatam esse a bone memorie Odone quondam episcopo Belvacensi et a secundo Odone etiam, successore ipsius, habito prudentum virorum consilio, partibus presentibus, per sententiam nostram arbitrariam, dictam minutani decimam de Prateriis ecclesie Sancti Martini de Campis liberam et quietam in perpetuum possidendam, dicto presbitero de Praeriis super hoc perpetuum silentium imponentes. Prefato vero presbitero de Pracriis adjudicavimus minutam decimam in toto

<sup>69.</sup> Presles, ca. L'Isle-Adam, ar. Pontoise. — Geofroi fut abbé du Val de 1226 à 1237 (Gallia christiana. VII, 877).

feodo Petri des Maraies, et decimam de Ballum (70), et de Valle pendente (71) et de Mala domo domini Mariiei de Montemorenciaco (72); et de iv hostisiis que sunt dicti presbiteri, videlicet hostisia Landrici de Nonvile, Petri de Mussart, Sansonis de Rouiel et Joscelini de Atrio et de novalibus, et duas partes minute decime in censualibus, tam in domibus quam in terris, reliqua tercia parte dictis monachis in perpetuum possidenda. In cujus rei testimonium et munimen, presentes litteras conscribi et sigillorum nostrorum impressione fecimus communiri.

Actum anno Domini Mº CCº XXº octavo, mense aprili.

A. Original, L 878, n° 53. Fragment de sceau en cire verte. La Vierge assise, voilée, tenant l'enfant sur le bras gauche. Au-dessous, recroquevillé dans une niche en trilobe, un diable en forme de singe. S. GERAL-DI SUB[PRIORIS] [SCI] MA[RTINI]..... Fragment d'un second sceau, en cire verte : un aigle à deux têtes, de face, les ailes éployées..... DE ISLA ADE. Le sceau de l'abbé du Val a disparu.

873. — Eudes, abbé de Saint-Germain-des-Prés. désigne comme arbitres, dans un débat d'intérêts avec le monastère des Fossés, le prieur Baudoin avec Herbert, abbé de Sainte-Geneviève, et le prieur de Saint-Eloi.

(Mai 1228)

Universis p. l. i. Odo, divina miseratione Sancti Germani de Pratis humilis abbas (73) et ejusdem loci conventus, salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod, cum inter nos, ex una

<sup>70.</sup> Baillon, éc. Asnières-sur-Oise, ca. Luzarches, ar. Pontoise.

<sup>71.</sup> Valpendant, éc. Presles.

<sup>72.</sup> Cette Malmaison est à ajouter à la liste des sept homonymes subsistant en Seine-et-Oise.

<sup>73.</sup> Eudes, abbé de Saint-Germain-des Prés, succéda à Gautier mort le 5 février 1224, et trépassa le 18 mai 1235. La date des Cartulaires est donc inexacte, et au lieu de 1208, on doit lire 1228 (Cf. Gallia christiana, VII, 449-451). Cette année est indiquée d'ailleurs dans la mention suivante, du même ouvrage où on lit:

<sup>«</sup> G., prior Sancti Eligii Parisiensis, una cum H(erberto), abbate Sancte Genovefe et B(alduino), Sancti Martini a Campis priore, exortæ Fossatensem inter Abbatem et Odonem, Sancti Germani a Pratis, controversiæ, ab illis mense Januario anni 1227 arbiter electus, definit eam cum collegis, mense Maio anni sequentis. » (Gallia christiana, VII, 281.)

parte, et viros religiosos abbatem et conventum monasterii Fossatensis ex altera, controversia mota fuisset super proventibus quorumdam hominum de Choisiaco ( ), justicia, emenda, redditibus et tallia eorumdem, quos nos et ecclesia Fossatensis ibi communes habebamus, exceptis quibusdam serviciis que ecclesia Fossatensis contra nostram ecclesiam sibi deberi specialiter contendebat et de omnibus istis et de omni contentione que circa dictos hospites moveri poteret, in venerabilem H[erbertum] abbatem Sancte Genovefe (74) et B[aldunum] Sancti Martini de Campis, et G[ ] Sancti Eligii priores Parisienses, ab utraque ecclesia fuisset compromissum, ipsi arbitrium suum ita diffiniverunt quod in justicia — et in omnibus proventibus dictorum hospitum et redditibus, utraque ecclesia — medietatem percipiet — —

Datum anno Domini 1208 (corr. M° CC° XX° VIII°), mense maio.

B. Copie du xiii s., Livre blanc de Saint-Maur-des-Fossés, Archives nat. LL 48, n° xxvii. — G. Copie du xviii s., par Gaignières, ms. lat. 5416, fol. 440', d'après B.

874. — Le roi Louis IX, ayant acquis du chapelain de La Madeleine, à Saint-Léonor, quatre muids de vin de rente aumônés par le comte Mathieu III, constate que le chapelain a fait remploi des 28 livres parisis, montant du prix de vente, en achetant 60 sols de rente sur le travers du pont, concédés par Jean, dernier comte, à son queux Jean; ce qu'approuve le roi.

(Juin 1228)

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis t. p. q. f. quod nos litteras Mathei, quondam comitis (a) de Bellomonte, inspeximus in hec verba:

(a) comite a.

(Suit le texte d'une charte de 1189, nº **502**, en faveur du chapelain de La Madeleine à Saint-Léonor de Beaumont.)

<sup>74.</sup> Herbert fut abbé de Sainte-Geneviève de 1223 à 1240 (Gallia christiana, VIII, 729-737).

Dictus siquidem capellanus vendidit Nobis predictos quatuor modios vini pro viginti et octo libris Parisiensium, de quibus idem capellanus emit, de concessione nostra, sexaginta solidos in traverso pontis Bellimontis, ad usum suum et successorum suorum, singulis annis percipiendos; quos videlicet sexaginta solidos Johannes quondam comes Bellimontis dederat Johanni, coco suo, et heredibus suis.

Actum Parisius, anno gratie M° CC° vicesimo octavo, mense junio.

A. Original perdu. — B. Copie du xiii° s., Registre F de Philippe-Auguste, ms. lat. 9778, fol. cxxx (111').

Édit. Douët d'Arcq, Rech. sur les comtes de Beaumonl-sur-Oise, p. 31.

875. — Le Chapitre de Paris, pendant la vacance du Doyenné, s'accorde avec Saint-Martin-des-Champs, au sujet d'un cens sur 40 arpents de terre et 5 de vignes tenues de l'Église de Paris; ce cens est fixé à 15 sols 9 deniers de chef-cens et 15 sols de croît de cens; Saint-Martin concède au Chapitre le moulin de Croulebarbe, pour lequel celui-ci payait 26 deniers et obole, plus deux arpents de vigne à Pantin, pour lesquels il payait 20 deniers de cens; en compensation, les moines reçoivent un demi-arpent de la Vieille-Plâtrière, près le pressoir de Saint-Martin, jadis tenu des chanoines par le curé de Saint-Laurent.

#### (Juin 1228)

O. p. l. i. Capitulum Parisiense, salutem in Domino. Cum contentio verteretur inter nos, ex una parte, et Religiosos viros Priorem et conventum Sti Martini de Campis ex altera, super xuta arpentis terre et uno quarterio, et quinque arpentis vinearum, que dicti Prior et conventus tenebant a nobis in censiva nostra prope Parisius, que dicitur census communis, tandem, mediantibus bonis viris, sopita est in hunc modum: quod Prior et conventus de cetero reddent nobis singulis annis, in octabis Sancti Dionisii, triginta solidos et novem den. paris., scilicet de capitali censu xv sol. et ix den. paris., de incremento census xv sol. par., pro terris et vineis supradictis annuatim; quantum ad nos pertinet, in perpetuum pacifice possidendis. Concesserunt eciam nobis dicti Prior et con-

ventus molendinum de Crolebarbe (75) pro quo Capitulum debet reddere, sicut consuevit, dictis Priori et conventui, de censu, annuatim xx et vi denarios paris, et obolum; et duo arpenta vinearum prope Pentin, pro quibus debent xx denarios de censu annuatim eisdem solvi, que sunt in eorum censiva, a nobis perpetuo pacifice possidenda: ita videlicet quod nichil a nobis exigere poterunt in predictis, nisi predictum censum et justiciam, et ea que ad justiciam pertinent, que sibi in proprium retinent in predictis, ita quod nos ea de cetero distrahere non compellent. Nos vero, ad peticionem Prioris et conventus, concessimus eisdem dimidium arpentum cujusdam veteris plastrarie site juxta pressorium Sancti Martini in perpetuum, secundum quod presbiter Sancti Laurentii a nobis tenuerat; ita quod de cetero, de memoratis terris, vineis et plastraria nichil ab ipsis exigere poterimus, nisi triginta solidos et ix denar. paris., et justiciam, et omnia ad justiciam pertinencia, que in predictis in perpetuum retinuimus. In cujus rei memoriam et testimonium, fecimus pres. paginam sigilli nostri munimine roborari, anno Domini Mº CCº XXº octavo, mense julio, vacante decanatu (a).

A. Original jadis scellé, S 1400, nº 59. — B. Copie du xv $^{\circ}$  s., LL 1358, fol. 74'.

(a) Les auteurs de la Gallia christiana n'ont pas connu cet acte, ils se bornent à signaler l'existence du doyen Guillaume de Varzy en 1225 et de son successeur H. en janvier 1229, nouveau style (Gallia, VII, 257).

876. — Guillaume III, évêque de Paris, notifie qu'Adam Louvel, chevalier, et Jacqueline, sa femme, ont vendu à Saint-Martin-des-Champs, pour 90 livres parisis, leur part des dimes de Livry, dont les moines ont une moitié, et sur l'autre moitié un demi-muid de blé; Adam vend les deux tiers de cette moitié, dont l'autre tiers appartient à sa cousine Marguerite, fille de feu Gilbert de Mauregard. Pierre de Sevran, écuyer, dont cette part meut, en approuve l'aliénation. (Extrait.)

Décembre 1228)

W[ILLELMUS], Dei gratia Parisiensis ecclesie minister indignus,

<sup>75.</sup> Ce moulin, sur la Bièvre, a laissé son nom à une rue comprise aujourd'hui dans le xm² arrondissement de Paris.

u. p. l. i. salutem in Domino. Notum facimus quod Adam dictus Lupellus, miles, et Jaquelina uxor ejus, in nostra presentia constituti, recognoverunt se vendidisse ecclesie Sti Martini de Campis Paris.. pro quatuor viginti et decem libris paris., quicquid habebant in decimis bladi de Livriaco, in quibus decimis dicta ecclesia habet medietatem liberam et in alia medietate dimidium modium bladi — In residuo vero ejusdem medietatis habebant dicti Adam miles et Jaquelina, uxor sua, duas partes, et Margarita consanguinea ejusdem militis, filia defuncti Gilleberti de Malorespectu (52), habebat terciam partem — Petrus de Ceverento, armiger, a quo idem miles tenebat in feodum decimas memoratas, venditionem eandem coram nobis voluit et laudavit — —

Datum anno Domini Mº CCº XXº octavo, mense decembri.

A. Original jadis scellé, L 877, n° 54. — A'. Autre orignal, jadis scellé, L 877, n° 60.

877. — Frère Baudoin, prieur de Saint-Martin, à la demande de Henri, concierge de Paris, et de sa femme Pernelle, les autorise à disposer, à titre d'aumône, ainsi que bon leur semblera, de deux arpents de terre dans la censive des moines, rue Saint-Lazare, sous réserve de deux sols de cens, du droit sur les ventes de produits, et de toute la justice sur le fonds.

(Mars 1229, n. st.)

Universis Xristi fidelibus p. l. i. frater B[ALDUNUS], humilis prior Sancti Martini de Campis et ejusdem loci conventus, salutem in Domino. Notum facimus quod, ad petitionem Henrici, Parisiensis Consergii, et Petronille, uxoris sue, eis concessimus quod duos arpennos terre sitos super vicum Sti Lazari, in censiva nostra, de quibus tenentur nobis annuatim persolvere duos solidos censuales, possent libere conferre in elemosinam ubicumque vellent, hoc etiam addito quod, si contingeret pred. terram dari ad augmentum census, quod liceret similiter dicto Henrico et uxori sue augmentum census conferre in elemosinam ubicumque vellent, salvis tamen duobus pred. solidis censualibus, et venditionibus, et omni justicia nostra in fundo dicte terre. Et ut hoc ratum, etc.

Actum anno Domini Mº CCº XXº octavo, mense martio.

A. Original perdu. — B. Vidimus de l'official de Paris, jeudi après l'Épiphanie 1272; S 1375, nº 19.

878. — Gautier [des Champs], évêque de Chartres, approuve la vente faite au prieur de Bonnelles d'une part dans la dîme de cette paroisse, par Guillaume du Val-Saint-Germain, avec l'assentiment du seigneur du fief, Simon des Loges, chevalier, et de ses frères Nicolas et Guillaume. (Extrait.)

(Mars 1229, n. st.)

Omnibus p. 1. i. G[alterius] divina permissione Carnotensis ecclesie minister humilis, salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod Willelmus de Valle Sancti Germani (76) — recognovit se vendidisse Priori de Bonella (67), nomine sui prioratus, quicquid habebat in decima de Bonella, quod percipiebat in granchia dicti Prioris — — pro centum et viginti libris monete parisiensium — — Symon etiam de Logiis (73), miles, a quo dictus Willelmus prenotatam decimam tenebat in feodum, venditionem istam voluit et concessit et se garantizaturum fide media manucepit. Nicholaus insuper et Willelmus, fratres predicti Symonis — — venditionem voluerunt et concesserunt —

Datum anno Domini Mº CCº vicesimo octavo, mense martio.

A. Original L 875, n° 64. Fragment du sceau épiscopal, en cire verte; légende détruite. — A'. Autre original, dépourvu de sceau, L 875, n° 65.

879. — Herbert, abbé de Sainte-Geneviève, vend à Saint-Nicolas d'Acy le bois que son monastère possédait à Villeberneuse pour 80 livres parisis.

(Avril 1229)

Universis p. l. i. Heerbertes), abbas Ste Genovese Parisiensis (74), totusque ejusdem loci conventus, salutem in Domino. Noverint universi t. p. q. f. quod nos vendidimus Priori et monachis Sti

<sup>76.</sup> Val-Saint-Germain, ca. Dourdan, ar. Rambouillet. — Les Loges, éc. Saint-Cyr-sous-Dourdan, même canton.

Nicholai de Aci, Silvanectensis diocesis, totum nemus nostrum quod fuit Reginaldi Lerade situm apud Villam Bernosam, pro octoginta libris par. nobis a dictis Priore et monachis persolutis et quicquid juris habebamus in dicto nemore sive in fundo, sive in terra, sive in possessione, sive in quocumque alio, predictis Priori et monachis in perpetuum libere ac pacifice quitavimus...

Actum Parisius anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo nono. Mense aprili.

A. Orig. Arch. de l'Oise, H 2581°. Fragment du sceau contrescellé.

880. — Raoul, maire de Pontoise, et la commune de ce château reconnaissent avoir acheté deux maisons et une place en la censive de Saint-Martin-des-Champs qu'ils devront aliéner dans un certain délai (a).

(Mai 1229)

Ego Radulfus major Pontisare, et totus ejusdem castri communia. Notum facimus universis p. l. i. quod religiosi viri Prior et Conventus Sti Martini de Campis Parisiensis quasdam domos que movebant de illis, videlicet domum que fuit Ricardi Cancellarii et aliam domum que fuit Stephani Draparii, cum quadam platea, nobis concesserunt in perpetuum possidendas, salvo omni jure suo et omni jure Domini Regis, sub annuo censu viginti quatuor solidorum par. predictis Priori et Conventui in medio mayo a nobis reddendorum. Nos vero pred. domos cum platea infra festum Nativitatis Beati Johannis B. ad crementum census dare prout melius poterimus, et extra manum nostram ponere tenebimur. In cujus rei testimonium presentes litteras fieri et sigilli nostri munimine fecimus roborari.

Actum anno Domini Mº CCº XXº nono, mense maio.

- (a) Il résulte de la comparaison de ce texte avec un acte de 1189 que ces maisons devinrent, en partie du moins, la Halle aux Sueurs (cordonniers).
- A. Original S 1305, n° 26. Fragment du sceau de la commune : un pont; au-dessus, séparé par un espace vide, un édifice situé entre deux ponts sur lesquels règnent des murailles terminées par des tours.

881. — Noble homme Jean Fourré, chevalier, concède à Saint-Martin quinze sous de cens à percevoir dans sa censive de Drancy, que leur a délégués feue Ermengard de Groslay, et y ajoute libéralement cinq sous à percevoir après sa mort.

### (Juin 1229)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — coram nobis nobilis vir Johannes Forratus quitavit et concessit viris religiosis Priori et conventui Sti Martini de Campis Paris. quindecim solidos censuales percipiendos ab ipsis monachis in censu suo de Darentiaco, quos defuncta Ermengardis de Grodolio (77) monachis memoratis concessisse dicebatur in puram et perpetuam elemosinam, percipiendos ab ipsis monachis in censu quem ipsa habebat apud Darentiacum (77) in octabas Bti Dionysii annuatim. Preterea idem miles eisdem monachis coram nobis in puram et perpetuam elemosinam contulit et concessit quinque solidos parisien, censuales cum aliis quindecim sol. par., percipiendos ab ipsis in pred. censu de Darentiaco, post decessum ipsius militis ad pred. terminum annuatim — —

Actum anno Domini M° CC° vicesimo nono, mense junio.

(a) Grobolio B.

A. Original, L 876, nº 74. Sceau brisé. — B. Expédition contemporaine, L 876, nº 75. Sceau brisé.

882. — Le prieur Baudoin et le chanoine maître Herbert, chapelain épiscopal, arbitres d'un différend entre les chanoines de Saint-Merry et le prieur de Saint-Lazare, décident que celui-ci conservera un terrain acquis du seigneur de Marly, sur le grand chemin allant à Saint-Martin-des-Champs, s'étendant jusqu'à la rue de Qui-qu'en-poist, comme domaine libre, sauf un cens de 28 deniers à payer aux chanoines. (Extrait.)

(Août 1229)

Universis p. l. i. frater B[ALDUINUS], humilis prior Sti Martini de Campis, et magister Herbertus, canonicus et capellanus Domini

<sup>77.</sup> Drancy, ca. Noisy-lé-Sec, ar. Saint-Denis. — Le Petit-Groslay, éc. Blanc-Mesnil, ca. Gonesse, ar. Pontoise.

Parisiensis, salutem in Domino. Notum facimus quod cum inter venerabiles viros canonicos Sti Mederici Paris., ex una parte, et viros religiosos Priorem et fratres Sti Lazari Parisiensis, ex altera, questio verteretur super hoc quod dicti canonici dicebant predictos Priorem et fratres emisse — a Domno Martiaci quandam terram moventem ab eisdem canonicis — super magnam viam que itur ad Stam Martinum de Campis et iterum protenditur in vico de Quiquempoist usque ad muros Sti Maglori Paris., super cimiterium ejusdem loci; et eam detinere in ipsorum prejudicium et gravamen — arbitrium nostrum protulimus — quod dicti Prior et fratres dictam terram cum justicia et dominio et censu augmentato quem Domini Marliaci ibidem solebant percipere annuatim, libere de cetero possidebunt salvis tamen viginti et octo denariis de capitali censu — persolvendis — canonicis memoratis —

Datum anno Dominice Incarnationis millesimo ducentesimo vicesimo nono (a).

- (a) vicesimo octavo, mense augusto C.
- A. Original perdu. B. Copie du xII° s., MM 210, fol. 75. C. Copie du XIII° s., MM 210, fol. 109.

Ind. Cartulaire et censier de Saint-Merry, par L. Cadier et C. Couderc, p. 130, n° xxv, avec la date 1229. — L'accord des deux sources sur le millésime nous autorise à le retenir, en le complétant par l'indication du mois, conservée sur une des copies.

882 bis. — Compromis par lequel Gui, prieur de Saint-Lazare de Paris, s'en remet à la décision de Baudoin, prieur de Saint-Martin-des-Champs, pour le règlement des différends qu'il a avec les chanoines de Saint-Merry.

(1220)

Cartulaire et censier de Saint-Merry de Paris, publiés par L. Cadier et C. Couderc, dans les Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris, t. XVIII (1891), p. 133, nº xxvI.

883. — Le pape Grégoire IX charge l'Abbé et le Prieur de Saint-Martin de Pontoise et l'archidiacre de Saint-Pierre de Pontoise de régler les différends entre Saint-Martin-des-Champs et l'abbaye de Cercamp ou toutes autres parties, des diocèses de Térouanne, Amiens et Rouen.

(Pérouse, 17 novembre 1229)

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Abbati et Priori Sti Martini et archidiaconi (a) Sti Petri Pontisarensis Rothomagensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Dilecti filii prior et conventus Sti Martini de Campis nobis conquerendo monstrarunt quod abbas et conventus de Carocampo (79), Cisterciensis ordinis, et quidam alii, Morinensium, Ambianensium et Rothomagensium diocesium, super possessionibus, decimis et rebus aliis injuriantur eisdem. Ideoque Discretioni vestre per Apostolica scripta mandamus, quatinus, partibus convocatis, audiatis causam et, appellatione remota, sine debito terminetis, facientes quod decreveritis per censuram ecclesiasticam firmiter observari. Testes autem qui fuerint nominati, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, per censuram eandem, appellatione cessante, cogatis veritatis testimonium perhibere. Quod si non omnes hiis exequendis potueritis interesse, duo utrum ea nichilominus exequentur.

Datum Perusii, xv kal. decembris (b).

884. — Fleurance II, abbesse de Chelles, consent à ce que Saint-Martin, moyennant une concession réciproque, conserve une maison dans la censive de l'abbaye, à Chelles, que lui a donnée Houdein le maçon. (Extrait.)

(Janvier 1230, n. st.)

U. p. l. i. Florentia divina permissione Kalensis ecclesie abbatissa — Cum controversia verteretur inter — Conventum de Gor-

<sup>(</sup>a) Corr. archidiacono.

<sup>(</sup>b) Cette date convient à l'année 1229, où Grégoire IX, d'après le relevé de Potthast, a séjourné en novembre à Pérouse. Il s'y trouva aussi en 1235.

A. Original jadis bullé, S. 1336, nº 5.

Non ind. par Potthast, Regesta Pontificum Romanorum, pp. 713, 727, 836.

<sup>79.</sup> Cercamp, éc. Frévent, ca. Auxi-le-Château, arr. Saint-Pol (Pas-de-Calais).

naio — et nos — super eo quod petebant quod nos venderemus xxx sol. annui census quod habebamus in domibus Droconis Oillet, Auberee relicte Girodi et Nerpini, sitis juxta portam Kalensem, prope crucem, quarum census pertinebat ad eos, prout ipsi asserebant; super eo etiam quod petebant a nobis ii sol. annui census ei reddi annuatim; Nos e contra petebamus quod Prior et conventus venderent ii arp. vinearum in sabulis sita in censiva nostra, que fuerunt Garini de Gelario et Hervei dicti Porci — et quandam domum in villa Kalensi, in censiva nostra juxta furnum nostrum, eis datam in elemosinam a Hudeino cementario — et quod reddent nobis annuatim xi sol. annui census. Tandem compositio intervenit in hunc modum — Quitaverunt nobis dictos xxx sol. — et ii sol. — Nos obligavimus nostram ecclesiam dicto Priori et conventui in xv sol. census. Concessimus eis — ii arp. vinearum — et predictam domum, sub censu xii denariorum.

Actum anno Domini Mº CCº vicesimo nono, mense januario.

A. Original jadis scellé, S 1417, nº 41. — B. Copie du xm² s., LL 1397, fol. 35.

885. — Le prieur Baudoin et maître Hugues de Luzarches, archidiacre de Meaux, arbitrent un différend entre Sainte-Geneviève et sire Gui de Fontenelles, chevalier, et sa femme Agnès, au sujet de droits féodaux réservés sur le quart de la grosse dime de Roissy, vendue par eux à l'abbaye.

(Janvier 1230, n. st.)

De arbitrio prolato super quarta parte majoris decime de Roissiaco quam vendidit nobis dominus Guido de Fontenellis miles.

B[ALDUINUS] prior Sancti Martini de Campis et magister Hugo Lusarchi[arum], archidiaconus Meldensis, omnibus p. l. i. salutem in Domino. Noveritis quod cum dominus Guido de Fontenellis, miles, et Agnes, uxor sua, concessissent et vendidissent Abbati et conventui Sancte Genovele Parisiensis quartam partem majoris decime de Roissiaco (80) sicut in litteris domini Parisiensis epis-

<sup>80.</sup> Louvres, ca. Luzarches; Roissy, ca. Gonesse, ar. Pontoise.

copi plenius continetur, et dictus G[uido] diceret adhuc in questione remansisse justiciam, tractus et stramen ipsius quarte partis, et unum modium bladi, asserens sibi de hiis non satisfactum esse, tandem dicti Abbas et conventus, et Guido prefatus, pro bono pacis in nos compromiserunt fide a dicto milite super hoc prestita corporali. Nos vero — arbitrando pronunciavimus ut dicti Abbas et conventus persolvant prefato Guidoni viginti libras Parisiensium, infra octavas Purificationis beate Virginis et quittentur eidem militi septem sextarios bladi in quibus fratri Matheo de Jausiniaco ex mutuo tenebatur ——

Actum anno Domini Mº CCº XXº IXº, mense januario.

A. Original perdu. — B. Copie du XIII° s., Cartulaire de Sainte-Geneviève, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 356, fol. 214.

886. — Guillaume III, évêque de Paris, notifie que Guérin, fils de Gile de Louvres, et Auberée, sa femme, ont hypothéqué, pour un prêt de dix livres parisis, le tiers de leur dîme à Louvres.

(Février 1230, n. st.)

Guillelmus, permissione divina Parisiensis ecclesie minister indignus, u. p. l. i. salutem in Domino. Notum facimus quod Guarinus, filius Gile de Luperis (80), et Alberea, uxor ejus, in nostra presencia constituti, pignori obligaverunt et per fidem, pro decem libris parisiens., ecclesie Sancti Martini de Campis Paris., terciam partem decime quam dicebant se habere infra metas parochie de Luperis, in territorio quod vulgariter appellatur Fossibout; de martio in martium, ad petitionem partis que primo petierit, redimendam. De hac autem pignoratione tenenda Odinus, filius defuncti Henrici de Luperis, Radulfus Coirart et Bernardus de Trou se constituerunt plegios coram nobis — —

Actum anno Domini M° CC° XX° nono, mense februario.

A. Original, L 877, nº 61.

887. — Eudes, abbé de Saint-Germain-des-Prés, associe à sa communanté Amauri de Drancy et Simon Blondel, moines de SaintMartin-des-Champs, et leur assigne des sièges au Chapitre, après celui de Raoul de Marines et avant celui de Robert de Fontaine-bleau.

(Mai 1230)

Noverint universi quod domnus Oddo abbas Sancti Germani de Pratis Parisiensis, assensu et voluntate tocius capituli sui, concessit Almarico de Drenciaco et Symoni Blondel, monachis Sancti Martini de Campis Parisiensis, generalem societatem hujus ecclesie tam in capite quam in membris, tam in vita quam in morte; dicto Almarico sedem propriam in capitulo post Radulfum de Marinas et Symoni Blondel ante Robertum de Fonte Blaaut, et unicuique eorum tricenarium suum cum integra prebenda (a).

Actum anno Domini M° CC° XXX°, mense maio.

(a) Ces trois mots ont été biffés.

B. Copie du XIII° siècle sur les feuillets liminaires du Martyrologe de Saint-Germain-des-Prés, ms. l. 12833, fol. 3.

888. — Eudes, abbé de Saint-Germain-des-Prés, associe à sa communauté Garnier du Bois, Étienne Le Chat et Thomas de Montmélian, moines de Saint-Martin-des-Champs, et leur assigne des sièges au Chapitre, près du pitancier Georges, du tiers-prieur Anseau et de Guillaume de Nogent.

Notum sit o. t. p. q. f. quod domnus Odo abbas Sti Germani de Pratis. Assensu et voluntate tocius capituli sui, concessit tribus monachis Sti Martini, de Campis, videlicet Guarnerio de Bosco (effacé) et Stephano dicto Le Chat et Thome de Monmelient societatem generalem et beneficium hujus ecclesie tam in capite quam in membris, tam in vita quam in morte, et certam sedem in capitulo, predicto G. juxta Georgium tunc temporis pitanciarium, Stephano juxta Ansellum tunc tercium in ordine, Thome juxta Guillelmum de Nogento. Audito vero obitu eorum, tantum pro eis faciemus quantum pro nostris (a).

(a) Cette affiliation n'est point dalée. Nous la rapprochons de la précédente dont elle est voisine.

Copie du XIII° siècle. — Feuillets liminaires du Martyrologe de Saint-Germain-des-Prés, ms. lat. 12833, fol. 3, 889. — Thomas, archidiacre de Pinserais, notifie l'accord qui s'est conclu entre le prieur Baudoin et Guillaume, curé de Lommoie, au sujet des dimes de cette paroisse, dont les moines revendiquaient une part comme dépendance de leur baillie de Crespières. (Extrait.)

(Juin 1230)

O. p. l. i. Тномая, archidiaconus Puissiacensis, salutem in Domino. Noveritis quod, cum controversia verteretur inter religiosos viros B[Alduinum], priorem Sti Martini de Campis Paris., et ejusdem loci conventum, ex una parte, et Guillelmum, presbiterum de Ulmeto (81), ex alia, super tercia parte decimarum cujusdam partis territorii de Ulmeto, tam de blado quam de vino, quam terciam partem dicti Prior et conventus dicebant ad se pertinere, quod dictus Prior negabat : tandem de bonorum virorum consilio, presente hostalario dicti Sti Martini, profuit in hunc modum, videlicet quod dicti Prior et conventus dicto presbitero et successoribus dicte ecclesie de Ulmeto quictaverunt quicquid decime percipiebant — in tota terra quam dictus preshiter tunc temporis possidebat (a), circiter undecim arpenta terre arabilis; insuper quitaverunt — duas partes minute decime, agnorum scilicet, candelle et panis quas ab antiquo in ecclesia de Ulmeto — perceperant, nomine baillivie sue de Cresperiis; in cujus quictacionis recompensacione dictus presbiter — — quictavit — — dictis Priori et conventui unum sextarium bladi ybernagii quem dictus presbiter solebat percipere in parte decime dictorum Prioris et conventus ---

Actum anno M° CC° XXX°, mense junio.

(a) percipiebant B.

B, B', B", Copies du xvi° s., LL 1358, fol. 42, 58, 70.

889 bis. - Gautier des Champs, évêque de Chartres, approuve la transaction précédente (Même date).

B, B'. Copies du xviº siècle, LL 1358, fol. 40 et 59'.

<sup>(81)</sup> Lommoie, ca. Bonnières, ar. Mantes.

890. — Jobert de Gournay, prêtre, reconnait que pour parfaire le montant d'une prébende qu'il a obtenue à Saint-Honoré, il a donné, comme représentant une valeur de 30 livres, une vigne dite « la Plante Jean Le Minier », en la censive du prieur de Gournay-sur-Marne.

(15 décembre 1230)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Josbertus de Gornavo (2), presbiter, asserens quod non poterat perficere quandam prebendam quam quondam optinuit in ecclesia Sancti Honorati Parisius, pro cujus perfectione eidem ecclesie adhuc in xxx libris par. recognovit se teneri, dedit in augmentum et perfectionem dicte prebende, quandam pecyam vinee quam acquisierat — — in clauso et censiva prioris et conventus de Gornayo, qua vinea nuncupatur Planta Johannis Mynerii. Ita tamen quod idem Jocbertus singulis annis, quamdiu vixerit, super medietate vini dicte vinee percipiet xx solidos par. et poterit singulis vindemiis retinere medietatem vini dicte vinee, donec satisfactum fuerit ei de xx sol, ante dictis.

Actum anno Domini M° CC° tricesimo, dominica proxima ante festum sancti Thome apostoli.

B. Copie du xiii s., LL 494, fol. 35.

891. — Guillaume III, évêque de Paris, constate qu'Evrard, chambrier de Saint-Martin-des-Champs, a été choisi pour arbitre par son couvent et par noble homme Simon [le Jeune], chevalier de Poissy, avec le chevalier Gui de Villennes pour juges d'un différend concernant les bois de Marolles-en-Brie.

(Février 1231, n. st.)

GUILLELMUS, permissione divina Parisiensis ecclesie minister indignus, u. p. l. i. salutem in Domino. Notum facimus quod cum inter viros religiosos Priorem et conventum Sancti Martini de Campis Paris., ex una parte, et nobilem virum Symonem de Pissiaco, ex altera, controversia verteretur, super hoc videlicet quod dictus Symon miles in nemore Sancti Martini de Campis apud Marrolias (33) site dicit se usuarium habere ad edificandum et comburendum et quod, sine assensu ipsius militis, nemus illud vendi

non potest, dictis Priore et conventu dicentibus ex adverso, dictum S. militem, necoon et heredes Bovranna (82) nichil juris penitus habere in nemore supradicto; tandem dicte partes, in nostra presencia constitute, compromiserunt in arbitros super controversia memorata, videlicet in fratrem Evrardum (a), clericum, camerarium Sancti Martini de Campis, arbitrum electum ex parte dictorum Prioris et conventus, et in Guidonem de Villenius (83) militem, arbitrum electum ex parte dicti Symonis de Pissiaco militis, promittentes hinc inde, sub pena centum librarum paris., ab illa parte que ab arbitro resiliret solvendarum parti alteri, arbitrium observanti, quod inviolabiliter observabunt, quidquid dicti arbitri super jamdicta controversia pace vel judicio suo dixerint, arbitrio et statuendum infra crastinum instantis Ascensionis Domini, de qua siquidem pena, si committeretur ex parte dicti Symonis, constituerunt se fidejussores, fide data in manu nostra, Symon de Pissiaco pater dicti Symonis, et Rogerius de Villandrie (b), milites. Ex parte vero dictorum Prioris et conventus, debent nobis tradi litere, sigillo capituli Sancti Martini sigillate. (Suit un passage que les lacunes rendent incompréhensible.)

In cujus rei testimonium presentes litteras, ad peticionem partium, fecimus sigilli nostri munimine roborari.

Anno Domini millo ducento tricesimo, mense februario.

- (a) Euardum B. (b) Il faut corriger, croyons-nous, « Villadavrei ». Roger de Ville-d'Avray est un chevalier connu de cette époque. Il n'est pas vraisemblable qu'un seigneur de Villandry près Tours ait été choisi pour arbitre en cette affaire toute locale.
- A. Original perdu. B. Copie fautive, d'après l'original endommagé ou illisible, coté vii. Arch. de Seine-et-Oise, A 1110, fol. 5-7.
- 892. Simon VI le Jeune de Poissy renonce aux prétentions qu'il avait émises, en raison de son mariage avec Elisabeth, fille et héritière de Guillaume de Mello, seigneur de Brévannes, de jouir du droit d'usage pour la construction et le chauffage dans les bois

<sup>(82)</sup> Limeil-Brévannes, ca. Boissy-Saint-Léger, ar. Corbeil.

<sup>(83)</sup> Villennes-sur-Seine, ca. Poissy, ar. Versailles,

de Saint-Martin à Marolles-en-Brie, et d'obliger le prieur à s'acquitter d'une procuration annuelle envers le maire seigneurial de Brévannes. (Extrait.)

(Mars 1231, n. st.)

U. p. l. i. Symon de Pissiaco juvenis, notum facio quod, cum inter me et Elisabez uxorem meam filiam defuncti Willelmi de Mellato ad quam dicti Willemi est hereditas devoluta, ex una parte, et — conventum Sancti Martini de Campis, ex altera, controversia verteretur super eo quod — in nemore Sti Martini apud Merrolias sito, ex parte dicte Elisabez uxoris mee, dicebamus nos et heredes de Bevranna usuarium habere ad edificandum et comburendum — et priorem de Merroliis teneri majori nostro de Bevranna in annua procuratione in festo sancti Arnulfi — tandem — — recognoscentes nos — — nichil juris penitus habere in dicto nemore sive in aliis supradictis — — presentes litteras sigilli mei feci munimine roborari.

Actum anno Domini M° CC° tricesimo, mense marcio.

A. Original jadis scellé, S 1417, nº 30.

893. — Amauri VII, comte de Montfort, connétable de France, approuve la cession de cinq arpents de terre mouvant de son fief, sis entre Saint-Hilaire et Béconcelle, consentie par le chevalier Aubert d'Andrezel et sa femme Jeanne à l'hôtelier de Saint-Martin, pour s'exonérer d'une rente d'un demi-muid de blé, que celuici percevait dans leur grange à Béconcelle.

(Paris, mars 1231, n. st.)

A[MALRICUS] MONTISFORTIS comes, Francie constabularius, o. p. l. i. salutem in Domino. Noveritis quod, cum hostalarius (a) Sti Martini de Campis, nomine baillivie sue de Cresperiis (84), consuevisset percipere annuatim dimidium modium bladi, longis retro temporibus, in granchia Auberti de Andrecello (b), militis, et Johanne uxoris sue, apud Becconcelles (c), quia grave et honerosum videba-

<sup>84.</sup> Crespières, ca. Poissy, ar. Versailles.

tur utrique parti in dicta granchia dictum bladum percipere, ——
talis composicio intercessit, videlicet quod dictus hostalarius (a),
cessabit de cetero a perceptione bladi, et in concambium ipsius
bladi, A. et J. concesserunt dicto hostalario (d) circiter quinque
arpenta terre site inter Sanctum Hylarium (85) et Beconcelles (c), in
perpetuum possidenda. Quia vero dicta terra ad nos spectabat,
utpote in feodo nostro sita est. ad peticionem dictarum partium
dictam composicionem, tanquam dominus feodi, laudamus et, ad
majorem confirmacionem, sigilli nostri munimine duximus roborandam.

Actum Parisius, anno Domini M. GCo tricesimo, mense martio (e).

(a) hostellarius B. — (b) Andrecello B. — (c) Beconcelles B. — (d) hostellario B. — (e) marcio B.

A. Original jadis scellé, S 1343, n° 10. — B. Copie du xv° s., LL 1358, fol. 37.

894. — Le prieur de Saint-Nicolas de Senlis accorde à deux époux qui instituent légataire universel son couvent, la faculté, après avoir retenu une valeur de cent sols, d'abandonner le reste en étant reçus dans la maison prieurale à Saint-Nicolas.

(Mars 1231, n. st.)

Universis p. l. i. Magister P[ ], officialis Silvanectensis, in Domino salutem. Noverint universi quod Guardus Tector et Romedis uxor ejus, in nostra presencia constituti, concesserunt et dederunt, in perpetuam elemosinam, ecclesie Bti Nicholai omnia bona sua tam mobilia quam immobilia. Ita tamen quod ea, quamdiu vixerint, possidebunt, et si alterum eorum decedere contigerit, dicta ecclesia partem defuncti percipiet de mobilibus. Alter qui remanebit, residuum possidebit tam de mobilibus quam de immobilibus; et si voluerint ipsi potuerunt super ea que possidebunt capere usque ad centum solidos parisienses; et si voluerint intrare religionem, prior dicte ecclesie, divine pietatis intuitu, recipiet eos

<sup>85.</sup> Saint-Hilaire, éc. Behoust, ca. Montfort-l'Amaury, ar. Rambouillet.

in domum suam apud *Stum Nicholaum*; et tunc habebit omnia bona sua, mobilia et immobilia, acquisita et acquirenda. In cujus rei testimonium, pres. litteras sigilli curie *Silvanectensis* munimine fecimus roborari.

Actum anno gratie Mº CCº tricesimo, mense marcio.

A. Orig. Arch. de l'Oise, II 2578°. (Fragment de sceau sur queue de parchemin).

**895.** — Le pape Grégoire IX commet le prieur Baudoin, avec les évêques de Paris et de Chartres, à la réforme de l'abbaye de Sainte-Colombe de Sens.

(7 avril 1231)

GREGORIUS episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus fratribus Parisiensi et Carnotensi episcopis, et Priori Sancti Martini de Campis Parisiensis, salutem et apostolicam benedictionem. Ex parte dilectorum filiorum Abbatis et Conventus Sancte Columbe Senonensis, quod ad Romanam ecclesiam, nullo, prout dicitur, pertinet mediante, fuit propositum coram nobis quod, cum felicis recordationis Honorius Papa predecessor noster, conventionem ac reformationem ipsius monasterii tibi, frater Parisiensis episcope, tunc in minori officio constituto, et bone memorie episcopo predecessori tuo, ac dilecto filio magistro I. DE MONTEMIRABILI, archidiacono Parisiensi, duxerit commitendam, tu et iidem college tui, considerato statu ejusdem monasterii, pro reformatione ipsius statuistis ibidem, ut Abbas qui pro tempore fuerit coram septem monachis a Capitulo eligendis, presente quoque Majore qui, laicus existens, preest hominibus monasterii supradicti, si haberi poterit, de receptis et expensis exhibeat rationem; alia quedam statuta fecistis, per que salus impeditur eorum, et fame derogatur non modicum, et nichilominus quies prefati monasterii perturbatur extorto ab Abbate et conventu predictis pro eis salvandis corporaliter juramento, et injuncto etiam quod nullus obediat Abbati qui de novo fuerit assumendus, donec hujusmodi prestiterit juramentum. Et quamvis potestatem vos corrigendi, et mutandi statuta hujusmodi, duxeritis reservandam si videritis forsitan expediri, dicto tamen

Predecessore tuo sublato de medio, et prefato Archidiacono in remotis agente, tu, quamquam Predecessori tuo in onere successeris ac honore, solus in hoc procedere nequivisti. Quare dicti Abbas et conventus nobis humiliter supplicarunt, ut cum alia sint statuta predicta, quod facile delinquitur in eisdem, ac per hoc cavere sibi vix valeant, quin in perjurium prolabantur tanı animarum periculis quam eorum infamie occurrere misericorditer dignaremur. Cum igitur juramentum non ut esset laqueus animarum, et iniquitatis vinculum, fuerit institutum, vos, frater Episcope Carnotensis, ac fili Prior, loco defuncti Parisiensis episcopi, et Archidiaconi, predictorum negotio surrogantes eidem, discretioni vestre per Apostolica scripta mandamus quatenus, si est ita, ascitis vobis viris religiosis qui in hiis que ad religionem pertinent ex longa consuetudine sint plenius informati, supradictis statuto ac juramento premissis, auctoritate nostra providere curetis prout secundum Deum saluti eorumdem abbatis et conventus ac fame et utilitati ejusdem monasterii videritis expedire, contradictores per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo — —

Datum Laterani septimo idus aprilis, anno quinto.

A. Registre de Grégoire IX, année V, épître 14. — B. Copie du xviii s., collection Moreau, vol. 1187, fol. 8-9.

896. — Jean de Vernon, chevalier, châtelain de Montmélian, et sa femme Élisabeth, concèdent 12 livres parisis de revenu dans leur cens de Gouvieux, à Saint-Martin-des-Champs où Jean élit sa sépulture.

(Avril 1231)

Ego Johannes de Vernone, miles, castellanus de Montmeliant, notum facio u. p. l. i. quod ego, de assensu et voluntate Elysabeth uxoris mee, caritatis intuitu et pro salute anime mee, dedi et concessi in perpetuam elemosinam conventui Sancti Martini de Campis Profisionsis duodecim libras par. annui redditus in censu meo de Gouvix a monachis ecclesie ejusdem loci, in qua michi sepulturam elegi, percipiendas in festo Sti Dionisii annuatim. Dicti vero monachi devotionem meam et liberalitatem super hoc attendentes, michi

missam unam misericorditer concesserunt singulis diebus, pro anima mea et uxoris mee et antecessorum meorum in ead. ecclesia in perpetuum celebrandam. In cujus rei testimonium, ego dictus Johannes de Vernone et Elysabeth uxor mea presentes litteras fecimus sigilli nostri munimine roborari.

Actum anno Domini Mº CCº tricesimo primo, mense aprili.

A. Original S 1432, nº 4. Sceaux intacts: a) équestre avec bouclier aux armes, très fin: † Sigillym Iohannis de Vernone; revers à l'écu portant un sautoir alaisé: † Clavis secreta. b) d'Élisabeth, en robe flottante à traine et manteau de même étoffe légère, le bras droit levé approuvant, le gauche replié soutenant un oiseau: † Isabellis due de Nomalia (sic), sans contre-sceau.

897. — Noble dame Héloïs de Drancy fait don, par-devant l'official de Paris, à Saint-Martin-des-Champs, d'une rente de 20 sols parisis sur son cens de Pont-la-Reine, pour fonder son anniversaire.

(Avril 1231)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — coram nobis — nobilis mulier Heloydis de Darenciaco (86) pro anniversario suo faciendo et pro salute anime sue et animarum antecessorum suorum donavit et concessit conventui Sti Martini de Campis Paris., in puram et perpetuam elemosinam, viginti solidos parisien. monete singulis annis in hereditate sua propria, videlicet in censu suo apud Pontem Regine, dominica proxima post octabas Bti Dyonisii in perpetuum percipiendos.

Actum anno Domini Mº CCº XXXº primo, mense aprili.

A. Original jadis scellé, L 876, nº 77.

898. — Pierre III [de Cuisy], évêque de Meaux, notifie que Guillaume d'Annet, chevalier, et Elisabeth, sa femme, ont, pour un prêt de 20 livres parisis et 7 livres de Provins, engagé un muid

<sup>86.</sup> Drancy, ca. Noisy-le-Sec, ar. Saint-Denis.

de blé d'hiver dans la grange dimeresse d'Annet-sur-Marne, rachetable à leur volonté de mars en mars, aux moines de Saint-Martin.

(Mai 1231)

Petrus Dei gratia Meldensis episcopus — Guillelmus de Aneto miles, et Helisabeth uxor sua — invadiaverunt — — ecclesie Sancti Martini de Campis unum modium hybernagii, ad mensuram de Aneto, pro xx lib. par. et pro vii lib. pruviniens., in granchia decimaria de Aneto (4) singulis annis percipiendis ita quod ad petitionem utriusque partis poterit redimi de martio in marcium — —

Actum anno Domini Mo CCo tricesimo primo, mense maio.

A. Original jadis scellé, S 1325, nº 3.

899. — Jean Havart, curé de Saint-Vincent-des-Bois, du consentement de son frère aîné, sire Eudes Havart, chevalier, confirme aux Templiers le droit de patronage sur l'église de Saint-Vincent, que celui-ci leur a donné avec une part de l'héritage paternel.

(Juin 1231)

Sciant presentes et futuri quod ego, Johannes de Sancto Vincentio presbiter, de assensu et voluntate domini Odonis Havart militis, fratris mei primogeniti, dedi et concessi et hac carta mea confirmavi fratribus Milicie Templi Salomonis, in puram et perpetuam elemosinam, jus patronatus ecclesie Sancti Vincentii quod dictus Odo, frater meus, cum parte mea hereditatis antecessorum meorum mili contulerat, jure hereditario possidendum. Et ut hec donatio firma et inconcussa permaneat, presens scriptum sigilli mei munimine roboravi. Dictus vero Odo Havart, frater meus, ad peticionem meann et ad majorem confirmationem, sigillum suum apponere dignum duxit.

Actum anno Domini Mº CCº tricesimo primo, mense junio.

A. Original jadis scellé, L 878, nº 73.

900. — Le prieur Baudoin affranchit pleinement Avoise, veuve de Guillaume de Clamart, « femme de corps » du monastère, sans réserve du droit de main-morte; en reconnaissance d'un tel bienfait, Avoise lègue aux moines, après sa mort, une grange à Paris, rue du Cimetière-Saint-Nicolas, et 20 sols de cens sur une maison rue Frepellon.

(Juillet 1231)

U. p. l. i. frater B[ALDUNUS], humilis prior Sancti Martini de Campis Parisiensis, et ejusdem loci conventus, salutem in Domino. Notum facimus quod nos Haouysim relictam defuncti Guillelmi DE CLAMART, feminam nostram de corpore, manumittimus, et ei concedimus ut plena et perpetua gaudeat libertate, nichil nobis retinentes in ipsa de illo genere servitutis, quod manus mortua vulgariter appellatur, neque etiam de aliquo alio genere servitutis. Ipsa vero Haouvsis, tanti beneficii sibi a nobis impensi liberaliter et libenter non immemor nec ingrata, nobis et ecclesie nostre Sti Martini dedit in perpetuum et concessit, post decessum ipsius Haouisis, quandam granchiam quam habebat, sitam Parisius in vico Cimiterii Sti Nicholai in censiva nostra, et viginti duos sol. par. incrementi census quos eadem Haouisis habebat, assignatos in quadam domo sita Parisius in vico qui appellatur Frepellon, similiter in censiva nostra, que siguidem domus fuit RICHELDIS filie defuncti HARDUINI. -In cujus rei testimonium presentes litteras dicte Haouisi concessimus, ad petitionem ipsius, sigilli nostri roboratas.

Actum anno Domini Mº CCº XXXº primo, mense julio.

A. Original, S 1372, nº 25.

901. — Reconnaissance de la donation précédente, faite à titre de pure aumône.

(Juillet 1231)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis. — Haouisis relicta defuncti Guillelmi de Clamart — recognovit se dedisse in — elemosinam ecclesie Sti Martini de Campis, post decessum ipsius H., quandam granchiam — Parisius vico Cimiterii Sti Nicholai, in censiva Sti Martini — et xxii s. p. — assignatos in — domo — Parisius, in vico qui appellatur Frepellon, que fuit Richeldis filii defuncti Harduini —

Actum anno Domini Mº CCº tricesimo primo, mense julio.

A. Original, S 1380, n° 3.

902. — Jean [de Montmirail], archidiacre, Grégoire, chanoine de Paris, et Landri, curé de Vitry-sur-Seine, notifient que feu Étienne, archidiacre de Parisis, a légué à Saint-Martin cent sols de croît de cens pour fonder son anniversaire.

# (Septembre 1231)

O. p. l. i. Johannes. archidiaconus, Gregorius, canonicus Parisiensis, et Landricus, presbiter de Vitriaco (87), salutem in Domino. Notum omnibus facimus quod bone memorie Stephanus, Parisiensis ecclesie archidiaconus, in ultima voluntate reliquit ecclesie Sancti Martini de Campis pro anniversario suo faciendo centum sol. paris. de incremento census quos habebat in domo que fuit Philippi conversi sita ante domum Guillelmi Poupée.

Actum anno Domini M° CCo XXXV° primo, mense septembris.

A. Original jadis scellé, S 1366, nº 2.

903. — Pierre Sarazin, bourgeois de Paris, concède aux moines la possession perpétuelle de trois arpents de terre à Rouvray, à eux aumônés, sous condition que le cens qui lui est dù sera porté de 3 à 6 sols par an.

(Décembre 1231)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Petrus dictus Sarracenus, civis Parisiensis — — concessit — — conventui Sancti Martini de Campis ut ipsi tria arpenta terre arabilis sita in territorio de Rovraio, ecclesie Sti Martini in elemosina collata, — — que — — tenebant ab eodem Petro sub annuo censu trium solidorum paris., — — possideant de cetero libere — ita quod ipsi duplicatum censum — — annuatim persolvent — — Recognovit autem — — se recepisse a dictis monachis xxxIII sol. et IV den. paris.

Actum anno Domini M° GC° tricesimo primo, mense decembri.

A. Original jadis scellé, S 1364, nº 4.

<sup>87.</sup> Vitry-sur-Seine, ca. Ivry-sur-Seine, ar. Sceaux.

**904**. — Lettres de Henry III, roi d'Angleterre, et de ses grands officiers, au sujet de la mission de Baudoin prieur de Saint-Martindes-Champs, ambassadeur de saint Louis.

(1231)

Edit. Martène, Amplissima collectio, t. I, col. 1251-1252.

905. — Jean de Meulan et Aline, sa femme, vendent à Saint-Martin un logis et un four devant la porte Saint-Martin-des-Champs.

(Décembre 1231)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis. Johannes de Mellento et Adelina ejus uxor recognoverunt se vendidisse — conventui Sancli Martini de Campis — domum cum furno sitam — ante portam Sti Martini de Campis pro xv lib. paris. jam solutis —

Anno Domini Mº CCº tricesimo primo, mense decembris.

A. Original scellé, S 1369, nº 30.

906. — Pierre de Chavençon, fils de Roger, autorise la cession à Saint-Martin d'une dime et d'un cens tenus de lui en fief à Méru.

(Février 1232, n. st.)

Ego Petrus de Chavençon (19) filius Rogeri, n. f. u. p. l. i. quod cum Ansellus Rocous et Maria uxor ejus vendiderunt pro xxx lib. paris. ecclesie Sancti Martini de Campis quicquid habebant apud Meru in decima et in censu quod tenebant de me in feodum, ego venditionem eandem volo—

Actum anno Domini Mº CCº XXXº primo, mense februario.

A. Original, S 1359, nº 6.

907. — Vente par Anseau Rochous de Valmondois (même date).

A. Original, S 1359, n° 7. Scel à la fleur de lis. Sig.: Anselli Rocovi de Vaymondeis. Pas de contresceau. (Douët d'Arcq, n° 3430.)

908. — Guillaume de Clacy, chevalier, notifie que son frère Mathieu, chevalier, et Isabeau sa femme, ont engagé, par un prêt de

120 livres, au Prieur de Saint-Martin-des-Champs la moitié de la dîme et de la grange dimeresse de Bezons, échue à Mathieu dans le partage fait avec ses frères et sa sœur.

(Mars 1232, n. st.)

Ego Guillelmus de Claci, miles (12), notum facio omnibus p. l. i. quod Matheus de Claci, miles, et Ysabella, uxor ejus, in nostra presentia pignori se obligaverunt pro centum et viginti libris paris. Priori et conventui Sti Martini de Campis Paris. quicquid habebant in decima de Besons, et partem suam in granchia decimaria ejusdem ville. Dicta vero decima de Besons (88) dicto Matheo et fratribus ejus et sorori obvenerat ex hereditate paterna, et dictus Matheus medietatem habebat tam in granchia quam in decima memorata. Hanc autem impignorationem ego Guillelmus de Claci, de cujus feodo dicta granchia et decima movent, volo et concedo et me garantizaturum — promisi — —

Actum anno Domini Mº CCº tricesimo primo, mense martio.

A. Original jadis scellé, L 875, nº 56.

909. — Renaud L'Anglois du Châtelet et Jeanne, sa femme, vendent, pour 6 livres parisis, à Saint-Martin, 13 sous et demi de croît de cens sur une maison rue Aloise-aux-Porcs, dans la censive du Prieur.

(16 avril 1232)

U. p. l. j. Officialis archidiaconi Parisiensis — — Renaudus Anglicus de Castelleto, et Johanna, uxor ejus, recognoverunt se vendidisse pro vii libris paris. — — Priori et conventui Sancti Martini de Campis xiii sol. et dimidium incrementi census super quan dam domum sitam in vico Aalesis ad Sues. Parisius, in censiva dicti Prioris — —

Actum anno Domini millesimo CCº tricesimo secundo, die Veneris post Pascham.

A. Original scellé, S 1397, nº 6.

<sup>88.</sup> Bezons, ca. Argenteuil, ar. Versailles.

910. — Frère Baudoin, prieur, et le couvent de Saint-Martin fixent à une gerbe par arpent le champart dù par les hôtes du monastère à Saint-Hilaire, et concèdent à la communauté des habitants, pour un cens de 5 sols parisis l'arpent, 5 arpents et quart de terre aliénés par Aubert d'Andrezel, chevalier, en échange d'une rente d'un demi-muid de blé d'hiver.

(Avril 1232)

U. p. l. i. frater B[ALDUINUS], prior humilis Sancti Martini de Campis Paris., totusque ejusdem loci conventus, salutem in Domino. Notum facimus quod nos hospitibus nostris de Sancto Hylario (85) et aliis hominibus qui terras de nobis tenent ad campipartem, in villa illa concessimus ut, pro campipartagio, majori nostro vel mandato nostro, reddant de quolibet arpento garbam unam de blado qui creverit in terra, salvis nobis in eisdem terris campiparte et omni alio jure nostro: nec nos, vel mandatum nostrum de pred. hominibus exigere poterimus, ratione campipartagii, nisi garbam unam de quolibet arpento. Concessimus eciam hospitibus nostris de Sto Hylario quinque arpenta et unum quarterium terre, ad censum, videlicet arpentum pro quinque solidis paris., reddendos nobis annuatim in festo Sti Martini hyemalis; que videlicet quinque arpenta et quarterium habuimus in excambium de domno Alberto DE ANDESELLO, milite, pro dimidio modio hybernagii quod nobis annuatim debebat ---

Actum anno gracie Mº CCº tricesimo secundo, mense aprili.

A. Original perdu. — B. Copie du xv°s., LL 1358, fol. 39.

911. — Mesurage des prés de Saint-Martin au Chesnay.

(1232)

Anno Mº CCº XXXº Hº mensurata fuerunt prata nostra, et inventa sunt apud Canoilum (89), sub Noa. arpenta Lx et duo, xvoim quar-

<sup>89.</sup> Le Chesnay, éc. Gagny, ca. Gonesse, ar. Pontoise.

rellis minus. Apud Foubertel I arpentum. In prato de Ulmo septem arpenta. Super ripam Marne vinito arpenta. In Vodo, xiicim arpenta. Tres partes de Mota.

Notice du xmº s., ms. lat. 1397, fol. 39'.

912. — Le prieur Baudoin, élu abbé de Lagny, se refusant à quitter le Prieuré, l'un de ses moines, Martin, est choisi à sa place et gouverne ce monastère jusqu'à son transfert à celui de Saint-Waast d'Arras.

(Août 1232)

GAUFRIDUS III, abbas Latiniacensis, diuturnitatis vitæ spem abjecerat anno 1231. Martinus, antea monachus Sancti Martini de Campis apud Parisios, in locum recusantis Balduni, ex priore ejusdem Sti Martini, abbatis Latiniacensis nominati a Guillelmo, Parisiensi præsule, ex prædicta cum eodem episcopo pactione monachorum, seu delata eidem a conventu eligendi abbatis potestate, suffectus est mense saltem Augusto anni 1232, quo Guillelmus episcopus Parisiensis, litteris datis (a) die Veneris post festum sancti Bartholomæi testatur se præsentem fuisse apud Sezanniam, quando inibi M. abbas Latiniaci nomine monasterii Latiniacensis emendam fecit, præsentibus quibusdam de capitulo suo, nobili viro Theo-BALDO [IV] comiti Campania, pro eo quod conventus Latiniacensis tractatum habuisset de electione abbatis, antequam misissent ad prædictum comitem pro petenda licentia eligendi abbatem. Qua de re haud absimile ipsius Martini habetur instrumentum (b) datum mense septembri ejusdem anni. Scripsit Martinus anno 1233, in vigilia sancti Bartholomæi, ad Theobaldum, Campaniæ comitem, se suis hominibus præcepisse, ut die Dominica post octavam Assumtae in coelos Beatae Mariae Virginis apud Montem scolarem convenirent in exercity comitis, cum armis et victualibus, ad unum mensem propositum, quem proinde rogat ne sibi culpa vertatur, si forte non comparerent. Memoratur idem 1236, mense Julio, in chartario Livriaci; quo anno propter tum eruditionem, tum eximias dotes, Johanni de Besseia Vedustino apud Atrebatenses abbati

subrogatus est — -- Notatur obitus ejus anno 1250, 1v nonas Julii, in martyrologio Corbeiensi.

(a) Chartularium regium Campaniæ. La date est le 27 août 1232. — (b) Prob. Libert. eccl. Gallicanæ, p. 556.

Gallia christiana nova, VII, 501.

913. — Pierre [III de Cuisy], évêque de Meaux, notifie que Gui, chevalier de Jagny, et sa femme Marie ont vendu au prieuré de Mauregard une dime provenant de la dot de celle-ci.

## (8 novembre 1232)

P[etrus] Dei gratia Meldensis episcopus — Guido miles de Janegni (90) et Maria uxor sua in nostra presentia — quicquid juris in tota decima de Marccu? ratione feodi vel dotalicii — monachis — de Malorespectu (91) — concesserunt.

Actum anno Domini M° CC° tricesimo secundo, mense novembri, in octabis Omnium Sanctorum.

A. Original rongé, S 1422, nº 12.

914. — Accord entre Saint-Martin-des-Champs et Guillaume de Alneolo [d'Auneau] au sujet de l'étang et des marais de Roenville [Roinville].

### (Novembre 1232)

A. Original; sceau perdu; lacs.

Ind. [en ces termes] Catalogue des archives du baron de Joursanvault, t. I, p. 181, n° 1040.

915. — Amauri VII, comte de Montfort, connétable de France, confirme un accord entre Saint-Martin et le chevalier Guillaume d'Auneau, au sujet de l'étang et des marais de Roinville.

#### (Novembre 1232)

Ego Amalricus comes Montisportis et constabularius Francic,

<sup>90.</sup> Jagny, ca. Luzarches, ar. Pontoise.

<sup>91.</sup> Mauregard, ca. Dammartin-en-Goële, ar. Meaux.

n. f. t. p. q. f. me vidisse litteras Guillelmi militis de Alneolo (92) sub hac forma:

« O. p. l. i. Guillelmus miles de Alneolo — — cum inter me et — — conventum Sancti Martini de Campis — — super stagno de Roenvilla et marisciis dicto stagno contiguis questio verteretur, tandem — — intervenit amicabilis compositio in hunc modum: quod ego et Isabellis uxor mea quitavimus omnino quicquid juris habebamus - in dicto stagno et in mariscis - secundum quod mete, voluntate utriusque partis nuper apposite, designant — — Nec ego nec heres meus piscaturam vel jus aliquid sive dominium a calceia usque ad predictas metas poterimus reclamare; non poterimus illud quod ejectum fuerit in propriam terram nostram de novo fossato monachorum, quod est juxta predictas metas positum, deprimere vel movere, neque cursum aque fluentis ad stagnum et molendinum, si ipsum molendinum contigerit reparari, poterimus detinere, neque ad alium locum vertere, vel impedire. Porro in alveo supradicto piscari non poterunt dictus Prior et conventus ultra metas suas — Monachi, in recompensatione xxvII denariorum censualium quos — — habebam — — in dictis marisciis, concesserunt mihi - tria arpenta et dimidium terre arabilis site apud capellam, — ad perticam Sti Mauricii Carnotensis mecienda. Hoc — — voluerunt Stephanus Tregan, Herbertus furnarius et Garinus Molez — — qui dicta mariscia — — de me tenebant — a Priore — — receperunt xvi libras Carnotensium — —

Actum anno Domini Mº CCº tricesimo secundo, mense novembri. Ego vero dominus feodi laudo —

Actum anno Domini Mº GGº tricesimo secundo, mense novembri.

A. Original, S 1424, n° 27. Sceau brisé.

916. — Le pape Grégoire IX place sous la protection du Saint-Siège le monastère de Saint-Nicolas près Senlis.

(Anagni, 8 janvier 1233)

Gregorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Priori et

<sup>92.</sup> Auneau, ar. Chartres.

monachis Sti Nicholai juxta Silvanectum, Cluniacensis ordinis, salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur quod justum est et honestum, vigor equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii [nostri], ad debitum perducatur effectum. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus grato concurrentes assensu, personas vestras et locum in quo divino estis obsequio mancipati, cum omnibus bonis que inpresentiarum rationabiliter possidet aut in futurum justis modis, prestante Domino, poterit adipisci, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et presentis scripti patrocinio communimus. Districtius inhibentes, ne quis de novalibus vestris, que propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de vestrorum animalium nutrimentis, de quibus aliquis hactenus decimas non percepit, vel aliquid aliud, nomine decimarum, decimas a vobis exigere vel extorquere presumat. Nulli ergo omnium hominum liceat hanc paginam nostre protectionis et inhibitionis infringere vel ei, ausu temerario, contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Anagnie, vi idus Januarii, pontificatus nostri anno sexto.

A. Original bullé. Archives de l'Oise, H 25761.

917. — Les métayers d'une terre à la couture de Grainval renoncent à leur fermage moyennant une indemnité de dix livres parisis.

(Janvier 1233)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Petrus, quondam filius Stephani de Portis, Odelina uxor ipsius Petri, Emelina relicta Odonis Parvi et Johannes filius ipsius Emeline, recognoverunt quod dictus Stephanus acceperat a Priore et conventu Sti Martini de Campis Paris. terram ipsorum — que est in cultura que dicitur Grainval (93) — ad medietatem excolendam — et ipsi reco-

<sup>93.</sup> Grandval, éc. Jouy-le-Comte, ca. L'Isle-Adam. — Bernes, même canton.

gnoverunt se vendidisse — — pro decem libris paris. — — conventui — — quicquid juris habebant in predicta terra.

Actum anno Domini M° CC° XXX° secundo, mense januario (a).

- (a) Au dos se trouve une mention du xv° siècle : « Acquisitio cujusdam terre, in territorio de Gumevel situate ».
  - A. Original, L 878, nº 9.
- 918. Herbert, abbé de Sainte-Geneviève, vend à Saint-Nicolas de Senlis un bois provenant d'une donation de feu Adam de Bernes, moyennant 80 livres parisis.

(Février 1233, n. st.)

U. p. l. i. frater H(ERBERTUS), abbas Ste Genovefe Parisiensis, et ejusdem loci conventus, salutem in Domino. Notum facimus quod nos vendidimus Priori et monachis Sti Nicholai juxta Silvanectum pro quatuor viginti libris paris. quoddam nemus quod habebamus ex donatione defuncti Ade de Baerna (93) de qua siquidem pecunie summa nobis est a dictis priore et monachis ex integro satisfactum. Et nos dictum nemus prefatis priori et monachis guarantire tenemur, ad usus et consuetudines Francie contra omnes. In cujus rei testimonium, presentes litteras fecimus sigillorum nostrorum munimine roborari.

Actum anno Domini M° CC° XXX° secundo, mense februario.

- A. Original, Arch. de l'Oise, H 258144. (Deux sceaux en partie brisés.)
- 919. Adam [ler de Chambly], évêque de Senlis, notifie l'accord conclu entre Guillaume, chevalier de Senlis, fils de Gui, jadis bouteiller de France, et le prieur de Saint-Nicolas, au sujet du bois de Lueton, sous toutes réserves quant aux droits dotaux d'Aélis, femme de Guillaume.

(Mai 1233)

O. p. l. i. A[DAM], divina permissione ecclesie Silvanectensis minister humilis, salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod Guillelmus, miles Silvanectensis, et A., uxor ejus, in nostra presentia constituti, fidem corporalem dederunt coram nobis de

observandis quibusdam pactis habitis inter priorem et monachos Sti Nicholai, ex una parte, et dictum G. et A., uxorem ejus, ex altera, super nemore de Lucton, secundum quod in carta dicti G. continetur, cujus tenor talis est:

« Ego Guillelmus miles, filius Guidonis, quondam buticularii Francie, notum facio o. p. l. i. quod, cum fundus, proprietas et omne dominium nemoris de Lueton integre pertinerant ad prioratum Bti Nicholay de Aciaco juxta Silvanectum, sine alicujus alterius participatione, prior et monachi dicti prioratus Sti Nicholai, de consensu et voluntate prioris et conventus Sti Martini de Campis Parisiensis, Guidoni avo meo et heredibus suis concesserunt medietatem in nemore predicto, jure perpetuo possidendam. Verum cum utraque pars ipsum nemus pro indiviso diu possedisset, contigit quod dicti prior et monachi Sti Nicholai medietatem dicti nemoris, tempore patris mei, vendiderunt, et tunc nemus illud, de assensu utriusque partis, in duas partes divisum extitit et partitum. Postmodum domnus Guido, frater meus, et ego, vendidimus aliam partem nemoris supradicti. Videntes autem, tam ego quam prior et monachi Sti Nicholai, quod michi et ipsis esset necessarium et expediret ut ipsum nemus ab utraque parte pro indiviso de cetero possideretur, ita ordinavimus quod ipsum nemus michi et heredibus meis, et priori et monachis erit commune et pro indiviso possidebitur ab utraque parte in perpetuum. Ego vero et heredes mei totum nemus predictum tenemur eidem prioratui Sti Nicholai propriis nostris sumptibus custodire. Dicti vero prior et monachi Sti Nicholai ponent, si voluerint, proprios forestarios suis sumptibus cum forestario meo vel heredum meorum, pro custodiendo nemore supradicto. Et si forestarius meus vel heredum meorum, et forestarii dictorum prioris et monachorum ceperunt insimul aliquem in forefacto nemoris supradicti, ducent illum apud Chantilliacum, et erit emenda communis michi et heredibus meis, et dictis priori et monachis Sti Nicholai; nec ego, vel heredes mei, partem emende prioris et monachorum Sti Nicholai poterimus quitare, nec captum in forefacto nemoris supradicti dimittere, donec dictis priori et monachis de medietate emende plenius fuerit satisfactum. Si vero forestarii dictorum prioris et monachorum ceperint aliquem de hospitibus Sti Nicholai in forefacto ejusdem nemoris, forestario meo vel heredum meorum non presente, ducent illum apud Stum Nicholaum, et erit emenda similiter communis michi et heredibus meis, et priori et monachis Sti Nicholai, neque prior et monachi Sti Nicholai poterint quitare partem meam, vel heredum meorum, de illa emenda, donec michi vel heredibus meis plenius fuerit satisfactum. Si vero aliquem qui non sit de hospitibus Sti Nicholai ceperint forestarii dictorum prioris et monachorum in forefacto dicti nemoris, forestario meo vel heredum meorum non presente, ducent illum apud Chantilliacum, et erit similiter emenda communis juxta formam superius nominatam. Si vero forestarius meus vel heredum meorum, presentibus vel non presentibus forestariis dictorum prioris et monachorum, cepit aliquem de hospitibus Sti Nicholai, ducet illum apud Chantilliacum, et erit emenda communis similiter, sub forma superius annotata, ita quod ego et heredes mei tenemur reddere hospitem Sti Nicholai per plegium et tractare per jus. Forestarii vero qui, in custodiendo nemore supradicto, tam ex parte mea vel h. m., quam ex parte dictorum prioris et m., fuerint instituti, tenebuntur jurare in presentia mea, vel h. m., et in presentia dictorum mon. Sti Nicholai et prioris, de nemore fideliter custodiendo, de emendis, de proventibus ex eodem nemore emergentibus, absque idempnitate utriusque partis, fideliter conservandis, nec admittentur ad dictum nemus custodiendum nisi prius fecerint juramentum. Pasture communes erunt in dicto nemore animalibus utriusque partis, ita quod neutre partis animalia intrabunt in jamdicto nemore usque ad sex annos completos post excisionem factam, nec ipsum nemus vendi poterit de cetero ab aliqua parte, facta venditione instanti et aliis venditionibus que fient pro tempore, donec undecim annos completos habeat post excisionem tocius nemoris integre perfectam et tunc quelibet pars, si voluerit et sibi viderit expedire, poterit vendere ipsum nemus; ita quod vendatur ad terminum competentem et sine partis alterius detrimento. Si autem altera pars non invenerit aliquem qui amplius velit dare pro nemore illo infra sex septimanas, stabilis erit venditio, et

quotiens partes possent invenire aliquem qui de sex septimanas in sex septimanas vellet encherire dictum nemus, facere possent. Si vero una illarum partium vendiderit dictum nemus post terminum prenotatum, et altera non invenerit aliquem qui dictam venditionem, infra predictas sex septimanas, velit encherire, dicta venditio stabilis permanebit, salva mihi guarenna mea in perpetuum sicut fuit usque modo. De hac autem ordinatione in perpetuum fideliter observanda sicut est superius annotata, ego Guillelmus et uxor mea fidem prestitimus corporalem. In cujus rei testimonium et munimen, pres. litteras feci sigilli mei munimine roborari.

» Actum anno Domini Mº CCº XXXº tercio, mense maio. »

In hujus ergo rei testimonium, ad petitionem dicti G. et A., uxoris sue, presentibus litteris sigillum nostrum dignum duximus apponendum, salva dote dicte mulieris in parte G., mariti sui.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo tercio, mense maio.

A. Orig. Arch. de l'Oise, H 2580<sup>1</sup> (Restes de lacs de soie). — B. Traduction du xvi° s., sur papier, Id.

920-921. — Vente à Saint-Martin de masures à Clamart, dans la censive de Gui de Migneaux, chevalier, et de Pernelle sa femme.

(Juin 1233)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — constituti in presencia nostra Radulphus Rollandi et Gilla ejus uxor, et Ricardus Rollandi, frater, et Gilla ejus uxor, recognoverunt se concessisse in excambium Priori et conventui Sli M. de C. Paris. quandam masuram quam habebant apud Clamardum — juxta domum et porprisium dictorum Prioris et conventus — quam tenebant a domno Gcidone de Mugneaux (94) milite et Petronilla uxore sua, sub annuo censu sex solidorum et septem denariorum et oboli paris. Predicti Prior et conventus — — concesserunt pred. Radulpho et Ricardo — — aliam masuram que fuit defuncti Gauffildi le Char-

<sup>94.</sup> Migneaux, éc. Poissy, ar. Versailles.

RON apud concum vie de Castellione et unum quarterium vinee situm juxta pratum Galeranni — apud Clamardum (95) in censiva Sti Martini — que omnia — tenebunt a dictis Guidone milite et Petronilla ejus uxore sub censu [predicto] — —

Actum anno Domini Mº CCº XXXº tercio, mense junio.

A. Original perdu. — B. Copie du xv° s., LL 1358, fol. 6'.

921. — Devant le même official, vente d'une masure à Clamart, sise aussi près de la maison et pourpris des moines, par « Renoldus Pelliparius et Helaviis uxor ejus », mouvant de sire Gui de Muneaulx chevalier et de sa femme; en échange les moines donnent une maison à Clamart « in quadrivio, qui fuit Johannis de Roma », avec trois quartiers de terre. « Actum anno Domini M° CC° XXX° tercio. »

B. B'. Copie du xv° s., LL 1358, fol. 7 et 70.

922. — Guillaume, archiprêtre de Saint-Séverin, Nicolas, curé de Vémars, et frère Pierre, prieur de Mauregard, arbitres élus, décident, avec l'assentiment de Guillaume III, évêque de Paris, et du prieur Baudoin, que le curé de Chennevières renoncera à la menue dime de sa paroisse moyennant une rente de 5 sols parisis payée par le prieur de Moussy-le-Neuf.

(Août 1233)

<sup>95.</sup> Clamart, ca. et ar. Sceaux.

<sup>96.</sup> Vémars, ar. Luzarches, ar. Pontoise.

dicta; cumque coram nobis postmodum super hoc litigatum fuisset et testes fuissent ab utraque parte producti et diligenter examinati, Nos, de bonorum virorum consilio et de assensu et voluntate utriusque partis, videlicet Prioris de Monciaco Novo et Presbiteri de Chaneveriis, arbitrium nostrum protulimus in hunc modum: quod Prior de Monciaco Novo reddet presbitero de Chaneveriis in posterum, in crastino Pasche, quinque solidos paris, annuatim, et tota minuta decima pertinens ad presbiterium de Chaneveriis Priori de Monciaco Novo quiete et libere in perpetuum remanebit.

Actum anno Domini Mo CCo XXXo IIIo, mense augusto.

Original, L 876, nº 35. Sceau elliptique, de petit format; un esturgeon: † S. NI...Al. PRESR. DE VEMARZ. Les deux autres sceaux perdus.

923. — Manassier de l'Isle-Adam, clerc, lègue par testament des rentes pour fonder son anniversaire à l'abbaye du Val, aux églises de l'Isle-Adam et de Valmondois, à la chapelle de Balincourt, ainsi qu'à la léproserie de l'Isle-Adam. Anseau III, châtelain de l'Isle, Adam et Pierre, chevaliers, frères de Manassier, approuvent ses dernières volontés et s'en portent garants.

(Août 1233)

Noverint universi, presentes pariter et futuri, quod ego Manasserius de Insula, clericus, pro salute anime mee, legavi, quando meum ultimum condidi testamentum — — conventui Vallis Beate Marie ad pitanciam in die anniversarii mei xxx solidos annui redditus paris. monete. Portario ejusdem loci, pro emendis vestibus et calciamentis pauperum, xx sol. annui redditus. Hospicio pauperum ejusdem loci, v sol. paris. annuatim. Ecclesie de Insula, x sol. annuatim. Capellano domus Leprosorum de Insula, v sol. annuatim. Capellano de Bellencort (97), v sol. annuatim. Capellano domini mei, de Vaumondois, v sol. annuatim. Hec supradicta ego legavi et dedi pro anniversario meo singulis annis in locis supranominatis faciendo. Item legavi — illi qui fecerit festum Bti Nicholai apud Insulam x sol. annui redditus. Si vero contigerit festum illud

<sup>97.</sup> Balincourt, éc. Arronville, ca. Marines, ar. Pontoise.

non fieri, pred. x solidi per manum presbiteri parrochialis de *Insula* et presbiteri de *Vaumondois* pauperibus erogabuntur in vestibus et calciamentis. *Leprosis de Insula* x sol. annuatim. Et sciendum quod isti centum solidi paris. recipientur singulis annis in transversu aque de *Insula*.

Ego vero Ansellus de Insula miles, omnes elemosinas Manasserii fratris mei superius notatas, — — concessi — et me garantizatorem constitui. Adam quoque et Petrus, fratres mei milites, easdem elemosinas concesserunt — — —

Ego Manasserius pres. cartam sigilli mei feci munimine confirmari.

Ego Ansellus, Adam et Petrus — sigillorum nostrorum impressiones fecimus apponi.

Actum anno Dominice Incarnationis M° CC° tricesimo tercio, mense augusti.

A. Original, S 1420, n° 36. Deux sceaux subsistent : † S. MANASSERII DE INSULA. Dans le champ une bande portant le mot Ade, accompagnée de trois pies, 2 et 1. Sceau d'Anseau : SIGILLUM ANSELLI (Mêmes armes, à la bande sans inscription).

924. — Guillaume III, évêque de Paris, vidime le testament de Fleurie, fille de Jean Evroin, femme de Nicolas Arrode, bourgeois de Paris. Elle choisit pour exécuteurs le prieur Baudoin, le chanoine Etienne, de Saint-Thomas du Louvre, et son mari.

(15 janvier 1234, n. st.)

Guillelmus, permissione divina Parisiensis ecclesie minister indignus — Noveritis nos, anno Domini M° CC° tricesimo tercio, die jovis post brandones, quasdam litteras inspexisse sub hac forma:

« O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Floria, quondam filia defuncti Johannis Ebroini, uxor Nicholai Herodis, civis Parisiensis, testamentum ordinavit in hunc modum: Quintam partem tocius hereditatis sue legavit et omne jus quod habebat ex successione patris sui, et voluit quod illa pars sumetur super Cambium situm Parisius super Magnum Pontem, si de jure hoc ei liceret. Legavit etiam quintam partem hereditatis sue que sibi obvenire poterit (a)

et de his exequendis prout sibi melius viderit expedire. — Constituit executores: Priorem Sti Martini de Campis, Stephanum presbiterum canonicum Sti Thome de Lupara, et dominum Nycholam maritum suum — —

« Anno Domini Mº CCº tricesimo tercio, die sabbati ante festum beati Vincencii — — »

(a) Le texte ne dit pas à quelle destination s'applique la valeur léguée; l'emploi en était au choix des exécuteurs. Ils concédèrent 15 livrées de rente au clerc Nicolas Evroin, frère de Fleurie (acte de mars 1233, S 1337, n° 48).

A. Original perdu. — B. Vidimus, S 1337, n° 22.

925. — Guillaume III, évêque de Paris, sanctionne un accord entre Pierre de Paris, ministre des Trinitaires de Pont-la-Reine, et Nicolas, curé de Drancy: le pourpris occupé par les religieux, leurs personnes et leurs hôtes sont exempts de droit paroissial, sauf le cas où ce seraient des locataires permanents vivant à leurs propres frais; des fonts seront établis dans l'église, pour y faire l'eau bénite, mais il est interdit d'y baptiser. Les religieux abandonnent au curé un arpent de terre, plus un arpent de vigne venant de Gérard Doyen de Saint-Denis, et un demi-arpent venant de Pierre de Noisy-le-Sec, écuyer.

(Février 1234, n. st.)

U. p. l. i. Alberti, Guillelmi, ecclesie, et Philippi in ecclesia (a) archidiaconorum curi[arum] Officiales, salutem in Domino. Noveritis Nos, anno Domini millo duco nonago primo, die Lune post festum beati Martini estivalis, litteras infrascriptas vidisse, formam que sequitur continentes:

Guillermus, divina permissione ecclesie Parisiensis minister indignus, o. p. l. i. eternam in Domino salutem. Notum facimus quod, cum inter Nicholaum personam ecclesie de Darenciaco, ex una parte, et religiosos viros ministrum et fratres Domus Sancte Trinitatis et Captivorum de Ponte Regine, ex altera, super domo, ecclesia, cymiterio et toto porprisio dictorum fratrum de Ponte Regine que idem Nicholaus sita esse dicebat infra fines parochie de Darenciaco, necnon et jure parrochiali ejusdem domus, et super uno arpento terre arabilis sito juxta cheminum Silvanectensem, quem idem

Nicholaus asserebat dictos fratres a presbyterio de Darenciaco ad duos denarios censuales tenere, compellens, nomine presbiterii de Darenciaco eosdem fratres ad ponendum dictam terram extra manum suam, esset coram Nobis diucius altercatum; tandem, eodem Nicholao personnaliter et fratre Petro de Paris, ministro dicte Domus, procuratore fratrum ejusdem Domus de Ponte Regine, habente mandatum ad componendum, in nostra presentia constitutis, recognoverunt se ad invicem composuisse, mediantibus bonis et discretis viris, super premissis prout inferius continetur : quod totum porprisium dictorum fratrum erit exemptum a jure parochiali pro fratribus et servientibus eorum, et hospitibus ad dictam domum confluentibus, nisi forte mansionarii fuerint, victum dictorum fratrum non percipientes, vel nisi masuras in terra dictorum fratrum habuerint, qui ad omnia jura parochialia presbitero parochiali de Darenciaco integre tenebuntur. Item predicti minister et fratres habebunt, si voluerint, fontes in suo monasterio solummodo, ad aquam benedictam in vigiliis Pasche et Penthecostes tantummodo faciendam, ita quod nullum parrochianum de Darenciaco poterint baptizare et generaliter nulla jura parochialia, sacramenta ecclesiastica vel sacramenta (sic) aliquibus parrochianis de Darenciaco exhibere poterint nisi de licentia parochialis presbiteri de Darenciaco speciali. In recompensatione vero predictorum, habebit in perpetuum presbiter de Darenciaco a supradictis ministro et fratribus illum arpentum terre arabilis ad quem alienandum idem N., nomine ecclesie sue, dictos fratres compellebat, et circiter unum arpentum vince site apud Darenciacum quod fuit GIRARDI dicti Decani de Sancto Dyonisio, ad decem solidos censuales solummodo domino fundi annuatim persolvendos et dimidium arpentum vinee, que fuit Perri de Nous armigeri, site super vineam presbiteri de Noiis. »

Actum anno Domini millo ducento XXXo tercio, mense februario.

(a) Les trois archidiacres sont : Philippe, de Notre-Dame (in ecclesia), Aubert et Guillaume, de Josas et de Brie.

Original, L 876, où se trouvent encore deux sceaux d'archidiacres.

926. — Henri II de Dreux, archevêque de Reims, approuve la vente à Saint-Martin par Guillaume Comtesse, chevalier, de la dîme qu'il tenait, à Bonnelles, du chevalier Simon des Loges, et qui dépendait aussi du fief personnel du prélat.

(Paris, mars 1234, n. st.)

Henricus, Dei gratia Remensis archiepiscopus, u. p. l. i. salutem in Domino. Noveritis quod Nos venditionem factam a Guillelmo Contesse, milite (a), Priori et conventui Sti Martini de Campis super decima quam habebat idem miles apud Bonnellas (67) quam tenebat in feodum a Symone de Logiis milite (76), et etiam ad nostrum feodum pertinentem, ratam habemus et gratam. Quod ut ratum et firmum permaneat. Nos presentes litteras sigilli nostri munimine fecimus consignari.

Actum Parisius, anno Domini Mº CCº XXXº tercio, mense marcio.

(a) Ce personnage est visiblement celui qui est appelé dans une charte précédente (n° 878) « Guillaume du Val-Saint-Germain » et n'est pourvu alors d'aucun titre de chevalerie.

A. Original, L 875, nº 66. Sceau perdu.

**927**. — Engeubert de la Rue Neuve échange avec Saint-Martin des cens rue de Frepellon contre d'autres rue Froger L'Asnier, en la censive de Barthélemy de Roie.

(Mai 1234)

U. p. l. i. Officialis archidiaconi Parisiensis — — Engilbertus de Vico novo et Aalipdis uxor ejus recognoverunt se concessisse — — ex causa permutationis — — conventui Sti Martini de Campis xxi sol. par. de incremento census — — super tres domos in vico de Frepellon in censiva Sti Martini, que sunt Johannis Bale, — — pro xxii sol. de incremento censu quos dicti prior et conventus concesserunt eisdem Engilberto et uxori ejus — — supra septem domos — — in vico Frogerii Asinarii, in consiva domni Bartholomei de Roia — —

Actum anno Domini Mº CCº XXXº quarto, mense maio.

928. — Noble homme Gui de Migneaux renonce à réclamer un présent à chaque hôtelier de Saint-Martin, lors de son installation.

(Juin 1234)

O. p.1. i. Officialis curie Parisiensis — — cum contencio esset inter religiosos viros Priorem et conventum Sti Martini de Campis, ex una parte, et nobilem virum Guidonem de Muineaus (94) ex altera, super eo quod dictus Guido petebat unum cyphum de murra ab unoquoque hostalario (a) Sti Martini de Campis, quando instituebatur de novo; tandem, post multas altercaciones, dictus Guido contencioni cedens omnino, si quid juris de cypho habebat, illud, de bonorum virorum consilio, de voluntate et assensu uxoris sue, pro salute anime sue quictavit in perpetuum ecclesie memorate —

Actum — anno Domini M° CC° XXX° quarto, mense junio.

- (a) hostellario B.
- A. Original mutilé, jadis scellé, S 1342, n° 11. B. B'. Copies du xve s., LL 1358, fol. 33 et 70.
- 929. Guillaume II d'Aulnay, du consentement de sa femme Marguerite, concède aux moines de Mauregard deux arpents de terre pour faire célébrer son anniversaire dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Mauregard.

(Août 1234)

O. p. l. i. Guillelmus de Alneto, miles — — de assensu et voluntate Margarete uxoris mee dedi — — monachis de Malorespectu duos arpentos terre et dimidium sitos inter Malumrespectum et Velus Monciacum — — ita quod singulis annis anniversarium meum in ecclesia Beati Johannis Baptiste de Malorespectu (91) celebretur — —

Actum anno Domini M° CC° XXX° IIII°, mense augusto.

- A. Original S 1422, nº 64. Sceau brisé. B. Vidimus de Martin Boursier, notaire apostolique, 29 août 1464, S 1422, nº 65.
- 930. Raoul de Montjay, chevalier, et sa femme Ermengard, donnent à Saint-Nicolas d'Acy leur cens à Paris, à la Poterie, des

vignes et terres à Charonne, près le pressoir Oursel, qu'ils tenaient de sire Adam Harenc, chevalier.

(Septembre 1234)

Carta Radulsi de Monte Iovis (98) militis.

Universis presentes litteras inspecturis, officialis curie Meldensis salutem in Domino. Notum facimus quod in nostra presentia constituti [RADULFUS] DE MONTE IOVIS, miles, et ERMENGARDIS UXOT ejus, asseruerunt quod ipsi habebant Parisius in Figlaria et circa Figlariam censum capitalem, fundum terre et dominium. Asseruerunt etiam quod ipsi habebant vineas et terras sitas prope Charronam et juxta pressorium quod vocatur pressorium Urselli, que omnia tenebant in feedum, ut dicebant, a nobili viro ADAM HARENC, milite. Omnes res predictas, et omnia alia superius nominata et jus quod sibi competebat in eisdem, recognoverunt dicti Radulfus et uxor ejus se dedisse et concessisse in puram et perpetuam elemosinam Ecclesie Sancti Nicholai de Aciaco juxta Silvanectum et monachis Deo ibidem servientibus, nihil juris sibi nec eorum heredibus in hiis omnibus retinendo, promittentes fide data in manu nostra quod contra donationem et concessionem istas per se vel per alium non venient in futurum, et quod omnia predicta guarantizabunt contra omnes Ecclesie et monachis memoratis. Renuntiaverunt eidem dicti Radulfus miles et uxor ejus coram nobis omni exceptioni et omni juris auxilio tam canonici quam civilis que sibi possent competere : quin, si opus esset, garentizarent dictis Ecclesie et monachis elemosinam supradictam. In cujus rei testimonium presentes litteras ad petitionem dictorum Radulfi, militis, et uxoris sue, fecimus sigillo Meldensis curie roborari.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo quarto, mense septembri. (a)

<sup>(</sup>a) Il existait dans le fonds de Saint-Nicolas un acte semblable en tous points émanant de l'officialité de Paris.

A. Original perdu. — B. Cartulaire de Saint-Nivolas, fol. 59. — C. Collection de Senlis, copie d'Afforty, XV, 78.

<sup>98.</sup> Montjay-la-Tour, éc. Villevaudé, ca. Claye, ar. Meaux.

931. — Jean Paiebien, bailli de Hesdin, notifie que sire Baudoin de Ligny-sur-Canche a reconnu que dans la terre de l'église des Saints-Vite et Modeste il n'a aucune justice, si ce n'est par droit de suite sur ses hommes, le prieur ayant le même droit sur les siens dans les terres de Baudoin.

# (Octobre 1234)

Ego Johannes dictus Paiebien, baillivus de Hisduno, n. f. o. hanc paginam visuris, quod dominus Baldevinus de Leugni super Quancian (54) cognovit coram nobis spontaneus quod in terram ecclesie BB. Viti et Modesti, de dicta villa, nullam habet justiciam, nisi suorum hominum quos in terram dicte ecclesie sequi poterit ut de ipsis, non de hominibus dicte ecclesie, suam justiciam consequatur. Prior autem homines suos in terram domni Baldevini sequi similiter poterit, eos scilicet qui in presenti sub dicta manent ecclesia et eorum heredes, ut de ipsis, non de hominibus dicti Baldevini militis, suam justiciam, altam scilicet et omnem aliam, consequatur — —

Actum anno Domini M° CC° tricesimo quarto, mense octobri.

- A. Original jadis scellé, S 1400, n° 23. B. Vidimus de Guillaume de Hangest, garde de la prévôté de Paris, le samedi devant la Mi-Quaresme 1295 (1296 n. st.). S 1400, n° 22.
- 932. Simon Morel, de Tour, renonce, moyennant sept livres parisis, à ce qui lui appartenait dans une pièce de vigne à Tour (Saint-Prix), dite le Clos Saint-Martin, dans la censive Saint-Martin-des-Champs.

(Novembre 1234)

U. p. l. i. Officialis archidiaconi Parisiensis — — Symon Morel de Turno recognovit se vendidisse — — conventui Sancti Martini de Campis, pro vulibris paris. quicquid habebat — — in quadam pecia vinee — — apud Turnum in censiva Sti Martini de Campis, que vinea vocatur Closum Sti Martini — —

Actum anno Domini Mº CCº tricesimo quarto, mense novembri.

A. Original jadis scellé, S 1357, nº 6.

933. — Sépulture et épitaphe du prieur Baudoin dans le chapitre de Saint-Martin-des-Champs, devant le crucifix.

(7 décembre 1234)

Ex veteri et manuscripto nostro martyrologio:

VII id. Decembris: Depositio domni Balduni, prioris hujus loci. Officium fiat sicut de Prioribus nostris. Qui Prior dedit nobis IV libras paris. ad anniversarium suum faciendum, in censu de Miremont (41) singulis annis percipiendas.

Edit. a. Marrier, Monasterii Sancti Martini historia, p. 203. — B. Molinier, Obituaires de la province de Sens, I, 477.

Jacet in media exedra nostra, seu capitulari loco, ante Christi cruci affixi imaginem, è cujus tumulo haud sine difficultate hos versus elicui:

Inclitus Ecclesie prior istius requiescit
Nomine Balduinus, vir probus atque pius.
Cluniacensis honor, Monachorum gemma, per illum
Ordine divinitus splenduit ista Domus.
Martini precibus, cujus fuit iste minister,
Eximius, superis hunc, Deus, adde choris. Amen.

Item ex altero multo vetustiore membraneo codice, dicto « Liber Obierunt »:

v Idus Julii. Obiit Odelina, mater Balduini prioris hujus loci. Marrier, Monasterii Sancti Martini historia, p. 203.

Guillaume chevalier de Beeloy frere de Baudin prieur de ceans nous a donné un muy de blé chascun an en sa dixme de Beeloy a prendre dans sa grange pour faire son anniversaire.

Ms. lat. 17049, p. 426.

934. — Guillaumé Halebran vend à Adam le Parcheminier, pour 6 livres parisis, 10 sols de croit de cens sur une maison rue Saint-Martin-des-Champs.

(Décembre 1234)

O.p.l.i. Officialis archidiaconi Parisiensis — Guillelmus Halibran recognovit — se vendidisse pro sex libris paris. Ade Pergamenario decem sol. augmentati census supra — domum in vico Sancti Martini de Campis — —

Actum anno Domini Mº CCº XXXº quarto, mense decembris.

A. Original S 1369, nº 29. Sceau briés.

935. — Le roi Louis IX, ayant concédé aux moniales de Boran la grange de Bernes, transfère sur les revenus du pont de Beaumont les 12 livres de rente données en septembre 1221 par le comte Jean de Beaumont-sur-Oise à Saint-Léonor.

(Beaumont-sur-Oise, janvier 1235, n. st.)

LUDOVICUS Dei gratia Francorum rex. Notum facimus quod nos litteras bone memorie Johannis, quondam comitis Bellimontis, vidimus in hec verba:

(Suit le texte des lettres de donation d'une rente sur la grange de Bernes, en septembre 1221, n° 783, t. III, p. 377.)

Quia vero predictas duodecim libras annui redditus assignatas super granchiam de Baerna et in torculari de Baerna, sicut superius est expressum, ibi percipere non poterat ecclesia memorata eo quod monialibus de Borrenc concesseramus grangiam supradictam; idcirco dictas duodecim libras eidem ecclesie Bellimontis permutavimus in transverso pontis Bellimontis singulis annis ab ipsa ecclesia ad festum Sti Remigii percipiendas. Super grangiam autem predictam, vel in torculari prefato, de eisdem duodecim libris nichil de cetero percipiet prefata ecclesia Bellimontis. In cujus rei testimonium, sigillum nostrum pres. litteris duximus apponendum.

Actum apud Bellummontem anno Domini Mº CCº XXXº quarto, mense januario.

A. Original perdu. — B. Cartulaire de Saint-Léonor, perdu. — C. Copie du 12 février 1501, d'après B, S 1410. — D. Copie du xvIII° s., Coll. Duchesne, LX, 6'. — E. Copie du xvIII° s., S 1410, n° 43, « ex antiquo exemplar seu vidimus, anno 1500. » — F. Copie du xvIII° s., ms. lat. 9974, fol. 23.

Edit. Douët d'Arcq, pp. 117 (E) et 139 (C).

936. — Methieu du Buisson et Guérin de Clacy, chevaliers, et Etienne de Clacy, écuyer, frères, donnent en aumône à Saint-Martin 12 deniers de cens à Neuilly-sur-Marne.

(3 février 1235, n. st.)

O. p. I. i. Officialis curie Parisiensis — — Matheus de Dumo (99) et Garinus de Claciaco (12) milites et Stephanus de Claciaco,

armiger, fratres, asseruerunt quod ipsi habebant xu den. annui census in quadam pecia vinee site apud Nuilliacum, que vinea fuit defuncti Імвекті ре Nulliacum (99), quos denarios recognoverunt se dedisse in puram — elemosinam Priori et conventui Sancti Martini de Campis — —

Anno Domini M° CC° XXX° quarto, in crastino Purificationis beate Marie, mense februario.

A. Original jadis scellé, S 1361, nº 8. Au dos : De quadam vinea apud Nobiliacum.

937. — Le prieur Evrard amortit à Nicolas, curé de Bouffémont. • et à ses successeurs, moyennant un cens de six sols, quatre arpents de terre et la masure où est la maison presbytérale.

(Février 1235, n. st.)

O. p. l. i. frater E[vaardus], humilis prior — Sancti Martini de Campis — — Cum parochialis ecclesia de Bofemont (107) tenebat iv arpenta terre arabilis et masuram in qua est domus presbiberi, sita in censiva nostra apud Bofemont ad XII den. censuales, quorum iv arp. v quarteria sita sunt as Chaser, unum arpentum desuper Maresia, unum arpentum a Mortemer ad campipartem, subtus viam; dim. arpentum juxta nemus, unum quarterium ad campipartem; concessimus Nicholao tunc presbitero ejusdem ecclesie et omnibus successoribus suis quod ipsi teneant dictas terras et masuram in manu mortua ita quod — — teneantur solvere de cetero nobis — — sex sol. censuales — —

Datum anno Domini M° CC° XXX° quarto, mense februario.

A. Original, S 1339, nº 11.

938. — Le prieur Evrard constate que les hôtes des monastères de Saint-Nicolas d'Acy et de Gournay-sur-Marne ont spontanément renoncé à leur droit d'usage dans le bois de la Vidamé, appartenant aux moines, à sire Jean de Tournebu, sire Raoul, vidame de Senlis, chevaliers, et Archambaud III de Valprofond, damoiseau.

<sup>99.</sup> Neuilly-sur-Marne, ca. Gonesse, ar. Pontoise.

Mathieu du Buisson est appelé Mathieu de Clacy dans la charte 908, où il apparaît (avec sa femme Isabeau) comme vassal de Guillaume de Clacy, chevalier.

droit pour lequel ils devaient deux mines d'avoine et un pain à Saint-Martin-des-Champs. Le prieur les en décharge et leur accorde le quart du bois de Tronchay, au cens d'un denier l'arpent.

(Février 1235, n. st.)

Universis presentes litteras inspecturis, frater E[vrardus], humilis Prior Sti Martini de Campis Parisiensis, et ejusdem loci conventus, salutem in Domino.

Notum facimus quod cum hospites ecclesie nostre Sti Nicholai de Aciaco et de Gornaio juxta Silvanectum haberent usuarium in nemore quod appellatur Vice-dominatus, pertinente ad dictam ecclesiam Sti Nicholai, ad Domnum Johannem Tornebu, ad Domnum Radulphum; vicedominum Silvanectensem, milites, et ad Erchambaudum (100) DE VALLEPROFUNDA, domicellum, et cum quilibet dictorum hospitum annuatim reddere teneretur pro dicto usuario Priori et monachis dicte ecclesie Sti Nicholai, dicto domno Johanni Tornebu, militi, et dicto Erghembaudo, domicello, duas minas avene et unum panem, de quibus pane et avena dicti Prior et monachi Sti Nicholai medietatem percipiebant et dicti Johannes miles et Erchembaudus aliam medietatem. Tandem dicti hospites spontanea voluntate quitaverunt nobis et dictis Priori et monachis Sti Nicholai in perpetuum usuarium supradictum, promittentes quod in dicto usuario nemoris supradicti per se vel per alium nichil de cetero reclamabunt. \*Et nos dictis hospitibus quittavimus medietatem illam in perpetuum, quam dicti Prior et monachi Sti Nicholai percipiebant annuatim in redditibus supradictis; preterea concessimus dictis hospitibus et herèdibus eorundem in perpetuum, quartam partem nemoris de Trunceio ad dictos Priorem et monachos Sti Nicholai pertinentem, de qua siquidem quarta parte nemoris dicti hospites et eorum heredes ad suam poterunt disponere voluntatem; ita tamen quod dicti hospites et heredes eorum, pro quolibet arpento dicti nemoris de Trunceio dictis Priori et monachis Sti Nicholai unum denarium censualem reddere tenebuntur in festo Sti Remigii; et forestarii

<sup>100.</sup> Archamband III de Valprofond, fils de Barthélemi de Senlis. Sur cette branche, voir Depoin, appendices au Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise, p. 301.

dictorum Prioris et monachorum dictum nemus de Trunceio tenebuntur tanquam suum custodire. In cujus rei testimonium presentes litteras fecimus sigilli nostri munimine roborari.

Actum anno Domini Mº CCº XXXº quarto, mense februario.

- A. Original jadis scellé, Archives de l'Oise, II 2582 , précédemment aux Archives de Saint-Nicolas, Bois d'Apremont, n° 11. B. Collection de Senlis, copie d'Afforty, XV, 785.
- 939. Jean Letart, de Brie, et sa femme Emeline, vendent à Saint-Martin pour 246 livres parisis, un herbage, 37 arpents de terre et 9 de vignes à Pantin et Rouvray. (Extrait.)
- U. p. 1. i. Officialis archidiaconi Parisiensis Johannes Letart, de Braia, et Emelina, ejus uxor, recognoverunt se vendidisse conventui Sancti Martini de Campis, pro duodecies viginti et sex libris paris. quicquid habebant apud Pentinum et Rouvraium videlicet quoddam herbagium, xxxvii arpenta terre arabilis et novem arpenta vinearum —
- Actum anno Domini M° CC° XXX° quarto, mense martio.
  - A. Original scellé, S 1364, nº 1.
- 940. Eudes III de Gonesse, chevalier, bailli du Roi, donne à Saint-Jean de Mauregard ce qu'il possède au Pis d'Anesse, entre Mauregard et Moussy-le-Vieux, en champarts et cens, avec domaine et justice.

(Mars 1235, n. st.)

Ego Odo de Gonissa miles, domini regis baillivus — — pro remedio anime mee et omnium antecessorum meorum dedi — — ecclesie Sti Johannis de Malorespectu (91) quicquid habebam in territorio sito inter Malumrespectum et Monciacum Vetus, in loco qui dicitur Pectus Asine, tam in campiparte quam in censu, cum dominio et justicia — — qui census contiguus est campiparti supradicte — — In cujus rei testimonium presentem cartulam feci sigilli mei munimine roborari.

Actum anno Domini Mº CCº tricesimo quarto, mense martio.

A. Original jadis scellé, S 1422, nº 21.

941. — Frère Jean, abbé de Chaalis, notifie l'abandon par noble dame Elisabeth, femme d'Eudes de Gonesse, de son douaire sur le Pis d'Anesse. (Extrait.)

(Mars 1235, n. st.)

Frater Johannes, Beate Marie de Karoliloco humilis abbas, notum facio quod nobilis mulier Elizabet uxor domini Odonis de Gonessa militis, baillivi Domini Regis, in presencia nostra quitavit ecclesie Beati Johannis de Malorespectu — quicquid habebat — ratione dotalicii — — in territorio sito inter Malumrespectum et Moncyacum Vetus, in loco qui dicitur Pectus Asine — —

Actum anno gratie M° CC° tricesimo quarto, mense marcio.

A. Original perdu. — B. Vidimus de Martin Boursier, notaire apostolique, 29 août 1464. S 1422, n° 25.

942. — Le prieur Evrard concède à son clerc, Galeran, par charité et pour ses bons et longs services, 35 sols de croît de cens rue Saint-Martin, en la censive de Saint-Magloire.

(Mars 1235, n. st.)

U. p. l. i. frater Evrardus, humilis prior Sancti Martini de Campis, — — concessimus Galeranno, clerico nostro, caritatis intuitu, ac pro servitio suo diu nobis ab ipso fideliter et diligenter impenso, xxxv sol. par. de incremento census quos habebamus in duabus domibus sitis in vico Sancti Martini, in censiva Sancti Maglorii — —

Actum anno Domini Mº CCº XXXº quarto, mense marcio.

A. Original jadis scellé, S 1369, nº 31.

943. — Guillaume III, évêque de Paris, reconnaît que la réception gracieuse que lui a faite le Prieur de Saint-Nicolas ne lui confère aucun droit de procuration sur ce monastère.

(23 avril 1235)

Guillelmus, permissione divina, Parisiensis ecclesie minister indignus, universis presentes litteras inspecturis salutem in Domino.

Licet a Deo manifestum sit, ut merito nulli venire debeat in

dubium, prioratum Sancti Nicholai Silvanectensis a debito procurandi episcopum Parisiensem liberum esse penitus et immunem, ex habundanti tamen, tenore presentium, hoc idem recognoscimus, ne de mera gracia et liberalitate quam nobis personaliter recipiendo nos ad procurationem anno Domini M° CC° XXX° quinto, in vigilia beati Georgii — — prior ejusdem loci fecit, detur cuiquam adversus eumdem prioratum occasio malignandi.

Actum eodem anno, in predicto festo Sancti Georgii.

A. Original Archives de l'Oise, II 2576 2, jadis aux Archives de Saint-Nicolas, n° 9. Restes d'un sceau ainsi décrit par Afforty:

Scellé en oval en cire verte sur double queue de parchemin, un évêque en habits pontificaux debout, la main droite élevée, tenant de la gauche sa crosse tournée en dedans. SIGILL. WILMI. PARISIENS. EPISC.

Le contrescel rond. Le buste de la sainte Vierge tenant en ses bras l'enfant Jésus. AVE MARIA GRACIA PLENA.

B. Collection de Senlis, copie d'Afforty, XV, 800.

944. — Renoud du Chefdeville et sa femme Marie donnent à Saint-Martin une pièce de vigne à Tour [Saint-Prix] dans le clos de Renneborc, dans la censive des Templiers. (Extrait.)

(Avril 1235)

U. p. l. i. Officialis archidiaconi Parisiensis — Renoudus de Capiteville et Maria ejus uxor recognoverunt se dedisse — ecclesie Sancti Martini de Campis — peciam vinee site apud Turnum in clauso de Renneborc, in censiva militie Templi — Actum anno Domini Mo GCo XXX quinto, mense aprili.

A. Original, S 1357, nº 5. Sceau brisé.

945. — Ferri II de Gentilly, chevalier, renonce à toute revendication, sauf les droits de justice, cens et pressorage, sur un tènement en terres et vignes, à Fontenay-sous-Bois près le bois de Vincennes, que les moines tenaient de ses aïeux depuis plus de soixante ans.

(8-30 avril 1235)

U. p. l. i. Officialis archidiaconi Parisiensis - Ferricus de

Gentilliaco (100 bis), miles, in nostra presentia constitutus, quitavit penitus et expresse, salvis sibi justicia, censu et pressoragio, — — conventui Sancti Martini de Campis totum tenementum, videlicet terras et vineas sitas apud Fontanetum, juxta nemus Vicenarum, quas ibi Prior et conventus tenebant ab eodem Ferrico et tenuerant ab antecessoribus suis quiete et inconcusse per sexaginta annos et amplius, jam elapsos — ——

Datum anno Domini M° CC° XXX° quinto, mense aprili. (a)

(a) Cette charte est bien de 1235, après le 8 avril, et non de 1236, car en 1236 Pâques tomba le 30 mars. La donation fut confirmée par le suzerain Anseau de Palaiseau en mai 1236 (n° 960).

A. Original scellé, S 1346, nº 2.

946. — Gautier, cadet de la maison de Fontaine, seigneur de Martaineville, du consentement de sa femme Aélis et de son neveu et seigneur féodal Aleaume de Fontaine, donne au prieuré d'Airaines la moitié d'un fief, en réservant pour le service de ce fief deux vavasseurs, Pierre de Briquemesnil et Hugues de Molliens.

### (Avril 1235)

Ego Galterus de Fontanis (101) miles et dominus de Martainevilla (102), — de assensu et voluntate domini et repotis mei
Alelmi de Fontanis, et Aalidis uxoris mee — dedi — medietatem totius feodi quod emi a Petro de Costenchel siti apud
Omermont, quod feodum tenebat dictus P. de domino A[lelmo],
ecclesie Beate Marie de Harenis (103) — exceptis duodus vavassoribus, videlicet domino Petro de Brikemaisnil milite, et Hugone
de Moyliens (103) — quod retinui pro servicio prefati venditi
feodi faciendo — —

<sup>100</sup> bis. Sur Ferri II de Gentilly, voir n° 744, t. III, p. 342. Il est question de ces vignes de Saint-Martin à Fontenay dans l'acte n° 364 (t. II, p. 265), donné entre 1152 et 1159.

<sup>101.</sup> Fontaine-lès-Cappy, ca. Chaulnes, ar. Péronne.

<sup>102.</sup> Martaineville-les-Bus, ca. Gamaches, ar. Abbeville.

Actum anno Domini Mº CCº trigesimo quinto, mense aprili.

A. Original jadis scellé, S 1410, nº 15.

947. — Sentence condamnant le Chapitre de Saint-Denis du Louvre et Menier, son chapelain, à vendre 60 sols de rente attachés à la prébende de Menier, sur la maison de Robert L'Archer près la porte du Louvre. (Extrait.)

(Avril 1235)

In nomine — Anno Domini M° CC° tricesimo quinto, mense aprili, proponente in jure coram nobis Priore Sancti Dyonisii de Carcere Paris., contra decanum et capitulum Sancti Thome de Lupara Paris. et Menerium, capellanum in eadem ecclesia Sancti Thome beneficiatum; quod anno et amplius elapso, procuratori Prioris et conventus Sancti Martini de Campis cui prioratus Sancti Dyonisii in Carcere subesse dinoscitur, monuerat — Capitulum et Menerium ut venderent — ela solidos paris, quos habebant de augmentato censu annui redditus et quos percipiebat — — Menerius — nomine prebende quam obtinebat in ecclesia Sti Thome, in domo Roberti Arcuarii sita — juxta portam de Lupara in censiva sancti Dyonisii de Carcere — Die assignato — nos condempnavimus — Capitulum — ad vendendum.

A. Original jadis scellé, S 1435, nº 18.

948. — Le clerc Galeran donne à Saint-Martin-des-Champs 35 sols de croit de cens rue Saint-Martin en la censive Saint-Magloire, sur les maisons de feu Guillaume Tricart et de feu Richard, maire de Pantin. (Extrait.)

(Avril 1235)

U. p. l. i. Officialis archidiaconi Parisiensis — — Galerannus clericus contulit — — ecclesie Sancti Martini de Campis xxxv solidos paris, de incremento census — — super duas domos — — in

<sup>103.</sup> Airaines, Briquemesnil, ca. Molliens-Vidame, ar. Amiens,

vico Sancti Martini — — in censiva Sancti Maglorii, videlicet supra domum defuncti Guillelmi Tricart (104) et Eremburgis quondam uxoris sue, xx sol., et supra domum defuncti Ricardi, quondam majoris de Pentino, xv sol. paris.

- - Anno Domini Mº CCº XXXº quinto, mense aprili.
- A. Original scellé, S 1369, nº 39.
- 949. Jean de Beaumont, chambellan du Roi, et Isabeau, sa femme, approuvent la vente consentie à Saint-Nicolas d'Acy par Raoul, vidame de Senlis, et sa femme Elisend d'une moitié du bois du Tronchay tenue en fief de Jean.

(Mai 1235)

Ego Johannes de Bellomonte, Domini Regis cambellonus, et ISABELLIS uxor mea, notum facimus universis ad quos presentes littere pervenerint, quod nos volumus, ratum et gratum habemus donationem quam Dominus RADULFUS, vicedominus Silvanectensis, miles, et Helisendis, uxor ejus, fecerunt Priori et monachis Sancti Nicholai de Aciaco, juxta Silvanectum, de parte sua nemoris de Tronceio, quam partem dicti nemoris tenebant de nobis. Volumus et concedimus quod dicti Prior et monachi habeant et possideant dictam partem dicti nemoris, in perpetuum, libere et quiete, et omnem justitiam et omne dominium quod dictus Radulfus, vicedominus, et ejus uxor habebant vel habere poterant in dicta parte nemoris supradicti. Et nos dictam partem ejusdem nemoris dictis Priori et monachis contra omnes in perpetuum garantizare tenemur. Et pro isto dono predicti Nemoris de Tronceio quod nos concessimus predictis Priori et monachis, qualem partem habet dictus Radulfus, vicedominus, in nemore Vicedominii, talis remanebit illi et heredibus suis libere et quiete in perpetuum, ita quod dictus Prior et ejus homines in illa parte nemoris Vicedominii nichil de cetero reclamabunt. Et

<sup>104.</sup> Un legs de 10 sols de rente fait par Guillaume Tricart à Saint-Martindes-Champs fut assigné sur sa maison par sa veuve Erembour et Etienne, second mari de celle-ci, en avril 1223. (Original, S 1369, n° 34.)

hoc remanet in feodum meum ligium. Promisit autem dicta Helisendis, fide prestita corporali, quod contra donationem predictam ratione dotalitii vel alio modo per se vel per alium non veniet in futurum.

In cujus rei testimonium presentes litteras sigillorum nostrorum munimine ad petitionem partium fecimus roborari.

Datum anno Domini Mº CCº tricesimo quinto, mense mayo.

A. Original Arch. de l'Oise, H 258148, autrefois aux Archives de Saint-Nicolas, nº 42. Scellé de deux sceaux en cire blanche brunie, devenus frustes, mais ainsi décrits par Afforty:

« Le premier en rond, de Jean de Beaumont. Un écu antique gironné, c'est-à-dire partagé de toutes les partitions et de deux émaux, et surmonté d'un lambel à six pendants. SIGILLUM JOHANNIS DE BELLO-MONTE.

» Au contrescel, un écu antique également gironné.

» Le second en ovale, d'Isabel, sa femme. Une femme debout ayant la main droite posée sur sa hanche, et tenant de la gauche un oiseau sur son poing. S. ISABELLIS, UXORIS BUTI.....

» Au contrescel en rond, une grande coupe. »

B. Collection de Senlis, copie d'Afforty, XV, 799.

950. — Jean de Tournebu, chevalier, et Marie, sa femme, approuvent la convention faite avec les hommes de Saint-Nicolas d'Acy et de Gournay concernant l'abandon du pâturage du bois de la vidamé.

(Juin 1235)

Universis presentes litteras inspecturis, Johannes de Tornebu, miles, salutem in Domino. Notum facio quod cum hospites ecclesie Sti Nicholai de Aciaco et de Gornaio juxta Silvanectum haberent usuarium in nemore quod appellatur Vicedominatus, pertinente ad me et ad dictam ecclesiam Sti Nicholai, et ad Domnum Radulfum, vicedominum Silvanectensem, militem, et ad Herchenbaudum de Valle-profunda, domicellum, et quilibet dictorum hospitum annuatim reddere teneretur pro dicto usuario, michi et Priori et monachis dicte ecclesie Sti Nicholai et Erchenbaudo domicello, duas minas avene et unum panem, de quibus pane et avena dicti Prior et monachi medietatem percipiebant, et ego Johannes quartam partem,

et Erchenbaudus aliam quartam partem. Tandem dicti hospites spontanea voluntate quittaverunt michi in perpetuum dictum usuarium, promittentes quod in dicto usuario nemoris supradicti per se vel per alium nichil de cetero reclamabunt. Et ego Johannes, de assensu et voluntate Marie uxoris mee, quittavi dictis hospitibus illam quartam partem quam percipiebam annuatim in redditibus memoratis. Preterea concessi dictis hospitibus et heredibus eorum in perpetuum, quartam partem nemoris de Trunccio, michi et uxori mee pertinentem, de qua siquidem quarta parte nemoris dicti hospites et heredes eorum ad suam poterunt disponere voluntatem. Ita tamen quod dicti hospites et heredes eorum pro quolibet arpento de dicta quarta parte nemoris de Trunceio, michi et heredibus meis unum denarium censualem in festo Sti Remigii annuatim reddere tenebuntur, et forestarii mei dictum nemus de Trunceio tenebuntur tanquam meum proprium custodire. In cujus rei testimonium presentes litteras feci sigilli munimine roborari. Predicta etiam Maria, uxor mea que hoc voluit et laudavit, presentibus litteris sigillum suum apponi fecit spontanea voluntate, promittens quod aliqua ratione per se vel per alium in dicta quarta parte nemoris de Trunceio nec in redditibus memoratis, nichil de cetero reclamabit.

Actum anno Domini millo CCo XXXo Vo, mense junio.

- A. Original Arch. de l'Oise H 25823, autrefois aux Archives de Saint-Nicolas, Bois d'Apremont, n° 8; scellé jadis de deux sceaux en cire blanche sur double queue de parchemin ainsi décrits par Afforty: « Le premier rond, de Jean de Tornebu, chevalier. Un cavalier tenant de la gauche l'épée nue et élevée, et de la droite son bouclier chargé d'une bande. SIGILLVM...
- » Le contrescel rond, un écu chargé d'une bande : S. JOHANNIS DE TORNEBU.
- » Le second ovale, de sa femme Marie. Une dame debout tenant une fleur de lis des deux mains. SIGILLVM...... Sans contrescel. »
  - B. Collection de Senlis, copie d'Afforty, XV, 799.
- 951. Guillaume III, évêque de Paris, notifie que Renaud, écuyer, fils de sire Eudes de Mitry, chevalier, et sa femme Marguerite, fille du chevalier Gilbert de Mauregard, ont vendu pour 100 livres parisis à Saint-Martin-des-Champs la part qu'ils avaient dans

la dime du blé et du vin à Livry, dont le reste fut antérieurement cédé au monastère par le chevalier Adam et Jacqueline sa femme. Approbation de Guillaume de Mauregard, oncle de Marguerite : de Pierre de Villeron, son cousin germain, qui se portent garants avec Jean, frère de Renaud, et leur père Eudes.

(Juillet 1235)

Guillelmus, permissione divina Parisiensis ecclesie minister indignus, universis p. l. i. eternam in Domino salutem. Notum facimus quod in presentia nostra constituti Reginaldes, armie r, filius domini Odonis de Mintriaco (105) militis, et Margarita, ejus uxor, recognoverunt se vendidisse ecclesie Sancti Martini de Campis Parisiensis, pro centum libris paris, jam solutis, prout confessi sunt coram nobis, quicquid habebant in decimis bladi et vini de Livriaco (106), in quibus decimis dicta ecclesia habet et prius habebat medietatem liberam et quietam, et in alia medietate dimidium modium bladi, videlicet medietatem hybernagii et medietatem avene. In residuo vero ejusdem medietatis dictarum decimarum quod supererat post predictum dimidium modium bladi, habuerunt Adam, miles, et Jakelina, ejus uxor, duas partes quas eidem ecclesie vendiderunt, prout in nostris litteris vidimus contineri; dicti autem Reginaldus et Margarita, ejus uxor, filia defuncti GILEBERTI DE MALORESPECTU (91) militis, tertiam partem. Promiserunt nichilominus dicti Reginaldus et Margarita ejus uxor, fide in manu nostra prestita corporali, quod contra venditionem predicte tercie partis dicte medietatis decime, per se nec per alium non venient in futurum : et quod eandem venditionem dicte ecclesie, ad usus et consuetudines Francie garantizabunt contra omnes. Asseruerunt insuper coram nobis dicti Reginaldus et Margarita ejus uxor, quod dicta tertia pars predicte medietatis decime movebat de hereditate dicte MARGARITE : et quod eadem decima movebat de feodo dicte ecclesie. Preterea Guillelmus de Malorespectu (91)

<sup>105.</sup> Mitry-Mory, ca. Claye-Souilly, ar. Meaux. 106. Livry, ca. Le Raincy, ar. Pontoise.

avunculus ejusdem Margarite, Petrus de Vileron (94) cognatus germanus ejusdem Margarite, in presentia nostra constituli, voluerunt, laudaverunt et concesserunt venditionem predicte tertie partis medietatis dicte decime et promiserunt, fide media, quod contra, per se vel per alium, non venient in futurum, quitantes nichilominus dicte ecclesie quicquid juris in dicta tertia parte habebant vel habere poterant in futurum. Preterea dicti Guillelmus et Petrus, dominus Odo de Mintriaco, pater dicti Reginaldi, et Johannes, frater ejusdem Reginaldi, in presentia nostra constituti, de supradictis tenendis et firmiter observandis, ad usus et consuetudines Francie, se plegios constituerunt, quilibet in solidum et per fidem. Quod ut ratum et firmum permaneat, presentes litteras sigillo nostro duximus roborandas.

Actum anno Domini Mº CCº tricesimo quinto, mense julio.

A. Original jadis scellé, sur floche de soie jaune, L 877, nº 55.

952. — Le roi Louis IX approuve la concession d'un pressoir à Clamart, accordée à son sergent Adam Le Coq par le prieur de Saint-Martin-des-Champs, sur les instances de l'archevêque de Sens [Gautier Cornut].

(Vincennes, septembre 1235)

Ludovicus Dei gratia Francorum rex, universis ad quos littere presentes pervenerint, salutem. Notum facimus quod dilectus noster [Evrardus] (a) prior Beati Martini de Campis Parisiensis, ad preces et instantiam dilecti et fidelis nostri G[altern] archiepiscopi Senonensis et aliorum proborum meorum, ex mera gratia, coram Nobis, concessit Ade Coco, servienti nostro, quoddam pressorium faciendum in quadam domo sua sita apud Clamard, in censiva Sancti Martini, ab ipso Adam et heredibus suis possidendum libere in perpetuum et tenendum; ita quod ipse Adam vel heredes ejus in eodem pressorio premere non poterunt fructus vinearum suarum que debent pressuram ecclesie Sti Martini. Tenebitur eciam serviens dicti Ade et heredum suorum, qui pro tempore pressorium custodiet antedictum, quolibet anno semel jurare hostellario Sti Martini,

si voluerit idem hostellarius, et dictus serviens super hoc fuerit requisitus, quod aliquos qui debeant pressuram ecclesie Sti Martini, quantum ad proventum vinearum illarum de quibus eidem ecclesie debebitur pressura, in dicto pressorio scienter non recipiet ad pressuram. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum.

Actum apud Vicennas, anno Domini Mº CCº tricesimo quinto, mense septembris.

- (a) C et D portent l'initiale G qui est fausse.
- A. Original perdu. B. Vidimus du 9 octobre 1382, par Audoin Chauveron, garde de la prévôté de Paris. C. Copie du xv° s., LL 1358, fol. 2, d'après A, avec cet intitulé: « Lettre comment, à la petition de l'arcevesque de Sens, Monseigneur de Saint-Martin octroya à Adam Coquo, serviteur du roi Loys, à faire ung pressouer en sa maison de Clamard, en la censive dud. Saint-Martin. » D. Copie du xv° s., LL 1358, fol. 68', d'après B.
- 953. Philippe d'Ermeluce et sa femme Hoyard vendent pour 40 sols parisis une pièce de masure à Bouffémont contiguë à la part déjà acquise par Saint-Martin-des-Champs.

(Novembre 1235)

O. p. l. i. Officialis archidiaconi Parisiensis — Philippus de Ermeluce et Hodeardis ejus uxor recognoverunt se vendidisse pro xl solidis paris. —— conventui Sancti Martini de Campis —— quamdam peciam masure site apud Bouffemontem (107) contiguam parti ecclesie Sancti Martini de Campis et in censiva ejusdem ecclesie ——

Actum anno Domini Mº CCº XXXº quinto, mense novembris.

A. Original scellé, S 1339, nº 8.

954. — Robert de Bouffémont et Auberée, sa femme, vendent pour 4 livres et demie une masure tenant à celle déjà possédée par

<sup>107.</sup> Bouffémont, ca. Ecouen, ar. Pontoise.

Saint-Martin. Approbation de Marie. femme d'Etienne de Bouffémont.

(Novembre 1235)

U. p. l. i. Officialis archidiaconi Parisiensis — Robertus de Bouffemont et Auberea ejus unor recognoverunt se vendidisse pro iv lib. et dimidia jam sibi solutis, ecclesie Sancti Martini de Campis quandam masuram contiguam masure predicte ecclesie apud Bouffemont in censiva ejusdem ecclesiê — Maria unor Stephani de Bouffemont (107) predictam venditionem voluit et concessit — —

Actum anno Domini Mº CCº XXXº quinto, mense novembris.

A. Original scellé, S 1339, nº 9.

955. — Pierre du Petit-Montreuil, écuyer, fils de feu Guillaume du Petit-Montreuil, chevalier, vend à Saint-Martin, pour 4 livres 12 sols parisis, 12 deniers de chef-cens sur un arpent et demi de vigne à Montreuil, dans la censive du vendeur, au terroir dit « le Soussi », donnés par feu Diet de Montreuil au monastère.

### (Décembre 1235)

U. p. l. i. Officialis archidiaconi Parisiensis — Petrus de Monterello Parvo, armiger, filius defunti Guillelmi de Monterello Parvo militis, recognovit se vendidisse — — conventui Sancti Martini de Campis pro iv libris et xii solidis parisiensium jam solutis, xii denarios de capitali censu — — sitos super arpennum et dimidium vinee site apud Mosterolium, in censiva ejusdem Petri, in territorio quod vulgariter appellatur le Soussi, et omne dominium et omnem justiciam, et quicquid juris habebat in xii den. antedictis; quod siquidem arpennum et dimidium vinee defunctus Deetus de Monterellium contulit in perpetuam elemosinam — monachis memoratis (108) —

<sup>108.</sup> En avril 1231. (Orig. S 1360, n° 9 : Carta DEETI DE MONSTEROLO et MARGARETE ejus uxoris, qui contulerant omnia mobilia et immobilia ecclesie nostre post mortem ipsius DEETI).

Anno Domini Mº CCº XXXº quinto, mense decembri.

A. Original, S 1360, nº 10.

956. — [Raoul] abbé de Saint-Corneille de Compiègne, [ ] abbé du Mont-Saint-Quentin, et le prieur [Evrard] de Saint-Martin écrivent au doyen de Saint-Quiriace et au prieur de Saint-Ayoul de Provins pour leur faire part de la mission qu'ils ont reçue du pape Grégoire IX par sa bulle du 6 avril 1232, et des poursuites qu'en conséquence ils exercent contre Enguerran de Wahagnies, qui a causé pour plus de dix mille marcs d'argent de dommages aux moines de Corbie, afin qu'il répare ses torts.

(1235)

Sancti Cornelii Compendiensis et Sancti Quintini in Monte abbates et Prior (a) Sti Martini de Campis Parisiensis, viris venerabilibus et discretis decano Sti Curiaci et priori Sti Aygulfi de Pruvino, in Domino salutem. Mandatum Domini Pape recepimus in hec verba:

Gregorius episcopus — — Datum Reate octavo idus aprilis, pontificatus nostri anno vi.

Cum igitur dicti abbas et conventus — — (b)

(a) priori B. — (b) Nous ne transcrivons pas la suite de cette pièce, tout à fait étrangère à notre abbaye. Le texte de la bulle a été reproduit par le chanoine Morel, Cartulaire de Saint-Corneille de Compiègne, t. II, p. 114.

B. Copie de Dom Estiennot, ms. lat. 17142, fol. 249.

957. — Amauri III de Meulan, seigneur de La Queue et de Gournay, arbitre élu par les parties, sous caution de cent livres parisis d'amende, adjuge à Saint-Martin comme banniers de son moulin de Gournay les hôtes demeurant en cette paroisse, dans la maison qu'habitent en commun quatre frères : Jean des Champs avec Béatrice, sa femme, Renaud et Pierre, tous trois écuyers, et Raoul, clerc, vassaux d'Amauri. Les garants seront Amauri lui-même, sire Guillaume de Meulan, Hugues Ruket, le maire Robert, et Dreux dit Cotelle. En cas de violation de cet accord, les garants s'obligent

à tenir prison à Paris jusqu'à son exécution, sans pouvoir sortir de la ville. (Extrait.)

(Mars 1236, n. st.)

Ego Almaricus de Mellento dominus de Cauda et de Gornaio — — cum contentio esset inter — — conventum de Gornaio super Maternam ex una parte, Johannem de Campis et Beatricem ejus uxorem, Reginaldum, Petrum armigeros et Radulfum clericum fratres, ex altera parte, super eo quod Prior et conventus dicebant quod hospites qui in domo dictorum fratrum, sita apud Gornaium, manent, tenentur molere per bannum ad molendina Prioris apud Gornaium — — compromiserunt in me — — sub pena centum librarum parisiensium — — Ego — — adjudicavi conventui quod dicti hospites - - tenentur de cetero molere per bannum ad molendina Prioris - Constituerunt dicti fratres fidejussores quorum nomina sunt hec: Ego Almaricus, super eo quod a me tenent in feodum. Dominus Guillelmus de Mellento. Hugo Ruket. ROBERTUS major. DROGO dictus Cotele; tali conditioni quod si dicti fratres resilirent ab arbitrio meo prolato, quod dicti fidejussores infra octo dies submonitionis mee tenerent prisionem apud Parisius, nec villam exirent, quousque mihi de dictis centum lib. plenarie esset satisfactum.

Actum anno Domini M° CC° XXX° V°, mense martio.

A. Original jadis scellé, S 1417, n° 90. — B. Copie du xvi° s., LL 1398, fol. 13.

958. — Jean, Renaud et Raoul des Champs déclarent, en présence de l'official de Paris, qu'ils s'inclinent devant le jugement rendu.

(Mars 1236, n. st.)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — cum inter — conventum Ble Marie de Gornaio ex una parte et Johannem de Campis, Reginaldum fratrem ejus, armigeros, et Raduleum clericum fratrem dictorum armigerorum ex altera, questio verteretur — dicti fratres concesserunt quod hospites eorum mansionarii in domo eorum apud Gornaium teneantur in posterum molere per bannum ad

molendina dicti Prioris — — sicut alii hospites ejusdem ville — — Actum anno Domini M° CC° XXX° quinto, mense martio.

A. Original, S 1417, n° 88. Sceau de l'official, intact, sans contre-scel. B. Copie du xvi° s., LL 1398, fol. 136.

959. — Haimon, official de l'archidiacre de Paris, chanoine de Saint-Honoré, juge apostolique du procès pendant entre Saint-Martin-des-Champs et Robert Le Bègue de Péronne, prêtre, au sujet des dimes de Cléry: celui-ci touchera, sa vie durant, 40 sols de rente et 40 muids de blé répartis sur les dimes de Barleux, Cléry, Éterpigny et Flaucourt.

### (Avril 1236)

U. p. l. i. HAYMO, officialis G[UILLELMI] archidiaconi Parisiensis canonicus Sti Honorati Par., unicus judex a Domino Papa delegatus, eternam in Domino salutem. Notum facimus quod cum Prior et conventus Sancti Martini de Campis Paris. traxissent in causam, coram nobis, auctoritate apostolica, Robertum dictum Begue de Perona presbiterum super decimis majoribus et minutis ville de Clari (109) et super quibusdam oblationibus ecclesie ejusdem ville et super quibusdam caponibus et denariis censualibus ejusdem ville et super decimis villarum de Ballues et de Flaecort (109) et super decimis territorii quod appellatur Lapres et super quadraginta jornalibus terre arabilis in territorio ville de Estrepiani (100) et super oblacionibus ecclesie ejusdem ville, et super viginti solidis paris, annui redditus quos habebant in ecclesia Sti Fursei de Perona; que omnia dictus presbiter tenebat ab eisdem Priore et conventu; idemque presbiter eos reconveniendo petiisset ab eis ducentas et triginta libras paris., pro [passage efface] conventionibus, pactionibus et mutuis in quibus omnibus (passage effacé) die martis post quindenam Pasche continuata a die lune precedenti esset coram [nobis; die autem] partibus assignata ad jurandum de calumpnia in conventione et ad litem contestandum de reconventione, et ad

<sup>109.</sup> Barleux, Cléry, Eterpigny, Flaucourt, ca. et ar. Péronne.

procedendum ad dictas causas — tandem Galerannus clericus, dictorum Prioris et conventus procurator, habens speciale mandatum — et dictus Robertus presbiter, spontanea voluntate super premissis omnibus, in jure coram nobis inter se amicabiliter convenerunt in hunc modum: - quod Presbiter - habebit, usque ad festum Omnium Sanctorum proximo venturum, omnes exitus aut proventus omnium rerum in petitione dictorum Prioris et conventus expressarum, salva Prioris et conventus pensione quam dictus R. presbiter, ratione rerum sepedictarum, consuevit eisdem persolvere annuatim. Ab eodem vero festo Omnium Sanctorum pred. Prior et conventus tenentur et tenebuntur reddere dicto R., singulis annis, quamdiu vixerit, infra festum Omnium Sanctorum, quinquaginta solidos paris., et quadraginta modios bladi, ad mensuram de Perona — — habendos in hunc modum : videlicet quindecim modios in decima de Berleus, alios quindecim modios in decima de Estrepigni, et quinque modios in decima de Clari, et alios quinque modios in decima de [Fl]accort — —

Actum anno Domini M°CC° tricesimo sexto, mense apprili.

A. Original jadis scellé, L 876, nº 40.

960. — Anseau de Palaiseau, chevalier, approuve la cession faite en avril 1235 par son vassal Ferri II de Gentilly à Saint-Martin-des-Champs.

(Mai 1236)

Ego Ansellus de Palaciolo miles, notum facio u. p. l. i. quod ego volo, laudo et concedo et ratam habeo quitationem illam quam fecit — conventui Sancti Martini de Campis Ferricus de Gentilliaco miles, salvis sibi justicia, censu et pressoragio, de toto tenemento (suit le texte descriptif d'avril 1235, n° 945) que omnia a me tenebat in feodum memoratus Ferricus — In cujus rei testimonium, presentes litteras sigilli mei munimine roboravi.

Actum anno Domini Mº CCº XXXº sexto, mense maio.

A. Original, S 1346, nº 4. Sceau rond de cire brune, à l'écu triangulaire, bandé de six pièces, au chef chargé d'un lion rampant en franc quartier : † S. ANSELLI DE PALESOLIO MILITIS. Pas de contre-sceau.

961. — Hébert, chapelain à Saint-Marcel de Paris, reconnait que c'est par la tolérance des moines qu'il conserve une vigne donnée à sa chapellenie à Tour (Saint-Prix) dont ses successeurs devront se dessaisir à première réquisition du Prieur.

(Mai 1236)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Hebertus capellanus in ecclesia Sti Marcelli Parisiensis, recognovit quod possidebat quandam vineam, ratione capellanie sue, sitam juxta pressorium de Turno, in censiva Sancti Martini de Campis — — Prior et conventus ejusdem loci volebant eum compellere ad ponendam dictam vineam extra manum suam, sed de mera gratia eidem concesserunt ut, quamdiu viveret in dicta capellania, quod dictam vineam teneret — — successores — — tenebuntur extra manum suam ponere quandocumque super hoc a dicto Priore — — moniti fuerint vel requisiti.

Datum anno Domini Mº CCº XXXº sexto, mense maio.

A. Original, S 1357, nº 9. Sceau brisé.

- 962. Anséis IV, seigneur de Montréal, et sa femme Marie, comtesse de Grandpré, donnent à l'église de Gournay-sur-Marne dix sols sur le péage de Bondy, en compensation de 20 sols que la feue comtesse de Beaumont Jeanne [de Garlande, sœur de Marie], lui avait légués sur son cens de Montereau.
- O. p. l. i. Dominus Anseis, dictus dominus de Monte regali, et Maria dicta comitissa de Grandiprato, unor sua, salutem in Domino. Notum vobis facimus quod nos conventus et ecclesie Beate Marie de Gornaio concessimus x solidos paris, monete in padagio de Bondies singulis annis in festo Sti Remigii percipiendos, pro recompensatione xx sol, quos nobilis mulier Johanna, quondam comitissa de Bellomonte, dictis Conventui et ecclesie Beate Marie de Gornaio pro remedio anime sue et antecessorum suorum, in censu suo de Monasteriolo dederat in legatis. Quod ut ratum et firmum permaneat, presentes litteras sigillorum nostrorum munimine duximus roborandas.

Actum anno Domini M° CC° XXX° VI°, mense maio.

A. Original jadis scellé de deux sceaux, S 1417, n° 28. — B. Copie du xvi° s., LL 1398, fol. 12.

963. — Raoul, vidame de Senlis, consent à ce que le prieur de Saint-Nicolas d'Acy choisisse la part qui lui convient dans le lotissement en quatre parties du bois commun entre eux deux, Archambaud III de Valprofond et Geraud de Chaumontel, chevalier, bailli du chevalier Jean de Tournebu.

(Mai 1236)

Universis p. l. i. Radulfus, vicedominus Silvanectensis, miles, salutem. Notum facio quod ego dictus R. volo et concedo partem nemoris vicedominatus, sicut convenit inter me ex una parte et inter tres dominos predicti nemoris, scilicet inter priorem Sti Nicholai de Aciaco juxta Silvanectum, Arguenbaldum de Valleprofunda et Geraldum de Chaumontel, militem, baillivum domini Johannis de Tornebu militis, ex altera; ita quod supradictus Prior accipiat quartam partem, qualem scilicet voluerit. Quod ut ratum permaneat, pres. litteras sigilli mei munimine roboravi.

Datum anno Domini M° CC° XXX° sexto, mense maio.

A. Original, Archives de l'Oise, H 258143. Fragment de sceau sur queue de parchemin. — B. Copie non authentique du xviii s., ib. H 258144.

964. — Jean de Beaumont, chambellan, et Isabeau, sa femme, à la requête de leur féal Raoul, dit le vidame de Senlis, approuvent le partage précédent (Même date).

Ego Johannes de Bellomonte, cambellanus, et Isabellis, uxor mea, notum facimus u. p. l. i. quod nos partes illas quas fecerunt inter se Radulfus, dictus vicedominus Silvanectensis, fidelis noster, ex una parte, et prior Sti Nicholai de Aciaco, juxta Silvanectim, Giraldus de Calvomontello miles, et Archenbaudus de Valleprofunda (98) ex altera, super bosco Vicedominatus, movente de feodo nostro, volumus et approbamus. In cujus rei testimonium pres. paginam sigillorum nostrorum munimine ad petitionem dicti Radulfi, fidelis nostri, fecimus sigillari.

Actum apud Parisius, anno Domini M° CC° XXX° sexto, mense mayo.

A. Original, Archives de l'Oise, II 2581<sup>13</sup>. Sceaux de cire blanche, en partie brisés, frustes, sur queues de parchemin.

965. — Jean de Beaumont, chevalier, du consentement d'Isabeau, sa femme, amortit à Notre-Dame de Gournay-sur-Marne deux arpents de pré « sous la Noue ». mouvant de son fief à cause de sa femme, et donnés par Guillaume de Clacy, jadis chevalier, dans sa dernière maladie.

(Juin 1236)

Ego JOHANNES DE BELLOMONTE, miles. Omnibus p. l. i. notum facio quod ego, de assensu et voluntate Isabellis, uxoris mee, dedi et concessi, in puram et perpetuam elemosinam, ut monachi Beate Marie de Gournayo (a) supra Waternam, ibidem Deo et beate Marie servientibus, teneant et possideant imperpetuum, in manu mortua, sine aliqua coactione vendendi sive alienandi, seu ponendi extra manum suam, duo arpenta prati apud Gournayum (b) sita, ut dicitur, sub Noa, que movebant de feodo meo ex parte YSABELLIS UXOris mee; que videlicet duo arpenta dominus Guillelmus de Cla-CIACO (110) quondam miles, in infirmitate positus, contulit ecclesie Bte Marie de Gornayo (a). Quod autem ista concessio rata et inconcussa imperpetuum permaneat, ego Johannes de Bellomonte, miles, et Ysabellis uxor mea, que istam concessionem et donationem voluit et laudavit, dicta duo arpenta prati predictis monachis de Gornayo (a) confirmavimus, et presentem paginam sigillorum nostrorum impressione fecimus roborari.

Actum anno Domini M" CGo tricesimo sexto, mense junio.

(a) Gornaio B. — (b) Gornaium B.

<sup>110.</sup> Clacy, éc. Noisy-le-Sec, et non Clichy, comme a traduit Douët d'Arcq (p. 92). — Guillaume de Clacy, chevalier, figure dans les pièces n° 823, en mars 1224 (avec son gendre Jean de Chartres), p. 13; n° 908, en mars 1232, p. 80. Frère de Thibaud, mort en 1220 (n° 773, t. III, p. 369), il était alors marié à Agnès. D'après la charte 965, il a fini ses jours entre mars 1232 et juin 1236.

A. Original S 1417, n° 133. Sceau de Jean : gironné de douze pièces, au lambel de six houppes : SIGILLVM · IOHANNIS... Sceau d'Isabeau : une dame en long manteau, l'oiseau sur le poing gauche. Contre-sceau : losangé d'argent et d'azur, de sept pièces.

B. Copie du xviº s., LL 1398, fol. 12.

Edit. Douët d'Arcq, Recherches historiques, p. 92.

966. — Gautier III [Cornut], archevêque de Sens, approuve la fondation d'une chapelle dans le manoir de Gilon de Flagy, à Bellefontaine, autorisée par le curé Geofroi sous réserve des droits paroissiaux et à condition qu'il ne puisse en aucun cas être obligé d'y célébrer la messe. (Extrait.)

(Juillet 1236)

Galterus Dei gratia Senonensis archiepiscopus — In nostra presentia constitutus Gaufridus presbiter parochialis de Flagiaco — — concessit quod in hebergagio Gilonis de Flagiaco (111) militis sito apud Bellamfontanam (112) fiat capella, in qua a proprio ejusdem Gilonis capellano celebrentur divina, ita quod prefatus presbiter vel successores sui non tenebuntur ibidem aliquod divinum officium celebrare, nisi velint capellanus quoque — — quociens cuoque muttabitur fidelitatem faciet proprio juramento, Priori et monachis de Cannis et prefato presbitero — — quod omnes oblaciones que fient in cadem capella reddet fideliter — — et quod de jure parrochiali se nullatenus intromitteret — —

Actum anno Domini M° CC° tricesimo sexto, mense julio.

A. Original, S 1411, nº 10. Sceau à demi brisé.

Edit. Marrier, Monasterii Sancti Martini... historia, p. 522.

967. — [Béatrice], abbesse de Saint-Remi-au-Bois, vend pour 20 sols parisis au prieur de Saint-Nicolas deux sols de cens aumônés à

<sup>111.</sup> Flagy, ca. Lorrez-le-Bocage, ar. Fontainebleau.

<sup>112.</sup> Bellefontaine, éc. Flagy.

son monastère à Paris, sur la maison de Garnier Brisebec, en la vieille Poterie, près Saint-Merry, dans la censive des moines.

(Juillet 1236)

Universis presentes litteras inspecturis B[EATRIX] Dei providentia Sancti Remigii de Saltubus abbatissa, ac totus ejusdem ecclesie conventus, salutem in omnium Salvatore.

Noverit universitas vestra quod nos vendidimus Priori Sancti Nicholai Silvanectensis pro viginti solidis parisiensibus, duos solidos quos de elemosina nobis facta percipiebamus annuatim Parisius in domo Garnerii Brisebec, sita in veteri Potaria, juxta Sanctum Medericum, in censiva Prioris prenominata, eidem sub fide religionis nostre promittentes quod contra venditionem istam neque per nos neque per alium de cetero veniemus.

In cujus rei memoriam — — anno Domini 1236, mense julio.

- A. Original perdu. B. Copie au Cartulaire de Saint-Nicolas, fol. 89.
   G. Collection de Senlis, copie d'Afforty, XV, 823.
- 968. Jacques Point-l'Asne et sa femme Agnès vendent à Saint-Martin, pour 17 livres parisis, 32 sols 8 deniers de croît de cens à Paris, rue de Frepelon. (Extrait.)

(Juillet 1236)

O. p. l. i. Officialis archidiaconi Parisiensis — Jacobus Pungens-Asinum et Agnes ejus uxor recognoverunt se vendidisse ecclesie Sancti Martini de Campis pro decem et septem libris paris., — xxxii solidos et viii denarios paris. de incremento census, sitis — Parisius in vico de Frepelon in censiva dicte eccle de supra masuram et terras quas habebat de cadem ecclesia in preficto vico — Actum anno Domini M° CC° tricesimo VI°, mense julio.

A. Original scellé, S 1372, nº 7.

969. — Robert de Montigny et Haowise, sa femme, vendent à Saint-Martin, pour 42 sols parisis, une pièce de terre à Tour [Saint-Prix] au terroir de Ribecey. (Extrait.)

(Septembre 1236)

O. p. l. i. Officialis archidiaconi Parisiensis - - Robertus de

Montegniaco et Haoysis ejus uxor recognoverunt se vendidisse — — conventui Sancti Martini de Campis pro XLII solidos paris. — — unam peciam terre site apud Turnum in territorio de Ribeceyo in censiva predicti Prioris — —

Datum anno Domini Mo CCo XXX esexto, mense septembris.

A. Original jadis scellé, S 1357, nº 7.

970. — Sevin de Bordeaux et Aubour, sa femme, vendent à Simon d'Orléans, pour 25 livres parisis, 30 sols de croît de cens dus par celui-ci sur une maison dans la ruelle du Four de Saint-Martindes-Champs.

(Février 1237, n. st.)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Sevinus de Burdegalis et Auburgis, axor ejus, in nostra presentia constituti, recognoverunt se vendidisse Symoni de Aurelianis et heredibus ejus, pro viginti quinque libris pariens., — — triginta solidos paris. de incremento census in quos predictus Symon tenebatur eisdem, in quadam domo sita Parisius, in ruella furni Sancti Martini de Campis, in censiva ejusdem sancti.

Actum anno Domini Mo CCo XXXo sexto, mense februario.

A. Original, L 878, n° 27.

971. — Adam de Morre, de Sevran, et Héloïs, sa femme, donnent à Saint-Martin vingt arpents de terre au terroir de Grateuil, en la censive de Pierre de Sevran.

(Février 1237, n. st.)

U. p. l. i. Officialis archidiaconi Parisiensis — — Adam de Morre de Cerrens et Helloysis ejus uxor recognoverunt se dedisse et concessisse in puram et perpetuam elemosinam ecclesie Sancti Martini de Campis decimam xx arpennorum terre — — in territorio de Gratoyl in censiva Petri de Ceyrenc de feodo ejusdem ecclesie — —

Actum anno Domini M° CC° tricesimo sexto, mense februario.

A. Original jadis scellé, S 1362, nº 16.

972. — Henri II, comte de Bar-le-Duc, seigneur de Torcy du chef de sa femme Philippe, règle les droits d'usage dans la forêt de Roissy, dont Amauri de Meulan a les deuc tiers, et Jean de Beaumont le tiers du chef d'Elisabeth sa femme.

(1° janvier ou 30 mars 1206 — 1° janvier ou 19 avril 1237)

Ego Henricus comes Barri et dominus Torciaci, notum facio universis quod, cum pro me et hospitibus meis de Torciaco ex parte PHILIPPE uxoris mee omnimodum haberem usagium ad comburendum, edifficandum et ad pasturam animalium in foresta de Roissiaco cujus duas partes sunt AMALRICI DE MELLENTO militis, domini de Cauda et de Gornai, et ejus fratrem, et tertia pars Johannis de Bellomonte ex parte Elisabeth uxoris sue jure hereditario, de bonorum virorum consilio et assensu dictorum fratrum et aliorum in eadem foresta participantium, sexcenta arpenta pro me et hospitibus meis et pro hospitibus Sancti Petri Fossatensis recepi gratanter et benigne pro jamdicto usagio et pro omni usagio omnium gentium de Torciaco, capienda ad perticam de Cauda, juxta nemus Drogonis; et hac parte contentus totum residuum foreste quitto Domino Guillelmo de Mellento et heredibus suis in perpetuum et aliis partem habentibus in dicta foresta - - Ego autem Phi-LIPPA uxor ejusdem comitis. Barri domina, ordinationem et quitationem istam, pro me et heredibus meis concessi et approbavi — — Actum anno gratie Mº ducº tricesimo sexto.

A. Original perdu. — B. Copie du xviº s., LL 1398, fol. 91.

**973**. — Sire Arnoul, curé de Rieux, et sire Robert, curé de Villiers-Saint-Paul, arbitres élus, règlent un différend entre le chapitre de Saint-Evremond de Creil et le prieur de Gournay-sur-Marne.

(1er janvier ou 30 mars 1236 — 1er janvier ou 19 avril 1237)

Universis ad quos presens scriptum pervenerit, dominus A[R]NUL-FUS, de Riu(113) presbiter, et dominus Robertus, de Villaribus(114)

<sup>113.</sup> Rieux, ca. Liancourt, ar. Clermont, près de Villers-Saint-Paul.

<sup>114.</sup> Villers-Saint-Paul, ca. Creil, ar. Senlis.

Sancti Pauli presbiter, in Domino salutem. Noveritis quod cum quadam controversia verteretur inter Priorem et conventum Bte Marie de Gornaio, ex una parte, et Capitulum Sancti Evremondi de Credulio, ex altera, super decimis de terra que vocatur Pratum Vergerii (a) Ambianensis [diocesis], dictus Prior et dictus conventus Capitulum Beate Marie de Gornaio et dictum Sti Evremondi de Credulis intromiserunt super nos ad veram inquisitionem faciendam. Nos vero, inquisitione bonorum virorum facta, diximus quod omnes decime predicte terre infra metas de Nongento site, jure perpetuo dicto Priori et conventui Bte Marie de Gornaio pertinent, et si aliquid pred. terre extra metas de Nongento fuerit, dicto Capitulo Sti Evremondi de Credulio jure perpetuo pertinet —

Datum anno Domini M° CC° XXX° VI°.

- (a) Vergentis B.
- A. Original jadis scellé de plusieurs sceaux, L 877, n° 29. B. Copie du xviº s., LL 1398, fol. 195.
- 974. Etienne de Gagny, écuyer, reconnaît que le Prieur de Gournay perçoit la menue dime en sa maison comme dans toutes les autres maisons de Gagny.

(Avril 1237)

O. p. l. i. Officialis Archidiaconi Parisiensis — Stephanus de Guaigniaco, armiger, recognovit quod Prior et conventus Bte Marie de Gornaio habebant et percipiebant singulis annis in domo sua de Guaigniaco (115) minutam decimam sicut in aliis domibus ejusdem ville.

Actum anno Domini Mº CCº tricesimo septimo, mense aprili.

- A. Original L 877, nº 30. B. Copie du xviº s., LL 1358, fol. 197.
- 975. Pierre III, évêque de Meaux, déclare que les chevaliers Raçon et Arnoul de Gavre renoncent à toute prétention sur

<sup>115.</sup> Gagny, ca. Le Raincy, ar. Pontoise.

l'avouerie, la taille et la justice des propriétés de Saint-Martin à Choisy-en-Brie, sauf sur le fief de Millard.

(Septembre 1237)

Petrus, Dei gratia Meldensis episcopus, omnibus presentes litteras inspecturis salutem in Domino. Noverint universi quod cum esset discordia inter religio[sos] viros Priorem et monachos Sancti Martini Parisiensis ex una parte, et nobiles viros RAÇONEM et ARNULPHUM DE GAUERA (116) fratres mili[tes], dominos de Gandeluco ex altera (117), super eo videlicet quod dicti fratres exigebant et habere volebant in prioratu de Choysiaco (118) in Bria et in eadem villa et in ipsius [vil]le potestate, advocationem, talliam et justiciam et alia, que omnia dicebant ipsi fratres ad ipsos fratres pertinere de jure; dictis Priore et monachis ex [ad]verso dicentibus dictos fratres nihil habere juris in aliquo premissorum. Tandem, communicato bonorum consilio, cartis et privilegiis dictorum Prioris et [mo]nachorum a dictis Raçone et Arnulpho diligenter inspectis, ut dicebant, et per hec attendentes iidem fratres se nichil habere juris in aliquo predictorum, eorum Prioris et monachorum impetitione super hiis se promiserunt penitus desistendos; et si quid juris forsitan in dicto prioratu, vel villa de Choysiaco vel [in pertinentiis] ejusdem ville, vel in ipsius ville potestate, vel in hominibus ipsius potestatis, vel tallia, vel justicia, vel advocatione predictis, vel horum omnium aut aliquorum parti aliqua habebant, dicti Raço et Arnulphus id ob remedium animarum suarum dictis Priori et monachis quitaverunt in perpetuum..... ipsos Raçonem et Arnulphum pertinet homagiis feodorum qui sunt in potestate de Choysiaco et servitiis pertinentibus ad ipsos feodos, in quibus feodis mona chi magnam justiciam et viariam habent in perpetuum et habebunt, preterquam in feodo de Millehart (58), promittentes, fide prestita in manu nostra, se contra.... [per] se nec per alium

<sup>116.</sup> Gavre, éc. Linselles, ca. Tourcoing, ar. Lille.

<sup>117.</sup> Gandelu, ca. Neuilly-Saint-Front, ar. Château-Thierry.

<sup>118.</sup> Choisy-en-Brie, ca. La Ferté-Gaucher, ar. Coulommiers.

nunquam venturos; et se nichilominus obligentes et heredes suos, per se et ipsis et aliis qui causam habent vel haberent a se vel heredibus suis ad rectam garandiam.... dictis Priori et monachis super ista pace si forte contra eam aliquid ab aliquo contingeret attemptari. Et sciendum quod ejusdem pacis occasione, dicti Raço et Arnulphus... a dictis Priore et monachis nichil habuisse, nec exinde aliqui habere intendebant aut sperabant. In cujus rei testimonium presentes litteras sigilli nostri munimine.....

Actum anno Domini Mo CCo XXXo septimo, mense septembri.

A. Original, rogné sur la gauche, taché en deux endroits, jadis scellé. Bibl. nat., Nouv. acq. lat. 1657, n° 3. — Les points indiquent les parties de texte rendues illisibles par les taches.

Nous devons à l'aimable obligeance de M. Maurice Prou, directeur de l'Ecole des Chartes, l'indication de ce document.

**976**. — Jean, comte de Chartres, seigneur d'Oisy et de Montmirail, en compensation des torts qu'il a faits au prieuré de Choisy-en-Brie lui assigne cent sols de rente sur le tonlieu de Montmirail. (Extrait.)

# (Novembre 1237)

Ego Johannes comes Carnotensis, Montismirelli et Oysiaci dominus, — pro remedio anime mee — et in restitutione dampnorum, interpresurarum et injuriarum, si que vel quas ecclesie prioratus de Choysiaco in Briam — feci, et in recompensatione servitiorum, si qua toto tempore vite mee habui indebite, dedi in elemosinam dicte ecclesie de Choysi centum solidos annui et perpetui redditus in pedagio et teloneo Montis Mirelli — —

Actum anno Domini millesimo CCº tricesimo septimo, mense novembri.

- A. Original perdu. B. Vidimus par R., abbé de Chaage. G., doyen, et maître A., chanoine et official de Meaux, non daté. S 1413, nº 30.
- 977. Sire Jean du Vieux-Corbeil, chevalier, et sa femme Béatrice vendent leur dime de Noisy-le-Grand et de Villiers-sur-Marne à Saint-Honoré, du consentement de leur gendre Etienne du Penil, chevalier, et de leur fille Ade. Approbation des frères Robert et Guillaume de Villiers, premiers seigneurs; de Jean de Linas,

second seigneur. Garants: Gui Béliard de Villepesque, Thomas de Chevry, Eudes de Lugny, chevalier, Guillaume de Chevry, écuyer. (Janvier 1238, n. st.)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — dominus Johannes dictus M[OSTER], de Veteri Corboilo [miles] et BEATRIX UXOR ejus asseruerunt quod habebant in decima tocius decime de Noysiaco Magno et de Villaribus, tam in vino et grano, quam palea ac rebus aliis, quantum presbyterium ecclesie de Novsiaco Magno, quam decimam, cum tractu, omni dominio et omni jure quod in ea habebant - - recognoverunt se vendidisse - - in manu mortua ecclesie Sti Honorati Parisiensis — pro sexcies viginti libris paris. — — ad usus et consuetudines Francie. — — Ad hec domnus Stepha-NUS DE PENIL, miles, et Ada, uxor ejus, filia dictorum Johannis et Beatricis, dictam venditionem voluerunt et concesserunt — — Robertus vero et Guillelmus de Villaribus fratres (119), armigeri, primi domini, et Johannes de Linais (120) subtus Montem Lethericum, secundus dominus feodi in quo dicta decima sita esse dicitur, dictam venditionem voluerunt et concesserunt - Et de recta garandia ferenda quocienscumque necesse fuerit — domini Guido Bellardi de Villapecta (121), Thomas de Chevria-CO (122), ODO DE LEUGNIAGO (122), milites, et GUILLELMUS DE CHE-VRIACO armiger se plegios constituerunt — —

Datum anno Domini M° CC° tricesimo septimo, mense januario. Conventum etiam fuit quod si forte contingeret dictam decimam evinci vel retrahi, ratione propinquitatis per aliquem, vel alio aliquo modo irritarri (sic), dicti Johannes Moster et uxor ejus viginti libras paris. pro dampnis et deperditis reddere tenerentur ecclesie Sti Honorati.

A. Original, L 877, nº 80. Sceau perdu.

<sup>119.</sup> Villiers-sur-Marne, ca. Boissy-Saint-Léger, ar. Corbeil.

<sup>120.</sup> Linas, ca. Arpajon, ar. Corbeil.

<sup>121.</sup> Villepesque, éc. Lieusaint, ca. Brie-Comte-Robert.

<sup>122.</sup> Chevry-Cossigny, ca. Brie-Comte-Robert, ar. Melun. — Lugny, éc. Moissy-Cramayel, même canton.

978. — Adam, fils de feu Thibaud de Viarmes, chevalier, donne à Saint-Martin tous ses revenus à Drancy: cinq setiers d'avoine, douze poules, 26 deniers de cens, pour l'anniversaire de ses parents.

(Avril 1238)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — in presencia nostra Adam filius defuncti Theobaldi de Wirmes (123), militis, recognovit se dedisse et in puram ac perpetuam contulisse conventui elemosinam Sti Martini de Campis Paris. omnes redditus quos dicebat se habere apud Derenciacum, videlicet quinque sextaria avene, duodecim gallinas et viginti sex denarios censuales, pro anniversario patris et matris ipsius Ade annuatim in dicta ecclesia celebrando — Actum anno Domini millo CCo tricesimo octavo, mense aprili.

A. Original, L 876, nº 79. Sceau brisé.

979. — Guillaume de Mortefontaine, écuyer, et sa femme Richeud amortissent à Saint-Nicolas d'Acy cinq sols parisis de chef-cens avec la justice, légués par Renaud de Vietel sur diverses terres qu'il tenait en fief de Guillaume.

(Avril 1238)

Universis presentes litteras inspecturis, officialis curie Silvanectensis, salutem in Domino. Noveritis quod Guillelmus de Mortuo-fonte, scutifer, coram nobis constitutus, concessit et quittavit penitus et expresse ecclesie Sti Nicholai de Aciaco quinque solidos paris, capitalis census annui cum tota justitia ad eumdem censum pertinente, quos Renaudus de Vierel legavit dicte ecclesie, ut dictus Guillelmus coram nobis dixit, sitos in diversis locis, scilicet duos solidos super virgultum Enjeranni et super terram de la pointe et super domum et terram de Cruce, et quindecim denarios super pratum contiguum orto Enjeranni, et viginti unum denarium super pratum juxta aquam et super vineam de Cruce, quas terras dictus Renaudus tenebat in feodum a dicto Guillelmus, ut idem Guillelmus

<sup>123.</sup> Viarmes, ca. Luzarches, ar. Pontoise.

dixit coram nobis. Promisit etiam se garandire dictum censum cum dicta justitia contra omnes, de jure tanquam dominus feodi quantum in se est. Et Richeudis etiam, uxor dicti Guillelmi, dictam elemosinam quitavit, et quidquid juris habebat, sive ratione dotis, sive quacumque alia ratione, promiserunt etiam sepedicti Guillelmus et Richeudis quod contra elemosinam per se vel alios non venient in futurum. De his omnibus supradictis tenendis et firmiter observandis, predicti Guillelmus et Richeudis fidem prestiterunt corporalem. Quod ut ratum — —

Anno Domini 1238, mense aprili.

A. Original perdu. — B. Copie du Cartulaire de Saint-Nicolas, fol. 68. — B. Collection de Senlis, copie d'Afforty, XV, 881.

980. — Basle, veuve d'Adam, concierge [de Paris], étant en pleine santé, lègue à Saint-Martin dix livres de rente, savoir : sur la maison de feu Henri de la Queue, à Paris, près l'église Sainte-Croix, 70 sols; sur une autre au Grand Pont, joignant celle de Thomas Boucheau, 60 sols; sur une autre en la grand rue Saint-Martin, 30 sols, et sur celle où elle demeure, rue Saint-Germain-l'Auxérrois, 40 sols.

(Août 1238)

U. p. l. i. Officialis archidiaconi Parisiensis —— Basilia relicta Ade Concergii —— in sanitate prospera —— recognovit se contulisse in puram et perpetuam elemosinam conventui Sancti Martini de Campis x libras annui redditus —— post decessum ipsius, videlicet super domum —— defuncti Henrici de Landa sitam Parisius, juxta ecclesiam Sancte Crucis ——— lxx solidos; super quandam domum —— super magnum Pontem, juxta domum Theobaldi Boucel, —— lx sol.; super domum —— in magno vico Sti Martini de Campis, juxta domum Guillelmi de Alliaco, xxx sol., et super domum —— in vico Sti Germani Antissiodiorensis in qua manet dicta Basilia, xl solidos ——

Anno Domini Mº CCº tricesimo octavo, mense augusto.

A. Original, S 1369, nº 26.

981. — Guillaume de Beausse reconnaît tenir des moines une maison grand'rue Saint-Martin, pour 20 sols de cens.

(Août 1238)

U. p. l. i. Officialis Archidiaconi Parisiensis — Guillelmus de Belsia recognovit quod Prior et conventus Sancti Martini de Campis — concesserunt eidem — domum in vico Sancti Martini de Campis — pro xx sol. paris. — —

Anno Domini Mo CCo XXX octavo, mense augusto.

- A. Original jadis scellé, S 1370, n° 4. En tête, mention du xviit° s.: Appliqué à M. Duverdon. (Ces mentions sont de 1793, voir pièce S 1371 B, n° 16.)
- 982. Raoul de Franconville, chevalier, notifie que le chevalier Pierre de Belloy a aumôné à Saint-Léonor quatre setiers de blé d'hiver, et deux au prieur de Courcelles, à prendre dans la grange dîmeresse de Franconville, ce dont Raoul se porte garant.

(Novembre 1238)

Universis presentibus pariter et futuris ad quos littere iste pervenerint, Radulfus de Francovilla miles, salutem in Domino. Universitati vestre notum facio quod Petrus de Beelai (124) miles, pro salute anime sue et parentum suorum, dedit et concessit, in perpetuam elemosinam, Deo et ecclesie Bti Leonorii de Bellomonte, quatuor sextarios bladi hybernagii, et prior[i] de Corcellis duos sextarios, accipiendos annuatim in granchia decimaria apud Francovillam infra festum Omnium Sanctorum. Ego vero Radulfus et heredes mei tenemur dictam elemosinam garandisare contra omnes, et annuatim reddi facere ad prefixum terminum, integre et quiete. Et ut hoc ratum et stabile in perpetuum habeatur, presentem paginam sigilli mei testimonio roboravi.

Actum anno Domini Mº CCº tricesimo octavo, mense novembri.

<sup>124.</sup> Belloy, ca. Luzarches, ar. Pontoise. — Franconville, éc. Saint-Martin-du-Tertre, même canton.

A. Original perdu. — B. Cartulaire de Saint-Léonor, perdu. — C. Copie du 12 février 1501, rôle de parchemin, S 1410, d'après B. — D. Copie du xvIII° s., ms. lat. 9974, fol. 21, d'après G (date erronée 1228).

Edit. Douët d'Arcq, p. 137, d'après C.

983. — Gautier III d'Aulnay, sénéchal de Dammartin, seigneur de Moussy-le-Neuf, et sa Jemme Elisabeth concèdent aux moines de Saint-Martin résidant à Sainte-Opportune le quart du tiers de la grosse dime de Moussy-le-Neuf et 20 arpents au bois Haimon. Approbation de Pierre II et autres enfants de Gautier. (Extrait.)

#### (Novembre 1238)

Ego Galterus de Alneto, senescallus de Domno Martino, dominus Monciaci Novi (49) — de voluntate et assensu Elizabeth uxoris mee — — concessi — — ecclesie Beate Oportune de Monciaco et monachis Sancti Martini de Campis in dicta ecclesia Deo servientibus, quartam partem tercie partis magne decime de Monciaco Novo et xx arp. nemoris in nemore quod dicitur Haimont juxta villam Monciaci Novi — — Hanc donationem voluerunt Petrus filius meus et omnes alii liberi mei — —

Actum anno Domini Mº CCº tricesimo octavo, mense novembri.

A. Original perdu. — B. Vidimus (d'après A) du 6 avril 1559 avant Pâques (1560), S 1422, n° 52.

984. — Thierri Chauveau et sa femme Emeline vendent à Saint-Martin, pour six livres parisis, un quartier de vigne à Tour [Saint-Prix], lieudit l'Ecu. (Extrait.)

## (Novembre 1238)

O. p. l. i. Officialis archidiaconi Parisiensis — — Tierricus Chauvel et Emelina ejus uxor recognoverunt se vendidisse — — conventui Sancti Martini de Campis pro sex libris paris., unum quarterium vinee — — apud Turnum in loco qui dicitur Escu, in censiva Sti Martini predicti — —

Actum anno Domini Mº CCº tricesimo octavo, mense novembris.

A. Original, S 1357, n° 16 (mal daté 1268 en tête). Sceau brisé.

985. — Gautier, curé de Saint-Nicolas, exécuteur du testament de sa sœur Pernelle, vend à Saint-Martin 32 sols parisis de croît de cens sur trois maisons en la rue Garnier de Saint-Lazare, pour 15 livres parisis. Approbation de Colin, fils de la défunte, d'Isabeau, sœur de Colin, d'Adam de Clamarl, son mari, de Jeanne, sœur de Pernelle. (Extrait.)

(Novembre 1238)

O. p. l. i. Officialis archidiaconi Parisiensis — — Galterus presbiter Sti Nicholai Parisiensis, executor testamenti defuncte Petronille, quondam sororis sue, recognovit se vendidisse — — conventui Sancti Martini de Campis, — — xxxII solidos paris. incrementi census — — super tres domos sitas in vico Garneri de Sancto Lazaro — — pro xv libris paris. — — Colinus vero, filius dicte defuncte, et Ysabellis, soror dicti Colini, Adam de Clamartio, maritus dicte Y., et Johanna, quondam soror dicte defuncte, istam venditionem voluerunt — —

Actum anno Domini M° CC° tricesimo octavo, mense novembris.

A. Original scellé, S 1392, n° 20.

986. — Dreux Barbat vend à Saint-Martin, pour 4 livres parisis, une masure à Bouffémont, en la censive du couvent, qu'il avait acquise d'Ansoud de La Fontaine et de sa femme Marie. (Extrait.)

(Novembre 1238)

U. p. I. i. Officialis archidiaconi Parisiensis — — Droco dictus Barbat recognovit se vendidisse — — conventui Sancti Martini de Campis pro IV libris paris., — — quandam masuram sitam apud Bofemont (125) in censiva — — conventus, quam — — emerat ab Ansoldo de Fonte et Maria ejus uxore — —

Actum anno Domini Mo CCo tricesimo octavo, mense novembris.

A. Original scellé, S 1339, no 12.

<sup>125.</sup> Bouffémont, ca. Ecouen, ar. Pontoise.

987. — Robert, fils de feue Flaaude de la Fontaine, vend pour 8 livres parisis, à Saint-Martin, une masure à Bouffémont contiguë à la maison et au jardin du couvent. Dreux et Gui, frères, approuvent cette vente. (Extrait.)

(Novembre 1238)

O. p. l. i. Officialis archidiaconi Parisiensis — Robertus filius defuncte Flaaudis de Fonte recognovit se vendidisse — conventui Sancti Martini de Campis pro octo libris paris. — quamdam masuram — apud Bofemont, contiguam domui et jardino dicti conventus — Droco et Guido fratres dictam venditionem voluerunt — —

Actum anno Domini M° CC° tricesimo octavo, mense novembris.

A. Original scellé, S 1339, n° 13.

988. — Robert Crespel et Havoise sa femme vendent à Saint-Martin, pour 54 sols parisis, leurs droits sur une vigne au lieu dit « Forgefosse ». Hodoin Crespel, père, et Guiard, frère de Robert, approuvent cette vente. (Extrait.)

# (Novembre 1238)

O. p. l. i. Officialis archidiaconi Parisiensis — Robertus dictus Crespel et Havoysis ejus uxor recognoverunt se vendidisse — conventui Sancti Martini de Campis, pro liv solidis paris., — quicquid juris habebant in dimidio arpento vinee site in territorio quod vocatur Forgefosse in censiva Sancti Martini — Hodoynus vero dictus Crespel. pater dicti Roberti, et Guiardus ejus filius, istam venditionem voluerunt — —

Actum anno Domini M° CC° tricesimo octavo, mense novembris (a).

- (a) Cette pièce se trouve dans le dossier de Montmartre.
- A. Original scellé, S 1359, nº 28.
- 989. Robert de Roissy et Marlend, sa femme, vendent au

Prieur de Gournay une terre à Roissy près le bois de la Minière. (Extrait.)

(Janvier 1239, n. st.)

Officialis curie Parisiensis — — ROBERTUS DE ROISSIACO et MAR-LENDIS ejus uxor recognoverunt se vendidisse Priori de Gornayo quandam peciam terre apud Roissiacum inter Culturam dicti Prioris et nemus de Mineria — — pro quatuor libris paris. — —

Anno Domini Mº CCº XXXVIIIº, mense januario.

A. Original, S 1417, nº 26. — B. Copie du xvrº siècle, LL 1398, fol. 92'.

990. — Le Maître et les Frères de l'hôpital Saint-Nicolas du Louvre reconnaissent que Saint-Martin leur a amorti sept quartiers de vigne venant de Jean Fournier de Saint-Magloire, dans les marais au-dessous de Montmartre. (Extrait.)

(Janvier 1239, n. st.)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Magister et fratres hospitalis Sti Nicholai de Lupara, Paris., recognoverunt quod viri religiosi Prior et Conventus Sancti Martini de Campis concesserunt eisdem — — vu quarteria vincarum que quondam fuerunt Johannis Furneru Sti Maglorii, sita in marisiis subtus Montem martirum in censiva dictorum monachorum — — in manu mortua — — pro и sol. p. de capitali censu — —

Anno Domini millo CCo tricesimo octavo, mense januario.

A. Original, S 1359, n° 24. Sceau brisé.

991. — Gui de Migneaux, chevalier, et Jacqueline sa femme, abandonnent en aumône à Saint-Martin onze deniers de chef-cens sur des vignes données par Robert Legat et neuf deniers sur la tenure de l'église, à Clamart. (Extrait.)

(Mai 1239)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — in nostra presencia constituti domnus Guido de Muniaus (94), miles, et Jaquelina, ejus uxor, asseruerunt quod habebant undecim denarios capitalis census, videlicet quinque den. super medietate quinque carteriorum

vinearum juxta pratum Galeranni, et sex denarios — in Giris. Quas vineas Robertus dictus Legatus dedit in elemosinam ecclesie Sti Martini de Campis — et eciam quod habebant super teneura dicte ecclesie — apud Clamarcium novem alios denarios capitalis census — que omnia — eidem ecclesie — dederunt in elemosinam perpetuam —

Datum anno Domini M° CG° tricesimo nono, mense mayo.

A. Original perdu. — B. Copie du xv° s., LL 1358, fol, 5.

992. — Odard de Sannois, écuyer, et Marguerite sa femme, donnent à Saint-Martin le quint de tout l'héritage d'Odard à Annetsur-Marne, comprenant le fief que tient de lui Jean Hoyerne, et lui vendent le reste pour 1220 livres de Provins, le tout mouvant du fief de sire Galon de Chartronges. Approbation par Erembour de Chars et Aveline de Méïafin, veuves, et Eudeline, sœurs d'Odard, par Jean Requignard [de Chambly], mari d'Eudeline, Mathieu d'Eaubonne, écuyer, et Marguerite sa sœur, Guillaume de Conflans, chevalier, mari de Marguerite, Agnès et Pierre de Sainte-Croix, chevalier, son mari.

(Mai 1239)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Odardus de Centumnucibus (122) scutifer, et Margareta ejus uxor, recognoverunt se contulisse ecclesie Sti Martini de Campis Paris., in puram et perpetuam elemosinam, quintam partem totius hereditatis dicti Odardi site in — villa de Aneto — in hospitibus, hostisiis, terris arabilibus, campiparte, censu, vinea, prato, pane, caponibus, avena, et in feodo quem tenet ab eodem Odardo Johannes dictus Hodierne — et etiam se vendidisse Priori et conventui ejusdem loci pro duodecies viginti lib. pruvin. — totum residuum — que omnia movet de feodo ecclesie Sancti Martini de Campis et de feodo domni Galonis de Cartrotis (126) militis. Hanc autem venditionem quittaverunt et concesserunt coram nobis penitus et expresse Erem-

<sup>126.</sup> Chartronges, ca. La Ferté-Gaucher, ar. Coulommiers.

BURGIS DE CHARCIO ET AVELINA DE MEIAFIN VIDUE (127), ET ODELINA SOFORES DE CHARCIO ET AVELINA DE MEIAFIN VIDUE (127), ET ODELINA SOFORES DE CHARCIA DE L'ANTICE DE AQUABONA SCUTIFER, MARGARETA EJUS SOFOR, GUILLELMUS DE CONFLUENCIO, miles, maritus dicte Margarete, Agnes de Sancta Cruce et Petrus de Sancta Cruce miles maritus dicte Agnetis, unusquisque fide prestita corporali.

Datum anno Domini M° CC° XXX° nono, mense mayo.

A. Original, S 1327, nº 4.

993. — Hébert, curé de Clamart, reconnaît avoir acheté en son nom, et non pas au nom de son église, la maison presbytérale de Clamart; cette maison dès lors ne saurait être amortie sans l'assentiment du Prieur de Saint-Martin. (Extrait.)

(Mai 1239)

O. p. 1. i. Officialis Parisiensis curie — — in nostra presencia Hebertus de Clamarcio presbyter recognovit quod domum — apud Clamarcium juxta domum presbyterorum ecclesie de Clamarcio, que fuit defuncte Emenjardis Sellarie, — in censiva Sti Martini de Campis — — emerat nomine suo et non nomine sue ecclesie. Asseruit eciam quod eandem domum in manu mortua ponere non poterat, nisi de assensu (a) Prioris et conventus — —

Datum anno Domini M° CC° XXX° nono, mense mayo.

(a) accensu B.

A. Original perdu. — BB'. Copies du xvº siècle, LL 1358, fol. 9 et 69'.

<sup>127.</sup> Erembour était mariée en 1226 et 1235 à Thibaut de Chars; elle en eut trois enfants: Pierre, Jean dit Galois, et Isabeau femme de Nicolas de Marc en 1257. (Cartulaire blanc de Saint-Denis.)

Jehan Requignart porte « à la croix alaisée chargée de 5 coquilles, acc. de 2 étoiles en chef ». Odard de Sannois porte « à la molette pleine à 8 pointes » dans un acte où il figure avec ses sœurs Aveline et Eudeline, et son beau-frère J. Requignart, en 1240 (Ms. lat. 5462, fol. 71. Val-N.-D.).

<sup>(</sup>Erembour est omise; elle était probablement morte à la fin de 1239.)

Guillaume de Conflans-Sainte-Honorine est un frère cadet de Raoul IV; il était chevalier (non marié) dès 1226 (Appendices au Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise).

Méïafin est l'ancien nom de Margency, ca. Montmorency, ar. Pontoise. Eaubonne est du même canton.

994. — Simon Potage et sa semme Agnès vendent au Prieur de Gournay une vigne à Chenay, en la censive de Baudoin Frontin.

(Mai 1230)

Officialis curie Parisiensis — — Symon dictus Potage et Agnes uxor ejus recognoverunt se vendidisse — — Priori de Gornayo — — quandam peciam vinee in territorio de Canolio in censiva Baudoyni Frontin pro x libris paris. — —

Anno M° CC° trigesimo nono, mense maio.

A. Original scellé, S 1417, n° 25. - B. Copie du xv1° s., LL 1398, fol. 125.

995. — Barthélemi, prieur de Gournay-sur-Marne, fait un échange de vignes à Noisy-le-Grand avec Guillaume de Villeflix, chevalier, et sa femme Eudeline. (Extrait.)

(Juin 1239)

O. p. l. i. B[ARTHOLOMEUS], humilis prior Beate Marie de Gornaio, totusque ejusdem loci conventus, æternam in Domino salutem. Noverint t. p. q. f. quod Nos ex una parte, Guillelmus de Ville-FLUIS (129), miles, et ODELINA ejus uxor, ex altera, talem fecimus commutationem, quod nos dedimus et unanimi assensu quitavimus eisdem G. et Odeline (a) ejus uxori, et eorum heredibus, quandam petiam (b) vinee quam habebamus et possidebamus apud Nusiacum Magnum (129), subtus domum dictorum G. et Odeline, supra Maternam, in censiva nostra ab eisdem G. et Odelina (c) ejus uxore et eorum heredibus et a quibuscumque dictam peciam vinee tenentibus, quiete et pacifice possidendam et quitam ab omni decima, ab omni pressoragio et custodia a parte nostra apponenda, excepto quod dicti G. et ODELIVA, ejus uxor, et eorum heredes, vel dictam petiam vinee possidentes, singulis annis, pro quolibet arpento dicte vinee, quatuor denarios parisienses annui census in festo Sti Remigii nobis reddere tenentur — Et unanimi consensu quictavimus eisdem G. et ejus uxori et eorum heredibus, duo arpenta pratorum quæ idem Guillelmus et defunctus Joannes, quondam frater suus.

nobis pro anima patris sui in puram et perpetuam elemosinam contulerunt, sita inter predictorum prata. — —

Actum de consensu tocius conventus nostri, anno Domini millo ducento XXXo nono, mense junio.

- (a) Adeline B. (b) putiam B. (c) Odeline B.
- A. Original perdu. B. Copie du xve s., LL 1398, fol. 15.
- 996. André de Clamart et Marguerite sa femme vendent à Saint-Martin, pour 15 livres parisis, cinq arpents de terre, et lui donnent une maison à Clamart; en compensation, les moines leur allouent une rente de 100 harengs par an, de 7 pains de communauté et 14 pains des hôtes par semaine, leur vie durant.

### (Juillet 1239)

U. p. l. i. frater E[vrardus] humilis prior Sti Martini de Campis — — Andreas de Clamardo et Margareta ejus uxor vendiderunt nobis — — pro xvi libris paris. — — v arpenta terre arabilis — in territorio de Botinaillan (a) in censiva nostra v arp. terre moventes de hereditate predicti Andree — — Et concesserunt nobis in puram et perpetuam elemosinam — — domum — — apud Clamardum que fuit familie Guarini Bordan et duo arpenta vinearum — — in quod vocatur Garniant. — — Nos vero — — in recompensationem hujus beneficii — — concessimus eisdem A. et uxori sue, liberaliter et libenter, centum allectia singulis annis in Quadragesima, et vu panes conventuales et xiv panes hospitum percipiendos — — quamdiu vixerunt, singulis septimanis, in domo nostra Sti Martini. Altero vero eorum decedente, superstes quinquaginta allectia et iv panes conventuales et vii panes hospitum, quamdiu vixerit, percipiet et habebit. In cujus rei, etc. — —

Actum anno Domini Mº CCº XXXº nono, mense julio.

- (a) Bolinville? Bol, le reste en blanc, B.
- A. Original jadis scellé, S 1342,  $n^{\circ}$  12. BB'. Copies du  $xv^{\circ}$  s., LL 1358, fol. 64 et 73.

- 996 bis. Acte de l'official de Paris, enregistrant cette convention (Même date.)
  - A. Original perdu. B. Copie du xv° s., LL 1358, fol. 3.
- 997. Guillaume de Chantilly, dit le Bouteiller, et sa femme reconnaissent que les terres qu'ils ont achetées à des hommes d'Avilly doivent le champart à Saint-Nicolas, avant l'enlèvement des moissons.

(Juillet 1236)

Nos Guillelmus de Chentilliaco, dictus Buticularius, et uxor ejus, notum facimus tam presentibus quam posteris, quod terras quasdam apud Avilliacum (128) sitas, quas a quibusdam hominibus de Avilliaco emimus, tenemus et tenebimus in vilenagium tam nos quam nostri heredes a Priore Sti Nicholai Silvanectensis, ita quod terre ille debent campipartem Priori, quam campipartem apud granchiam de Cortellolio tenemur ducere, nec poterimus messes de terris illis abducere vel movere nisi prius per servientem Prioris Sti Nicholai quem pro campiparte debemus querere, fuerint campiparte. Preterea tenebimur terras illas et omnes alias illius territorii si quas de cetero adquiremus, a Priore Sti Nicholai ad omnes usus et consuetudines ad quas eas tenebant homines memorati. In cujus rei testimonium.....

Actum anno Domini 1239, mense julio.

- A. Original, Archives du Musée Condé, à Chantilly. B. Collection de Senlis, copie d'Afforty, XV, 907.
- 998. Noble dame Juliane, femme de sire Adam d'Epieds chevalier, Thomas de Brie écuyer et sa femme Jeanne, fille de Juliane et de son premier mari Pierre Borré, chevalier, abandonnent au prieuré de Mauregard tous les droits qu'ils pouvaient avoir sur quatre arpents de terre entre Mauregard et Epieds. (Extrait.)

(Aoùt 1239)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Nobilis mulier JULIANA,

<sup>128.</sup> Avilly, éc. Saint-Léonard, ca. et ar. Senlis.

uxor domini Adde de Espiers (129) militis, Thomas de Braya armiger, et Johanna ejus uxor, filia quondam defuncti Petri Borre militis et dicte Juliane, quitaverunt — prioratui de Malorespectu quicquid juris habebant in um arpentis terre arabilis — inter Espiers et Malregart — —

Datum anno Domini Mº CCº XXXº IXº, mense augusto.

A. Original perdu. — B. Vidimus de Martin Boursier, notaire apostolique, du 29 août 1464, S 1422, n° 63.

999. — Daniel, prêtre bénéficier en l'église Sainte-Opportune de Paris, reconnaît tenir en vilenage 28 sols parisis dans la rue Émeri de Roissy, mouvant de Saint-Martin-des-Champs.

(Septembre 1239)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Daniel presbiter beneficiatus in ecclesia Ste Oportune Parisiensis recognovit quod tenebat in vilenagio xxviii solidos paris. in vico qui dicitur vicus Emarrici de Roisiaco, de annuo censu movente de ecclesia Sancti Martini de Campis, promittens quod dictum censum extra manum suam ponet quotienscumque fuerit a Priore — — super hoc requisitus.

Datum anno Domini Mº CCº tricesimo nono, mense septembris.

A. Original, S 1378, nº 2.

1000. — Sire Thibaud du Buisson, chevalier, du diocèse de Paris, renonce à tout droit, en faveur du Prieuré de Gournay, sur deux arpents de pré joignant le prieuré; il reconnaît que la dime du territoire du Buisson a été donnée aux moines par son aïeul Thibaud de Clacy, chevalier, et qu'il leur doit un cens de six deniers sur quatre arpents de terre qu'il a achetés de Pierre Fardelier dans leur seigneurie de Noisiel-sur-Marne.

(1er octobre 1230)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — in nostra presencia

<sup>129.</sup> Epieds, éc. Saints, ca. et ar. Coulommiers. — Villeflix, éc. Noisy-le-Grand, ca. Le Raincy, ar. Pontoise.

constitutus dominus Throbaldus dictus de Dumo, miles, Parisiensis diocesis, recognovit et confessus fuit in jure coram nobis quod, cum contentio verteretur inter dictum militem, ex una parte, et Priorem et conventum Beate Marie de Gornaio super Maternam, ejusdem diocesis, ex altera, super eo quod dictus miles contendebat jus habere, seu sibi competere, in duobus arpennis prati sitis juxta prioratum de Gornaio (2), inter pontem de Claiis et molendinum de Campis - quod nullum jus habebat in dictis pratis et, si quid sibi competebat aut competere poterat quoquo modo sibi et suis heredibus sive de quacumque causa dictis Priori et conventui, plenius remittebat. Que siquidem duo arpenta prati Droco dictus BARRAT et MATHEUS CARPENTARIUS, et NICOLAUS CARRENUS (130) a dictis Priore et conventu ad censum tenent. Et possident decimam de territorio suo de Dumo et sunt in possessione percipiendi, colligendi, habendi, vel quasi, decimam dicti territorii, annis singulis, ex collatione domini Theobaldi de Claciaco, militis, avi quondam predicti militis — — asserunt insuper predictus miles se in territorio dictorum Prioris et conventus de Noisiello super Maternam emisse a Petro dicto Fardelerio et Maria, ejus uxore, quatuor arpenta terre arabilis ad campipartem, adcensata postmodum a dictis Priori et conventu dicto militi et suis heredibus, quodlibet arpentum videlicet ad sex denarios paris. censuales, reddendos a dicto milite et suis heredibus, annis singulis, apud granchiam de Noisiello, in die festi beati Remigii. Priori et conventui memoratis — — dictus miles — — promisit, fide media, quod de dictis quatuor arpennis nihil arpentabit per se aut per alium, nisi per mandatum dictorum Prioris et conventus ---

Datum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo nono, die sabbati post festum Beati Michaelis archangeli.

A. Original perdu. — B. Copie du xviº s., LL 1398, fol. 146.

1001. - Aubri [Cornut], évêque de Chartres, notifie un accord

<sup>130. «</sup> Carrenus » paraît une latinisation factice de « Chérin ».

conclu devant l'archevêque de Rouen [Pierre II], juge apostolique entre maître André, curé de Behoust, au sujet des dîmes de sa paroisse, et le prieur de Saint-Martin-des-Champs. (Extrait.)

(Décembre 1239)

Albericus (a) Dei gratia Carnotensis episcopus, u. p. l. i. salutem in Domino. Notum facimus quod magister Andreas, persona ecclesie de Behoust (131), coram Reverendo Patre archiepiscopo Rothomagensi (132) a Domino Papa unico judice delegato, nomine ecclesie sue petebat a viris religiosis Priore et conventu et hostellario Bti Martini de Campis Par., majores decimas et minutas, sitas in villa de Behoust, et decimas novalium sitas infra fines dicte parrochie, (b) et medietatem oblationum cappelle Sti Hylarii site infra fines dicte parrochie (c), que dicebat de jure communi ad ecclesiam suam de Behoust (d) pertinere : tandem — — amicabilis composicio intervenit in hunc modum, quod dictus A., persona ecclesie de Behoust, omnia supradicta — — in perpetuum quictavit Priori et hostellario — — dicti vero Prior — et hostellarius quictaverunt - dicto magistro A. persone de Behoust et successoribus suis -- nomine ecclesie sue, terciam partem minute decime communis quam percipiebant in villa de Behoust, in vico Sti Hylarii, quem publica strata dividit versus Gerencerias (131), quictaverunt eciam decimas terrarum et vinee que sunt proprie presbiteri de Behoust que inferius exprimuntur (suit le détail).

Datum Carnoti, anno Domini Mº CCº tricesimo nono, mense decembri.

(a) abbas B. — (b) (c) phrase transposée visiblement et placée à l'endroit (d) en B.

A. Original perdu. — B. Copie du xviº s., LL 1358, fol. 42'.

1002. — Le prieur Evrard et sa communauté donnent à Galeran, clerc du prieur, pour ses longs et fidèles services, vingt sols parisis de rente perpétuelle, légués par feu Eudes Briquet sur la maison

<sup>131.</sup> Behoust, Garancières, ca. Montfort-l'Amaury, ar. Rambouillet.

<sup>132.</sup> Pierre II de Collemezzo, sacré à Rome le 9 août 1237.

d'Etienne Briquet où il demeurait au bourg Saint-Germain-l'Auxerrois, et par feue Agnès la Briquette, sa sœur, sur la maison de Sédile Blonde, hors les murs du Roi, joignant l'église Saint-Honoré. (Extrait.)

(Décembre 1239)

U. p. l. i. frater E[vrardus], humilis prior Sancti Martini de Campis Parisien., et ejusdem loci conventus, salutem in Domino. Notum facimus quod nos dedimus et concessimus dilecto clerico nostro GALERANNO, intuitu caritatis, ac pro servitio suo nobis ab ipso diu fideliter et diligenter [ex|penso, viginti sol. paris, annui redditus ab illo G. et illis qui causam habebunt in posterum ab eodem, quiete et inconcusse in perpetuum possidendos, ita videlicet quod —— de dictis viginti solidis ad suam poterit disponere voluntatem, — percipiendis, scilicet decem solidis quos defunctus Odo Brichet nobis in elemosinam perpetuam legavit pro anniversario suo — — super domum que fuit defuncti Stephani Brichet in qua manebat -in burgo Sti Germani Autissiodorensis Paris., et aliis decem sol. quos defuncta Agnes La Brichete, quondam soror dicti Stephani, nobis legavit — pro anniversario suo — super domum Sedi-LIE dicte BLONDE — extra muros Domini Regis juxta ecclesiam Sti Honorati Parisiensis ---

Actum anno Domini Mº CCº XXXº nono, mense decembri.

Original, L 878, nº 36. Restes du sceau du Prieuré.

1003. — P[ierre], abbé de Livry, et son couvent reconnaissent qu'ayant reçu en don de maître Hélie, chanoine de Troyes, six arpents de vignes à Clamart, en la censive des moines de Saint-Martin, ceux-ci en ont accordé l'amortissement en ajoutant dix sols aux trois sols de cens précédemment dus par cette terre.

#### (Mai 1240)

U. p. l. i. frater P[ ], Beate Marie de Lyvriaco dictus abbas (a), totusque ejusdem loci conventus, salutem in Domino. Notum facimus quod religiosi viri Prior et conventus Bti Martini de Campis Par. concesserunt nobis et successoribus nostris possidere in manu

mortua sex arpenta vinearum sita in territorio de Clamardo in censiva eorum, que nobis et ecclesie nostre contulit magister Helias, canonicus Trecensis, eo tamen tenore adjecto ut pro tribus solidis quod super predictis vineis solebant annuatim percipere censuales, simili modo decem sol. paris. singulis annis in festo Sti Remigii reddere tenemur eisdem. Salvis nichilominus eis decima, justicia, custodia, pressoragio vinearum dictarum et omni alio quod pertinet ad censivam. In cujus rei, etc.

Datum anno Domini M° CC° quadragesimo, mense mayo.

(a) La Gallia christiana (VII, 832) mentionne plusieurs actes de cet abbé, toujours sous l'initiale P. Il n'y a pour ainsi dire pas d'exemple, en Ile-de-France à cette époque, qu'elle désigne un prénom autre que celui de Pierre, qui était alors extrêmement répandu dans la petite noblesse et que la maison de France ayait même adopté pour des cadets.

A. Original perdu. — B. Copie du xv° s., LL 1358, fol, 10'.

1004. — Guillaume, clerc, en présence de sa mère, dame Marguerite de Noisy, renonce entre les mains du prieur Evrard, à sa part du fief de Noisy[-sur-Oise] et la remet à Jean, son frère aîné. Témoins les moines Eudes sacristain, Pierre hôtelier, Thomas souschambrier, Pierre Guérin chapelain du Prieur; les laïcs Dreux Arrout, de Noisy, Adam de Bouffémont, Guillaume de Beausse.

(Saint-Martin-des-Champs, devant le perron de la Cour, en face la porte du cellier de l'Archevêque, en mai 1240)

Anno Domini Mo CG ALO, mense maio, dimisit in manu domni Evrardi, prioris, Guillelmus clericus, filius domine Margarite, partem suam feodi quam habebat apud Noisiacum, et quitavit illam partem feodi Johanni fratri suo, primogenito, presente matre eorum, domina Margareta predicta. Astantibus cum priore: Oddone sacrista, Petro hostalario, Thoma subcamerario, Petro sacerinario, Garino capellano domini prioris. De laicis: Drogone Arrout de Noisiaco, Adam de Boufemunt, Guillelmo de Belsia; et hoc fuit apud Sanctum Martinum, ante gradum de aula, ante hostium cellarii Archiepiscopi.

A. Addition au Cartulaire A, LL 1351, fol. 123. Écriture du xiii° s.

**1005**. — Bouchard VI, seigneur de Montmorency, reconnaît devoir au Prieur de Saint-Martin quarante livres parisis payables de la Saint-Denis prochaîne en un an. Garants, Robert de Montmorency, chevalier, et Mathieu de Saint-Leu.

## (Septembre 1240)

Ego Bouchardus, Montismorencii dominus, notum facio omnibus, tam presentibus quam futuris, quod ego debero (sic) Priori Sti Martini de Campis quadraginta libras paris. solvendas eidem Prior ab octabis Bti Dyonisii proximo venientis in unum annum; et de hoc sunt plegii Robertus Montismorencii miles et Matheus de Sancto Lupo.

Actum anno Domini M° CC° XL°, mense septembris.

A. Cédule originale, S 1357, n° 11. Sceau brisé. Contre-scel à la croix alaisée, accompagnée de seize alérions.

1006. — Pierre de la Grange et Elisend, sa femme, reconnaissent tenir du Prieur de Saint-Nicolas de Senlis deux pièces de vigne entre les deux chemins de Saint-Nicolas, tenant aux vignes d'Eudes de Paris et de Henri du Change, à deux deniers de cens; le Prieur recevra quinze sols, pour droit de ventes chaque fois que ces vignes changeront de maître.

#### (Février 1241, n. st.)

Officialis Silvanectensis universis presentes litteras inspecturis salutem in Domino. Noveritis quod Petrus de Granchia et Hellisendis, uxor ejus, in nostra presentia constituti, recognoverunt se tenere a Priore Sancti Nicholai, Silvanectensis diocesis, duas pecias vince, site inter duas vias Sancti Nicholai, contigue vince que fuit Odonis de Paris ex una parte, et vince que fuit Henrici de Cambio ex altera, ad duos denarios censuales annuatim reddendos in Natale Domini, et si contingeret dictum Petrum aut heredes suos, vel illum qui dictam vincam tenuerit, vendere supercensum qui debetur eidem Petro de dicta vinca, ipse Petrus vel heredes sui, aut qui dictam vincam tenuerit, tenerentur, quotiescumque dictus supercensus venderetur in toto vel in parte aliqua, reddere Priori predicto quindecim solidos paris, pro ventis. De hiis autem firmiter

observandis, predicti Petrus et Hellisendis in manu nostra fidem dederunt corporalem. In cujus rei ---

Actum anno Domini 1240, mense februario.

- A. Original perdu. B. Copie au Cartulaire de Saint-Nicolas, fol. 81. - C. Gollection de Senlis, copie d'Afforty, XV, 919.
- 1007. Guillaume III, évêque de Paris, notifie que le Maître et les Frères de la Maison-Dieu de Sainte-Catherine de Paris assignent à Saint-Martin-des-Champs sur deux maisons rue Saint-Martin, au coin de la rue Godefroi de Bagneux, les cens qu'ils lui doivent sur d'autres maisons dans ces deux rues et dans la rue de Quiqu'en-poist. (Extrait.)

(Février 1241, n. st.)

Guillelmus, divina permissione Parisiensis ecclesie minister indignus - - Magister et fratres Domus Dei Ste Katherine Parisiensis recognoverunt se debere — — conventui Sancti Martini de Campis xx sol. p. incrementi census — et xxn den. et obolum capitalis census, de quibus assignaverunt — — conventum super duabus domibus — — Parisius in vico Sancti Martini de Campis, in cuneo vici Godefridi de Balneolis, percipiendos — pro eo quod predictus Prior et conventus voluerunt — quod dicti — fratres - - habeant - - in manu mortua duas domos predictas et ry libras paris, incrementi census et tres denarios super domibus in vico Godefridi de Balneolis, et xviii solidos incrementi census supra domo Michaelis de Mafliers — — in vico Sti Martini — — et supra domo Odonis de Malorespectu — in vico de Quiquenpoist — —

Datum anno Domini M° CC° XL°, mense februario.

- A. Original jadis scellé, S 1369, nº 40.
- 1008. Marie, veuve de Huques Le Loup de Villepinte, chevalier, reconnaît devoir à Saint-Nicolas d'Acy, pour le champart d'une terre à Villepinte, lieu dit l'Orme Herbert, cinq setiers de blé dont trois de bon blé d'hiver et deux d'avoine.

(Mars 1241, n. st.)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — in nostra presencia

constituta nobilis mulier Maria relicta Hugonis dicti Lupi de Villapicta, militis (133), recognovit quod prior et monachi Sti Nicholai de Aciaco juxta Silvanectum campipartem habebant in quadam cultura que fuit, ut dicitur, dicti Hugonis, sitam apud Villampictam ad ulmum Herberti, in qua continentur circiter quatuordecim arpenta terre arabilis. Item recognovit quod inter ipsam et dictos — monachos Silvanectenses ordinatum fuit de assensu — conventus Sancti Martini de Campis Paris., — quod dicta Maria et heredes dicti Hugonis vel quicumque dictam terram tenuerint, solvere tenebuntur pro campiparte dicte terre, sive exculta fuerit, sive non, in crastino Omnium Sanctorum annuatim quinque sextarios bladi, videlicet tres sextarios boni hybernagii, quale creverit in dicta cultura, vel eque boni, ad mensuram Beati Dyonisii, et duos sextarios avene ad eandem mensuram —

Actum anno Domini millo ducento quadrago, mense marcio.

A. Original, Archives de l'Oise, H 26482.

1009. — Lettres de « frater E[vrardus], humilis prior Sancti Martini de Campis Par., et ejusdem loci conventus », approuvant cette transaction : « Actum anno Domini millo ducento quadrago, mense februario. »

1010. — Sire Gui de Migneaux, chevalier, reconnaît que c'est par pure tolérance des moines qu'il a passé dans le mur de clôture du jardin qu'ils ont à Clamart une poutre pour soutenir le mur de clôture de son propre jardin; il s'engage à l'enlever à leur première réquisition.

(Mars 1241, n. st.)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Dominus Guido de (94)

<sup>133.</sup> Femme de Hugues III Le Loup, petit-fils de Roger La Pierseigneur de Villepinte, et d'Aline de Senlis, et non pas seconde femme de Hugues II, fils de Roger et marié en 1207 à Jehanne Musavène, comme nous l'avions cru (Appendices au Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise, p. 287). La seconde femme de Hugues II se nommait Constance et était veuve en 1230; un acte du chartrier d'Hérivaux, dont la publication est préparée, en fait foi.

Muniaus, miles, recognovit quod tignum injunctum muro clausure jardini quod habent monachi Sancti Martini de Campis apud Clamarcium, quod tignum sustinet — murum clausure jardini dicti Guidonis, — quandocumque requisitus fuerit ex parte Prioris — — tenetur penitus amovere, eo quod non ex debito, sed ex gratia tantummodo illud tignum sustinetur — —

Datum anno Domini Mº CCº quadragesimo, mense martio.

A. Original, S 1342, nº 13. Sceau brisé. — B. Copie du xvº s., LL 1358, fol. 71.

1011. — Le prieur Evrard, l'archidiacre Etienne, et Ferri-Pasté, chevalier, maréchal de France, décident, comme arbitres, que Jean de Boutervilliers, chevalier, devra mettre en vilenage une terre qu'il a acquise à Pecqueuse, dans la censive du prieur de Longpont, ainsi qu'il en a pris l'engagement envers le prédécesseur de celui-ci.

(Avril 1241)

O. p. l. i. E[vrardus], prior Sancti Martini de Campis Parisiensis, Stephanus, archidiaconus, et Ferricus Pasté, miles, Francie marescallus, salutem in Domino. Noverint universi quod, cum Prior de Longoponte peteret a Johanne de Botervillari (134) milite, quod ipse quandam terram quam emerat apud Piscosiam (134) in censiva ecclesie Longipontis, poneret in manu rusticali, quam dicta ecclesia sufficienter posset justiciare; et diceret idem Prior quod hoc promiserat idem miles predecessori ipsius Prioris, et ipsi Priori promiserat hoc infra festum Omnium Sanctorum postremum preteritam se facturum; dictus vero Johannes recognosceret quod hoc re vera promiserat, sed per sufferenciam Prioris, hoc dilatum fuisse asserebat. Tandem in nos compromiserunt dicti Prior et Johannes, promittentes quod, quicquid supra dicta contemtione (sic) ordinaremus, observarent. Nos autem, cum per consensum dictarum partium noir possemus amicabiliter componere inter ipsos, dicimus

<sup>(134)</sup> Boutervilliers. ca. Etampes. — Pecqueuse, ca. Limours, ar. Rambouillet.

dicto militi, per dictum nostrum, quod ipse dictam [terram] poneret extra manum suam, sicut ipse promiserat et dictus Prior pecierat; hoc eodem et dicimus ei, quod hoc faceret infra festum Penthecostes proximo venturam.

Datum anno M° CC° quadragesimo primo, mense aprili.

B. Copie du xIIIe s., Cartulaire B de Longpont, Nouv. acq. lat. 932, fol. 16.

1012. — Maître Thomas de Chartres, official d'Amiens, atteste que les procureurs du maire et des échevins d'Orville se reconnaissent obligés d'amener, par leurs propres équipages au quai du seigneur d'Orville, la part des récoltes qui lui revient pour la dime et le terrage dans leur commune.

(Mars 1241)

Magister Th[omas] de Carr[oto], Domini Ambianensis clericus et officialis, o. p. l. i. in Domino salutem. Noverit universitas vestra quod Robertus Oissars, Petrus Beugins et Hugo Goistiaus (sic) scabinii de Orrevile, procuratores Majoris, scabinorum et tocius communitatis ejusdem ville, recognoverunt coram nobis quod communitas dicte ville tenetur adducere imperpetuum, propriis vehiculis suis apud Orrevile, ad kayum domini dicte ville, decimam territorii de Orrevile cum terragio Domini dicte ville, prout in litteris dictorum Majoris, scabinorum et communitatis super hoc confectis plenius continetur. In cujus rei testimonium, pres. litteras, ad petitionem dictorum procuratorum, confici fecimus, et sigillo curie Ambianensis roborari.

Actum anno Domini Mº CCº quadragesimo primo, mense marcio (a).

- (a) Cette pièce et celle qui suit sont datées d'après le style de Noël.
- A. Original L 877, nº 85. Fragment de sceau rond, sur cire brune, fruste.
- **1013**. Maître Haimon, juge unique désigné par le Légat du pape Grégoire IX, donne au prieur de Saint-Martin-des-Champs, au sujet d'un différend avec la commune d'Orville, expédition authen-

tique de deux actes concernant la livraison des dîmes au seigneur du lieu.

\* (Avril 1241)

U. p. l. i. magister Haymo, unicus judex a Domino Legato delegatus, salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod nos litteras Majoris, scabinorum et tocius communitatis de Orrevilla, anno Domini M° GC° XL° primo. die mercurii post Quasimodo vidimus in hec verba, sigillo dictorum Majoris, scabinorum et communitatis sigillatas:

« Viro venerabili et discreto magistro Th. de Oarm. (sic) officiali Ambianensi, Major, scabini et tota communitas de Orrevilla, salutem Discretioni vestre significamus quod nos Robertum Oissart, Petrum de Bengin et Hugonem Boistel, scabinos de Horreville, latores presentium, ad recognoscendum coram vobis quod nos tenemur adducere propriis vehiculis nostris apud Orreville ad kayum domini dicte ville, decimam territorii de Horrevilla in perpetuum cum terragio domini de Orreville, nostros constituimus procuratores, ratum et firmum habituri quicquid per dictos procuratores actum fuerit pro nobis coram vobis quantum ad premissa. In cujus rei testimonium et munimen, pres. litteras sigillo communitatis de Orreville fecimus roborari. Actum anno Domini M° CC° XL° primo, feria tercia post Ramos Palmarum ».

Item u. p. l. i. notum facimus nos litteras venerabilis viri Th. DE CARN., officialis Ambianensis, vidisse in hec verba:

(Suit le texte du n° précédent.)

Cum autem inter viros religiosos Priorem et conventum Sti Martini de Campis Parisiensis ex una parte, et dictos Majorem, scabinos et communitatem de Orreville, ex altera, diu coram nobis, auctoritate predicti Domini Legati, nomine Prioratus de Lenniaco super Canchiam (54), fuit litigatum super decima territorii dicte ville de Orrevilla, ad kayum Domini ejusdem ville, singulis annis, tempore messis, sub corum sumptibus propriis adducenda, Nos ea omnia et singula que in pred. litteris tam Majoris — — quam dicti Officialis Amb. vidimus contineri, rata habentes et grata, in hujus rei

testimonium et confirmationem, presentes litteras, auctoritate dicti Domini Legati, nobis in hac parte commissa, ad petitionem procuratoris dictorum Prioris et conventus Sti Martini, sigillo nostro fecimus communiri.

Actum anno Domini millo ducento quadrago primo, mense aprili.

A. Original jadis scellé, L 877, nº 86.

1014. — Guillaume III, évêque de Paris, statue, d'accord avec le Prieur de Saint-Martin-des-Champs, que la chapelle de La Léproserie de Louvres-en-Parisis, paroisse dont l'église est à la collation et présentation des moines, ne pourra être desservie que par un frère de la Léproserie; et s'il convient plus tard d'y instituer un prêtre séculier, les moines auront la collation et présentation de ce bénéfice.

(Avril 1241)

Guillelmus permissione divina Parisiensis ecclesie minister indignus, u. p. l. i. salutem in Domino. Notum facimus quod cum capella Leprosie de Luperis (a) sita sit infra metas parochialis ecclesie de Luperis, cujus parochialis ecclesie collatio et presentatio (ratione juris patronatus), ad viros religiosos Priorem et conventum Sancti Martini de Campis Paris. pertinet, nos convenimus, inter nos et ipsos, in hunc modum: quod in dicta capella non instituatur sacerdos, nisi frater fuerit Leprosie antedicte, et parochialis ecclesie de Luperis in omnibus jure salvo. Et si forte contingeret dicte capelle secularem presbiterum institui, collatio et presentatio ad dictos Priorem et conventum Sti Martini Paris., sicuti parochialis ecclesie de Luperis, pertineret. Et ut firmum — roborandam.

Actum Parisius, anno Domini millo ducento quadrago primo, mense aprilis.

(a) Capella Leprosorum extra Luperas, ad jactum lapidis, qua iter est ad Sylvanectum. Sub invocatione Virginis Matris. (Note de Marrier, ib., p. 498).

Edit. Marrier, Mon. Sti M. de C. hist., p. 498.

1015. — Bouchard VI, seigneur de Montmorency, confirme la donation de vingt arpents de bois et un muid de blé dans son fief,

faite à Saint-Martin-des-Champs par feu Gautier III d'Aulnay, sénéchal de Dammartin. (Extrait.)

(Avril 1241)

Ego Bucardus dominus de Montemorenciaco notum facimus quod cum defunctus Galterus de Alveto senescallus de Domno Martino — — concesserit — — xx arpenta nemoris — — et circa unum modium bladi in decima ejus ville, que omnia movebant de feodo meo — — concessi — —

Actum anno Domini Mº CCº XLº primo, mense aprili.

A. Original perdu. — B. Vidimus du 6 avril 1560, n. st. S 1422, nº 52.

1016. — Ligier de Léthuin et Marie, sa femme, vendent à Saint-Martin un demi-muid de terre « de semûre », à Gouillons, pour 20 livres chartraines. Jeanne, aïeule de Marie, abandonne son douaire; Joibert, oncle de Marie, et Marie, sa tante, sur l'ordre de son mari Thomas, renoncent à leurs droits éventuels sur le terrain vendu.

(Avril 1241)

Officialis curie Carnotensis — LIGERIUS dictus DE LESTOEN (135) et Maria ejus uxor — recognoverunt se vendidisse Priori Sancti Martini de Campis dimidium modium terre semeure, moventem jure hereditario ex parte dicte Marie situm in territorio de Goillons (136) quam — tenebant a dicto priore ad campipartem et tres denarios annucensuales — — pro xx libris carnotensium — — Johanna vero avia dicte Marie quicquid jure dotalicii et Joibertus dicte Marie avunculus, et Maria soror ipsius Joiberti ac matertera predicte Marie — — de mandato Thome mariti ejus, quicquid juris habebant jure hereditario — — resignaverunt — —

Anno Domini Mº CCº XLº primo, mense aprili.

A. Original scellé, S 1437, nº 2.

<sup>135.</sup> Léthuin, ca. Auneau, ar. Chartres.

<sup>136.</sup> Gouillons, ca. Janville, ar. Chartres.

1017. — Raoul de Pary, bourgeois de Paris, et sa femme Sédile, prennent, au cens de cent sols parisis, du Prieur de Saint-Martin, une maison contiguë à la leur, près l'église de La Madeleine à Paris, qui fut à feu Robert de Goussainville, chanoine de Paris.

(Avril 1241)

U. p. 1. i. Officialis curie Parisiensis... Radulphus de Paciaco, civis Parisiensis, et Sedilia ejus uxor, recognoverunt se accepisse a Priore et conventu Sancti Martini de Campis quemdam domum quam dicti Prior et conventus habent — Parisius, juxta ecclesiam Beate Marie Magdalene, contiguam domui dicti Radulphi — pro centum sol. paris. annui census — que siquidem domus fuit defuncti Roberti de Gonsenvilla, quondam canonici Parisiensis. Actum anno Domini millo CCo quadragesimo primo, mense aprili.

A. Original, S 1394, nº 12.

1018. — Jean Chrestien reconnaît que seu Simon de Villeron, chevalier, père de sa semme, a, dans ses dernières volontés, légué au prieuré de Mauregard un setier de bon blé d'hiver croissant dans ses terres de Villeron. (Extrait.)

(Avril 1241)

U. p. l. i. Officialis archidiaconi Parisiensis — Johannes dictus Cristianus recognovit quod defunctus Simon de Villeron miles, quondam pater uxoris dicti Johannis, in ultima voluntate sua constitutus, legavit — prioratui de Malorespectu unum sextarium boni ybernagii — quale cresceret in terris dicti militis — in territorio de Villeron (137).

Actum anno Domini Mº CCº XLº Iº, mense aprili.

A. Original, S 1422, nº 26.

1019. — Amauri Durdos, Isabeau sa femme, et Pierre, frère d'Isabeau, déclarent que Raoul, leur frère, ayant donné le quint de son

<sup>137.</sup> Villeron, ca. Luzarches, ar. Pontoise.

héritage à Saint-Martin, ils ont assigné, pour accomplir sa volonté, un quartier de terre à Clamart.

(Octobre 1242)

O. p. 1. i. Officialis curie Parisiensis — Almauricus dictus Durum Dorsum, Isabellis ejus uxor et Petrus, frater dicte Isabellis, asseruerunt quod defunctus Radulfus legaverat in extremis ecclesie Sancti Martini de Campis quintum tocius hereditatis sue, pro quo quinto dicti Almauricus et Isabellis soror dicti defuncti, et Petrus frater ejusdem defuncti, recognoverunt se dedisse — — quarterium terre arabilis site in territorio de Clamarcio.

Datum anno Domini M° CC° XL° secundo, mense octobri.

A. Original scellé, S 1342, nº 14. — B. Copie du xvº s., LL 1358, fol. 7.

En mai 1243, vente par les mêmes « Andre dicto de Domo Monachorum » d'une masure, comportant 3 arp. de terre, à Clamart « ad o ramen Hourrici que vocatur masura Johannis Pilet; —— Renoudus de Foramine Hourrici, Silvester Textor et Alberea ejus uxor istam venditionem voluerunt. »

A. Original scellé, S 1342,  $n^{\circ}$  15. — B. Copie du  $xv^{\circ}$  s., LL 1358, fol. 20'.

1020. — Simon VI de Poissy, chevalier, notific que la séparation du bois de Marolles, qui lui appartient, d'avec le bois de Brévannes a été confiée, par mandat du prévôt à Paris, à Hugues, maire de Marolles et cinq autres habitants chargés de fixer les limites et de poser les bornes.

(Décembre 1242)

U. p. I. i. Ego Symon de Pissiaco miles. Notum facio quod cum inter me, ex una parte, et Priorem Sancti Martini de Campis Parisius ex altera, controversia verteretur super divisione nemoris de Marroliis ad dominum priorem Sancti Martini de Campis pertinentis et nemoris de Brunyanna quod tenebam, tandem exigente justitia, ne super hoc imposterum contentio posset oriri, ego et dominus Prior convenimus ad locum ubi erat divisio facienda, et presente

mandato prepositi Parisiensis propter hoc illuc misso de consensu utriusque partis, per testium legitimorum, hominum juratorum, videlicet Hugonis majoris de Marroliis, Siguini, Symonis, Hatri, Ivonis Chippe, et Vincentii de Fonte qui ad divisionem faciendam et metas ponendas electi fuerunt concorditer et vocati, posite fuerunt mete inter utrumque nemus; quas siquidem metas ego Symon volo et concedo prout posite sunt imperpetuum permanere. Et teneor et promitto bona fide divisionem factam et metarum positionem contra omnes quandiu vixero garantire. In cujus rei testimonium, presentes litteras sigilli mei munimine roboravi.

Actum anno Domini milesimo ducentesimo quadragesimo secundo, mense decembri.

- A. Original perdu. B. Copie du xviº s., d'après A (coté xvii), Archives de Seine-et-Oise, A 1110, fol. 4-5.
- 1021. Frère Barthélemi, prieur de Notre-Dame de Gournay, amortit à Robert, curé de Saint-Arnoul de Gournay, quatre arpents un quart de pré et trois quartiers de vigne vers Chenay, et un arpent de pré vers Cloyes, qui appartinrent à Isabeau Brandelle, moyennant dix sols de cens au lieu de 4 sols 9 deniers.

(Janvier 1243, n. st.)

U. p. l. i. frater Bartholomeus humilis prior Beate Marie de Gornaio — cum Robertus presbiter Sancti Arnulfi de Gornaio in censiva nostra mu" arpenta et i quarterium pratorum et m quarteria vinee que omnia sita sunt versus Chanoilum et i arpentum prati situm versus Cloyas, quod fuit Ysabellis Brandelle, nomine ecclesie sue Beati Arnulphi ad muor sol. et muor den. censuales a nobis teneret, nos eidem presbytero et ecclesie sue in manu mortua ad x sol. par. censuales — concessimus — —

Datum anno Domini Mº CCº XLº secundo, mense januario.

- A. Original, S 1417, n° 74. Sceaux intacts. B. Copie du xvi° s., LL 1398, fol. 14.
- 1022. André Le Jeune, bailli du Roi en France, règle, selon la contume, un différend entre Saint-Nicolas près Senlis et Pierre d'Apremont, chevalier, au sujet du tort que le bétail de ce seigneur

faisait aux taillis des moines; les gardes de Pierre devront prêter serment d'observer le règlement arrêté et le Prieur devra être prévenu des mutations dans leur personnel. Ont collaboré à cet accord: Pierre et Jean Choisel, frères; Guillaume des Vignes, Gérard de Chaumontel, Colard de Vineuil, Jean de Champagne, chevaliers.

(Janvier 1243, n. st.)

Andreas Juvenis, baillivus domini Regis in Francia, u. p. l. i. salutem in Domino. Noverint universi quod cum contencio verteretur inter priorem Sancti Nicholai juxta Silvanectum et Petrum de Asperomonte, militem, super eo quod dictus prior dicebat quod dictus Petrus, miles, mittebat sua animalia in taillicia sua, in dicti prioris dedecus et gravamen; dictus vero P. miles, fidem suam in manu nostra dedit corporalem, quod animalia dicti P. militis, quecumque sint, dampnum non facient in bosco dicti prioris, sive suis tailliciis, sive terris suis, sive suis pasturis, pro posse suo; et si forte contigerit quod animalia dicti P. militis invenirentur in tailliciis et forefactis dicti Prioris, per se vel per alium non erunt recoussa; et si dictus Petros vel alius recousserint, dictus P. miles domino Regi emendabit, et dicto priori, secundum consuetudinem patrie. Et si vero non recoussa fuerint, nichilominus dicto priori emendabit; et quotiencumque dictus Perrus suos servientes mutabit, seire faciet dicto Priori; et dictus Prior debet ire, vel loco sui mittere, apud Asperummontem, et illi servientes quos dictus P. statuet, debent jurare, in presencia dictis Prioris, seu ejus mandati, vel fidem dare corporalem, quod de cetero dampnum non facient in tailliciis seu rebus dicti prioris. Hiis autem pactionibus interfuerunt Petrus et Johannes Choisel, fratres, Guillelmus de Vineis, GERARDUS DE CHAUMONTEL, COLARDUS DE VINOLIO ET JOHANNES DE CAMPANIIS, milites. In cujus rei testimonium presentes litteras sigilli nostri impressione fecimus communiri.

Datum anno Domini M° CC° XL° secundo, mense januarii.

A. Orig. Arch. de l'Oise, H 25823. Sceau à demi brisé.

1023. — Guillaume III, évêque de Paris, promulgue un accord intervenu devant lui entre Saint-Martin-des-Champs et les seigneurs de

Sevran, Pierre, clerc, et Adam, chevalier, et leur parsonnier Jean Sebaut, réglementant l'exercice de la justice, commun entre eux, dans cette paroisse. (Extrait.)

(Janvier 1243, n. st.)

U. p. l. i. Guillelmus, permissione divina Parisiensis ecclesie minister indignus — — cum inter Priorem et — — conventum Sancti Martini de Campis - et Petrum de Ceverento, clericum, et Adam armigerum, fratrem ejus — - super communi justicia et dominio ejusdem ville hospitum et aliorum que communiter possidentur in predicta villa -- controversia verteretur, -- amicabilis compositio — — intervenit in hunc modum : — — Si aliquis in predicta communi justicia sive terra in forefacto deprehensus fuerit sive captus, et ejus mobilia, occasione forefacti, fuerint occupata, si a servientibus Prioris Sancti Martini hec facta fuerint, ille qui captus fuerit apud Sanctum Martinum Parisius in prisoniam ducetur, et bona ejus que capta fuerint vel saisita, ostensa postmodum dictis Petro et Ade, vel corum successoribus qui de dictis justicia et terra communi in homagio Prioris et conventus erunt, cum hoc patierint, in custodia Prioris erunt et saisina, sine diminutione et dolo, donec de forefacto fuerit judicatum, vel aliquid aliud concorditer ordinatum. Si vero a predictis fratribus vel eorum successoribus sive eorumdem partionariis, — in pr. justicia — - aliquis in forefacto deprehensus fuerit sive captus, et bona ejus, occasione forefacti, occupata fuerint vel saisita, postquam --- a Priore Sancti Martini vel ejus serviente qui pro tempore custodierit domum suam de Monceleus (138), sive a camerario vel baillivis, seu a majore Sancti Martini, - in quocumque loco fuerint requisiti, presentibus aliquibus qui hec videant et qui non sunt servientes dict. fratrum — — sive — — conventus, — — reddere tenebuntur Priori — — tam illum qui in forefacto deprehensus fuerit sive captus, quam bona illius — - nec extra feodum duci poterit deprehensus in forefacto sive captus. (Suivent des dispositions complémentaires.) Si aliquis contra aliquem de — — terra communi, in aliqua

<sup>138.</sup> Montceleux, éc. Sevran, ca. Gonesse, ar. Pontoise.

causa, gagia daret, in curia Sancti Martini Parisius gagia ducentur — — et processus — — — in curia Sancti Martini esset, vocatis ad tractandum de processu cause fratribus supradictis. Et si duellum fieri contingeret, similiter fieret Parisius in curia Sancti; et de 'emendis vel emolumentis qui occasione gagiorum — — vel duelli provenient. Prior — — haberet medietatem. — — Prior Sancti Martini ponet forestarium suum in nemore communi; similiter dicti fratres ponent forestarium suum — — tenebitur juramentum prestare dictis fratribus (et vice versa). De predictis firmiter observandis dicti fratres et Johannes dictus Sebaudus eorumdem partionarius — — fidem — — prestiterunt corporalem.

Actum anno Domini M° CC° XL° II°, mense januario.

A. Original scellé, S 1362, nº 15.

1024. — Simon de Vau-Grignon et Marie, sa femme, vendent à Mathieu Boniface, bourgeois de Paris, cinq muids de vin blanc de mère goutte à la mesure de Saint-Cloud pour les vendanges, sur le Clos Sire Evêque, à Saint-Cloud.

#### (Février 1243)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Symon de Valle Grigoron et Maria ejus uxor recognoverunt se vendidisse Matheo Bonifach, civi Parisiensi, — pro x libris paris. — quinque modios vini albi ad mensuram Sancti Clodoaldi vindemiarum, percipiendos — in vindemiis super dimidio arpento vince site in Clauso domini Episcopi, apud Sanctum Clodoaldum, de mera guta ejusdem vince

Datum anno Domini Mº CCº quadragesimo secundo, mense februario.

A. Original, S 1355, nº 15. Sceau brisé.

1025. — Simon, abbé de Saint-Germain-des-Prés, s'accorde avec Saint-Martin-des-Champs pour l'abolition réciproque, dans les paroisses de Clamart et de Meudon, de la coutume du reportage au profit des gros décimateurs de l'autre commune.

(Mai 1243)

Universis ad quos presentes littere pervenerint, frater Symon, permissione divina Beati Germani de Pratis Parisiensis humilis abbas, et totus ejusdem loci conventus, in vero Salutari salutem. Notum facimus quod, cum talis esset consuetudo in villis de Mendano et de Clamardo quod, si aliqua terra arabilis coleretur in territorio et parrochia de Clamardo per colonos et animalia commorantia in parrochia de Meuduno, ille cujus esset major decima de Meuduno, ratione predicte consuetudinis sequens colonum suum, nomine reportagii, haberet medietatem decime illius sic culte, et eadem consuetudine similiter uteretur villa de Clamardo in territorio et parrochia de Meuduno, Nos, ad quos spectat major decima de Meuduno, predicte ville de Clamardo supradictam consuetudinem remisimus, et monasterio Sancti Martini de Campis, ad quos spectat minor decima de Clamardo, quicquid, nomine reportagii, in predicta parrochia et territorio de Clamardo percipiebamus, in perpetuum quittavimus pacifice et quiete. Prefati vero Prior et conventus Beati Martini de Campis Paris. prefate ville de Meuduno eandem consuetudinem remiserunt, et nobis et ecclesie nostre Beati Germani de Pratis Parisiensis quicquid, nomine reportagii, in predicta parrochia et territorio de Meuduno percipiebant, in perpetuum similiter quittaverunt. In cujus rei testimonium et munimen, presentes litteras eisdem - - sigillorum nostrorum munimine concessimus roboratas.

Datum anno Domini M° CC° quadragesimo tercio, mense maio.

A. Original, S 1342, n° 16. — B.B'. Copies du xv° siècle, LL 1358, fol. 7 et 72'.

1026. — Pentecôte, veuve de Jean de Saint-Martin, reconnaît que son mari a donné à Saint-Martin-des-Champs la moitié d'une maison rue « en Qui qu'en poit » et lègue l'autre moitié au monastère.

(Juin 1243)

U. p. l. i. Officialis archidiaconi Parisiensis - - Penthecostes

relicta Johannis de Sancto Martino — — recognovit — — quod Johannes maritus suus in ultima voluntate dedit — — ecclesie Sancti Martini de Campis — — medietatem — — domus — — in vico qui dicitur En qui quen poit, in censiva dicti Sancti Martini — — retento tamen eidem Penthecoste usufructu — — Preterea dicta Penthecostes recognovit se dedisse — — predicte ecclesie — — post deces um suum — — aliam medietatem.

Actum anno Domini Mº CCº quadragesimo tercio, mense junio.

A. Original, S 1382, nº 2.

1027. — Jean et Pierre de Villiers-sur-Marne, écuyers, frères, vendent à Saint-Martin dix arpents de terre avec haie, à Noisy-le-Grand, près le bois de la Forestelle.

(Juin 1243)

O. p. 1. i. Officialis curie Parisiensis — — Johannes et Petrus de Villariis fratres et armigeri, recognoverunt se vendidisse — — conventui Sancti Martini de Campis decem arpenta terre cum haya — — in territorio de Noisiaco Magno sita, juxta nemus dicti conventus quod vocatur Forestella, pro x libris paris. — —

Datum anno Domini M'' CC' quadragesimo tercio, mense junio.

A. Original scellé, S 1406, nº 3.

1028. — Etienne de Marolles et Pernelle, sa femme, prennent à cens pour 16 sols parisis par an, payables aux quatre termes accoutumés à Paris, la maison qui fut à maître Renaud, clerc, en la rue feu Garnier de Saint-Lazare.

(Août 1243)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Stephanus de Merro-Liis et Petronilla ejus uxor recognoverunt se recepisse a Priore et conventu Beati Martini de Campis, ad incrementum census xvi solidorum paris. — — solvendis quatuor terminis Parisius consuetis, quandam domum que fuit magistri Reginaldi, clerici, sitam in vico defuncti Garneri de Sancto Lazaro, in censiva Beati Martini.

Datum anno Domini Mº CCº XLº tercio, mense augusto (a).

(a) Cette pièce montre que Garnier de Saint-Lazare, qui donna son nom à la

rue devenue par corruption « la rue du Grenier Saint-Lazare », était mort des le mois d'août 1243. Dans une pièce antérieure, de novembre 1238 (n° 985), son nom n'est pas précédé de la qualification « défunt ».

A. Original scellé, S 1375, nº 2.

1029. — Le prieur Evrard autorise les Bonshommes de Vincennes, de l'ordre de Grandmont, à acquérir jusqu'à huit arpents de vigne en mainmorte dans la censive de Saint-Martin à Clamart, sous condition de doubler l'ancien cens, et constate que le couvent de Livry renonce, en faveur de ces religieux, à six arpents de vigne dans cette paroisse, que lui avait légués maître Hélie, chanoine de Troyes, après les avoir donnés d'abord aux Grandmontains.

#### (Novembre 1243)

Littere regie de donatione fontane et conductorum, facta per dictum Theobaldum Divitis.

U. p. l. i. frater L. (a) humilis prior Sancti Martini de Campis—cum nos, divine pietatis intuitu, concessimus religiosis viris fratribus de Vicenis, Grandimontensis ordinis, quod in censiva nostra ubicumque vellent et possent in territorio de Clamardo, possent acquirere usque ad octo arpenta vinearum et ea tenere in manu mortua tali modo quod — nobis — censum antiquum redderent duplicatum, et magister Hellias canonicus Trecensis — concessisset eisdem — sex arpenta vinearum — in dicto territorio — postmodum vero idem — concessionem — revocasset et dicta sex arp. vinearum dedisset — conventui de Livriaco — dicti abbas et conventus de Livriaco quitaverunt coram nobis — predictis fratribus — quicquid juris habebant in dictis sex arpentis — —

Actum anno Domini M°CC° quadrag° tercio, mense novembri.

- (a) Il faut corriger « L. » en « E. » sur ce texte qui nous est parvenu par une copie non authentique. Le prieur Evrard était toujours en charge (Cf. n° 1036).
- A. Original perdu. B. Copie du xv° s. non collationnée, S 1342, n° 32. Au dos : « Les Bonshomes. Chartre. » Rien dans ce texte ne justifie la mention inscrite en titre.

1030. — Deux frères de Grandmont, Roger et Etienne, au nom de leur maison de Vincennes, reconnaissent tenir à cens de Saint-Martin six arpents de vigne à Clamart, payant six sols de cens et douze deniers de garde.

#### (Décembre 1243)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — frater Rogerius et frater Stephanus, presbiteri de Vicenis, ordinis Grandimontensis, recognoverunt quod fratres domus de Vicenis tenebant in censiva Sancti Martini de Campis sex arpenta vinearum sita apud Clamarcium — — ad vi solidos censuales et ad xii denarios de garda, annuatim in festo Beati Remigii persolvendos, et quod dicti fratres nichil amplius emere sive tenere poterant, in censiva Sancti Martini de Campis apud Clamarcium, nisi de Prioris et conventus — — licentia speciali — —

Datum anno Domini Mº CCº XL<sup>mo</sup> tercio, mense decembri.

- A. Original jadis scellé, S 1342, nº 7. B. Copie du xvº s., LL 1358, fol. 9'.
- 1031. Thomas, abbé d'Hermières, et sa communauté concèdent à André Le Chenevacier, bourgeois de Paris, une maison hors la porte des murs de Paris, par où l'on va à Saint-Martin-des-Champs, que feu Haouïse la Bourgeoise avait donnée à leur prieuré de La Trinité de Paris.

## (Décembre 1243)

Thomas, Dei gratia Hermeriarum humilis abbas — concessimus — Andree le Chenevacier civi Parisiensi pro vingiti tribus libris paris. — quamdam domum quam habebamus Parisius extra portem murorum Parisiensium, sicut itur ad Sanctum Martinum de Campis juxta domum Mauritii Sutoris et domum Guillelmi dicti Bordon — quam — defuncta Haoisis dicta la Borjoyse elemosinavit prioratui nostro Sancte Trinitatis Parisiensis — —

Anno gratie mill' ducº quadragesimo tercio, mense decembri.

A. Original avec sceaux de l'abbé et du chapitre, S 1369, nº 2.

1032. — Raoul Fournier et Orangée, sa femme, vendent à Ives le Breton, sergent du comte de Boulogne, pour neuf livres parisis, 20 sols de croît de cens sur la maison du Four neuf à Paris, sur la Chaussée, en la censive de l'évêque de Térouanne [Adam de Montreuil] dite « la Terre sans censive »; cette maison est déjà chargée de sept livres de croît de cens envers Dreux Point l'Asne.

### (Décembre 1243)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — RADULPHUS FURNERIUS et Orengia ejus uxor recognoverunt — se vendidisse Ivoni Britoni servienti comitis Boloniensis, — pro novem libris paris. — viginti solidos augmentati census — super quadam domo sita Parisius supra Calceyam, que domus vocatur Furnus Novus, in censiva, que dicitur Terra sine Censiva, episcopi Morinensis; que domus est onerata in septem libris augmentati census Droconi Pungenti Asinum debitis — —

Datum anno Domini Mº CCº XLº tercio, mense decembris.

A. Original jadis scellé, S 1400, nº 7.

1033. — Enquête faite à la requête de l'abbé de Cluny sur le revenu de toutes les cures du diocèse de Paris, dont le patronage appartient à son ordre. Les dépositions des titulaires sont reçues sous la foi du serment par le délégué des commissaires apostoliques.

(13 février 1244, n. st.)

Celle enquête présente un intérêt considérable pour l'histoire économique et religieuse de l'Île-de-France. Elle donne, au temps de saint Louis, l'échelle relative des produits cultuels, en fonction de la densité de la population et de sa richesse. Nous croyons devoir la résumer en un tableau dressé par ordre alphabélique des cures, de leurs desservants et des produits déclarés.

| Ateinvilla<br>Alnetum | Guillaume,<br>Gilles, | 25 l. p.<br>15 l. | Attainville<br>Aulnay-lès- | Ecouen          | Pontoise |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------|
|                       | ·                     |                   | Bondy                      | Gonesse         | id.      |
| Bercheriæ             | Hervé.                | 101.              | Berchères                  | Anet            | Dreux    |
| Baubigniacum          | Robert,               | 201.              | Bobigny                    | Noisy-le-Sec    | St-Denis |
| Bondoufle             | Raoul,                | 101.              | Bondouffe                  | Corbeil         | Corbeil  |
| Bondies               | Hervé,                | 271.              | Bondy                      | Noisy-le-Sec    | St-Denis |
| Campigniacum          | Pierre,               | 251.              | Champigny                  | Nogent-s-M.     | Sceaux   |
| Campiplantus          | Bochard,              | 151.              | Champlan                   | Longju-<br>meau | Corbeil  |

| Charrona         | Gautier.    | 201. p.   | Charonne       |           | Paris-XX*   |
|------------------|-------------|-----------|----------------|-----------|-------------|
| Castanetum       | Alard,      | 111.      | Châtenay       | Ecouen    | Pontoise    |
| Chivriacum       | Pierre,     | 201.      | Chevry         | Brie-CR.  | Melun       |
| Clamartium       | Herbert,    | 25 l.     | Clamart        | Sceaux    | Sceaux      |
| Confluentium     | Tyécelin,   | 20 l.     | Conflans       | Charenton | id.         |
| Doomunt          | Eudes,      | 171.      | Domont         | Ecouen    | Pontoise    |
| Esconium         | Barthélemi. |           | Ecouen         | id.       | id.         |
| Erigniacum       | Gautier,    | 101.      | Eragny         | Pontoise  | id.         |
| Hermenovilla     | Mº Herbert. | 201.      | Ermenonville   | Nanteuil  | Senlis      |
| Fontanetum       | Richard,    | 30 L      | Fontenay       | Ecouen    | Pontoise    |
| Gorneium         | Robert.     | 171.      | Gournay-sM.    | Le Raincy | id.         |
| Lymogiæ          | Auri.       | 201.      | Limoges        | Brie-CR.  | Melun       |
| Livriacum        | Henri,      | 141.      | Livry          | Le Raincy | Pontoise    |
| Longuspons       | Bernard,    | 151.      | Longpont       | Longju-   |             |
| 20113 401-0110   | ,           |           | 01             | meau      | Corbeil     |
| Luparæ           | Guillaume,  | 401.      | Louvres        | Luzarches | Pontoise    |
| Mons Letherici : | ,           | 4         | Montlhéry      | Arpajon   | Corbeil     |
| S. Petrus        | Pierre,     | 12 l.     | St-Pierre      | id.       | id.         |
| Beata Maria      | Christophe, | 181.      | Notre-Dame     | id.       | id.         |
| Noisiacum        | Nicolas,    | 25 1.     | Noisy-le-Grand | Le Raincy | Pontoise    |
| Nonnavilla       | Jean.       | rol.      | Nonneville     | Gonesse   | id.         |
| Nooreium         | Guibert,    | 121.      | Nozav          | Palaiseau | Versailles  |
| Orceium          | Jean,       | 111.      | Orsay          | Palaiseau | id.         |
| Oratorium        | Jean.       | 24 1.     | Ozoir-la-F.    | Tournan   | Melun       |
| Pentinum         | Pierre,     | 3o 1.     | Pantin         |           | St-Denis    |
| Parisius :       | ,           |           | Paris :        |           |             |
| S. Laurentius    | Jean.       | 60 l.     | St-Laurent     |           | Paris-X°    |
| S. Dio. de       | ,           |           | St-Denis de    |           |             |
| Carcere          | Daniel,     | 10 l.     | la Châtre      |           | Paris-III°  |
| S. Nicholaus     | Gautier,    | 60 l.     | St-Nicolas     |           | Paris-III°  |
| Pecqueusa        | Nicolas,    | 51.       | Pecqueuse      | Limours   | Rambouillet |
| Roissiacum       | Renaud.     | 12 l. ts. | Roissy-en-F.   | Gonesse   | Pontoise    |
| Cevran           | Bernard,    | 10 l. p.  | Sevran         | Gonesse   | id.         |
| Ticenvilla       | Arnoul.     | 61.       | Thiessonville  | Ecouen    | id.         |
| 2 5 5 5 5 5 5 5  |             | J 4.      |                |           |             |

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis salutem in Domino. Notum facimus quod, cum frater Petrus, subcamerarius Sancti Martini de Campis Parisiensis, peteret, procuratorio nomine pro (a) abbate et conventu Cluniacensi, coram nobis subdelegato a venerabilibus viris L[uga] decano et O[DONE] archidiacono Parisiens., executoribus a Domino Papa deputatis, ab universis rectoribus parochialium ecclesiarum in dvocesi Parisiensi existentium, subjectarum, jure patronatus, in temporalibus ecclesie Cluniacensi et monasteriis subjectis eidem, decimas triennii omnium proventuum et reddituum parrochiarum suarum, quas dicitur concessisse dominus Papa dictis abbati et conventui — — plures de rectoribus ecclesiarum ad dictum monasterium pertinentium coram nobis constituti, de pred. decimis voluntati Prioris Sancti Martini de Campis se com miserunt, promittentes se stare — arbitrio dicti Prioris — tandem - - eas estimaverunt in hunc modum. Juravit enim Gui-BERTUS, presbiter de Noorcio, eccelesiam suam valere xII lib. paris.

Herveus, presbiter de Bercheriis, juravit suam valere decem lib. GILO, presbiter de Alneto, juravit suam valere quindecim lib. HEN-RICUS, presbiter de Livriaco, juravit suam valere quatordecim lib. Bartholomeus, presbiter de Esconio, juravit suam valere triginta lib. Tyecelinus, presbiter de Confluentio, juravit suam valere viginti . lib. Auricus, presbiter de Lymogiis, juravit suam valere viginti lib. Nicholaus, presbiter de Pecqueusa, juravit suam valere centum sol. HERBERTUS, presbiter de Clamartio, juravit suam valere viginti quinque lib. Johannes, presbiter Sti Laurentii, juravit suam valere sexaginta lib. Johannes, presbiter de Nonnavilla (139), juravit suam valere decem lib. RADULPHUS, presbiter de Bondoufle, juravit decem lib. Bernardus, presbiter de Longuoponte, juravit quindecim lib. Petrus, presbiter Sancti Petri de Monteletherici, juravit duodecim lib. Nicholaus, presbiter de Noisiaco, juravit viginti quinque lib. ROBERTUS, presbiter de Gorneio, juravit decem et septem lib. GAL-TERUS, presbiter de Charrona, juravit viginti lib. Renoldus, presbiter de Roissiaco, juravit duodecim lib. turonenses. Petrus, presbiter de Pantino, juravit triginta lib. Daniel, presbiter Sancti Dionisii de Carcere, juravit decem lib. Johannes, presbiter de Orceio, juravit undecim lib. RICHARDUS, presbiter de Fontaneto, juravit triginta lib. Magister Hebertus, presbiter de Hermenovilla, juravit viginti lib. Petrus, presbiter de Chivriaco, juravit viginti lib. Guillelmus, presbiter de Ateinvilla, juravit viginti quinque lib. Bochardus, presbiter de Campiplantu, juravit quindecim lib. Guillelmus, presbiter de Luparis, juravit quadraginta lib. Johannes, presbiter de Oratorio, juravit viginti quatuor lib. Xristoforus, presbiter Beate Marie de Monteletheri, juravit decem et octo lib. Arnulphus, presbiter de Ticenvilla (140), juravit sex lib. Robertus, presbiter de Baubigniaco, juravit viginti lib. Galterus, presbiter de Erigniaco, juravit decem lib. Galterus, presbiter Sancti Nicholai Paris., juravit sexaginta lib. Bernardus, presbiter de Cevran, juravit decem lib. Alarous, presbiter de Castaneto, juravit undecim lib. Herveus, presbiter de Bondies, juravit viginti quinque lib. Ono, presbiter de Doomunt,

<sup>139.</sup> Noneville, éc. Aulnay-lès-Bondy, ca. Gonesse, ar. Pontoise.

<sup>140.</sup> Thiessonville, paroisse disparue, se trouvait sur le territoire actuel du Plessis-Gassot, ca. Ecouen, ar. Pontoise.

juravit decem et septem lib. Petrus, presbiter de Champigniaco, juravit viginti quinque lib. De quarum ecclesiarum proventibus et redditibus dictus Petrus, nomine procuratorio pro dicto Priore, finavit cum dictis rectoribus in hunc modum quod dicti rectores promiserunt se reddituros, pro posse suo, infra tres septimanas proximo post Pascha computandas, decimas de duobus annis, decima de tercio anno eisdem rectoribus dimissa a dicto subcamerario. Cui finationi et solutioni rectores predicti consenserunt ——

Datum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo tercio, dominica ante Cineres.

(a) La lettre « P » ne doit pas être prise pour l'initiale du nom de l'abbé de Cluny. C'était alors Hugues VI, qui siégeait encore en 1245 et fut remplacé, cette année-là, par Guillaume III de Pontoise (Gallia, IV, 11/17).

A. Original, S 1337, n° 29.

1034. — Adam [de Chambly], évêque de Senlis, constate qu'Aélis, dame de Chantilly, qui disait avoir droit de pâture dans le bois du Défais, appartenant à Saint-Nicolas de Senlis, que ce bois fût coupé ou non, a reconnu que ce droit ne s'exerce que pendant les quatre années consécutives qui suivent la coupe. Elle promet que cet accord sera tenu tant que ses fils seront sous sa tutelle.

(Mars 1244, n. st.)

Adam, permissione divina Silvanectensis episcopus, u. p. l. i. salutem in Domino. Notum facimus quod, cum Aalipus domina de Chantelliago, diceret se habere pasturam in nemore Prioris et monachorum Sancti Nicholai Silvanectensis quod dicitur Dessesum, omni tempore, sive scissum esset, sive non, dictis Priore et monachis hoc negantibus, tandem, de bonorum virorum consilio concessit et promisit dicta domina quod de cetero non poterit animalia sua mittere in nemore supradicto, donec dictum nemus provenerit ad quinquennium post excisionem et hoc [promisit] fide data in manu nostra se servaturam, quamdiu filii sui erunt sub tutela sua [et ad eta]tem legitimam pervenerint.

Actum anno Domini M. CCo quadragesimo tercio, mense martio.

A. Original rongé. Archives de l'Oise, H 25824 (Sceau brisé, sur queue de parchemin). — B. Copie non authentique, du xviº s., sur l'original intact. Ibid., H 2582°.

1035. — Guillaume III, évêque de Paris, notifie que, d'accord avec les moines de Saint-Martin auxquels appartient le patronage de l'église de Clamart, avec l'archidiacre de Josas et le curé, il autorise son cher Adam, queux du Roi, à construire une chapelle dans sa maison de Clamart et à y entendre les offices; mais, de peur que les droits des patrons et de l'église paroissiale n'en soient énormément lésés, aucune chapellenie ne pourra y être instituée, ni aucun bénéfice assigné à un prêtre déterminé qui la desservirait, sans l'approbation de l'évêque, de l'archidiacre, des patrons et du curé; la chapelle ne pourra, sans les mêmes permissions, posséder des cloches et des fonts baptismaux. Les offrandes en pain, vin, argent, cierges, qui y seraient failes, appartiendront à la paroisse. Si, par la suite des temps, une chapellenie était fondée, ou un desservant institué, la collation du bénéfice appartiendrait aux moines.

(Mars 1244, n. st.)

Guillelmus, permissione divina Parisiensis ecclesie minister, licet indignus - - De assensu Prioris et conventus Sancti Martini de Campis, ad quos spectat collatio ecclesie parrochialis de Clamardo ratione juris patronatus, archidiaconi loci, et presbiteri ejusdem ecclesie, dilecto nostro Ade, coquo domini Regis, concessimus ut liceat ei construere capellam in domo sua de Clamardo et ibi divina audire, si placuerit eidem; et ne, propter hoc, jus patroni et ecclesie parrochialis enormiter lederetur, -- - ordinamus -- quod in eadem capella nunquam poteretur institui capellania ab aliquo, vel benefitium aliquod certum, alicui certo presbitero qui ibidem deserviat assignari, nisi de assensu et voluntate nostra, archidiaconi loci, patroni predicti et presbiteri parrochialis ecclesie de Clamardo. nec campane appendi, nec fons baptismalis consecrari, nec aliquod jus parrochiale fieri ibidem, nec etiam aliquis presbiter secularis vel religiosus, vel aliqui etiam cujuscumque religionis commorari vel institui in eadem. Si vero aliqui proventus ibidem fucrint, tam in pane quam vino, argento et auro, et candelis, et aliis rebus quibuscumque, quocumque modo vel a quibuscumque provenerint, parrochiali presbitero de Clamardo fideliter custodientur et reddentur per servientem in pred. domo dicti Ade commorantem. Item si, successu temporis, capellaniam contingat institui — vel benefitium — presbitero qui ibidem deserviat assignari, collatio ipsius capellanie sive benefitii — conventui Sancti Martini pertinebit — —

Actum anno Domini Mº CCº quadragesimo tercio, mense martio.

A. Original scellé, S 1342, n° 9. — B. Copie du xv° s., LL 1358, fol. 8 (date 1244) et 72' (date 1246).

1036. — Frère Evrard, prieur de Saint-Martin. afferme pour 15 sols par an une vigne vers le Pré Saint-Gervais à Jean Gourri, à charge de la rendre en aussi bon état qu'il la prend.

(Mars 1244, n. st.)

O. p. l. i. frater E[vrardus] humilis prior Sancti Martini de Campis — Nos quamdam peciam vinee quam habebamus versus Pratum Sancti Gervasii, in loco qui dicitur Vallis Gauli, que quidem vinea vocatur Fosse Mellet, dedimus et concessimus Johanni dicto Gourri — pro xv solidis paris. annui redditus — et predictam vineam in statu eque ydoneo in quo modo est, vel in meliori, bona fide conservabunt — —

Datum anno Domini M° CC° XL° tercio, mense marcio.

A. Original scellé, S 1364, nº 6. — Reconnaissance, de même date, de ce bail par Jean Gourri et Erembour sa femme (Id., nº 7).

1037. — Pierre III [de Cuissy], évêque de Meaux, notifie un échange de bois à Annet-sur-Marne entre Saint-Martin-des-Champs et Gilles de Sucy-en-Brie, écuyer, et Jeanne sa femme, du diocèse de Sens.

### (Avril 1244)

Petrus, Dei gratia Meldensis ecclesie minister humilis — — Gilo de Succiaco armiger et Johann ejus uxor, Senonensis dyocesis, recognoverunt se tale fecisse escambium cum — — conventu Sancti

Martini de Campis — — Cum possiderent communiter quoddam nemus quod dicitur de Chaagni, in — — parochia de Aneto — — continens — — Lx arpenta, xv perticas et dimidia minus; — — et dicti Prior et conventus haberent — — aliud nemus in parochia de Aneto, quod vocatur Angluz, continens xxxxx arpenta et i quarterium, i pertica et dimidia minus. — — Quod Prior et conventus — — possideant totum nemus — — Chaagni — — et in arp. et vi quarrellos et quartam partem unius quarrelli nemoris — — Angluz, pro toto residuo dicti nemoris — — Angluz, quod totum residuum dicti Prior et conventus dederunt — — predictis Giloni et Johanne — —

Actum anno Domini Mº CCº XLº quarto, mense aprili.

A. Original, S 1325, nº 12.

1038. — Etienne de Douai et Jeanne sa femme, Anseaume de Bourg-la-Reine et Pernelle sa femme, possédant par moilié en indivis une « courtille » derrière le Temple, devant « la Pissotte Saint-Martin », et une vigne y touchant, en la censive Notre-Dame de Paris, sur lesquelles Marguerite, mère de ces deux femmes, perçoit une rente viagère de 8 livres, Anseaume et sa femme cèdent leur part à leur beau-frère moyennant cent sols de croît de cens sur ces immeubles.

(Avril 1244)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Stefanus de Duago, Johenna ejus uxor ex una parte, et Anselmus de Burgo Regine et Petronilla ejus uxor ex altera, asserucrunt quod ipsi habebant — pro indiviso et equali portione quandam curtiliam sitam — retro Templum, ante pissotam Sancti Martini de Campis, et quandam peciam vinee contiguam dicte Cortillie, in censiva Sancte Marie Parisiensis, oneratas in octo denariis paris, census tantummodo capitalis, una cum xii solidis et ni denariis et obolo paris, censualibus; super quibus rebus, Margareta mater dictarum mulierum debet percipere annuatim, quoad vixerit, octo libras paris, annui redditus — Quarum rerum medictatem dicti Anselmus et eius uxor recognoverunt se dedisse dictis Stefano et Johanne —

ad incrementum census centum solidorum paris. annuatim solvendorum.

Datum anno Domini millo ducentesimo NLo quarto, mense aprili.

A. Original scellé, S 1368 A (ancien S 1335, nº 10).

1039. — Pierre de Maffliers, prêtre, frère de Michel de Maffliers, clerc, approuve la donation antérieure par sa sœur Pentecôte à Saint-Martin-des-Champs, de sa maison à Paris, rue Qui qu'en poit [en juin 1243].

(Mai 1244)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — magister Petrus de Mapleto presditer, frater Michaelis de Mapleto clerici, recognovit quod Penthecostes, soror eorundem, dederat — — ecclesie Sancti Martini de Campis — — domum suam sitam — — Parisius in vico qui dicitur Quiquenpoit — — Quam donationem — — concessit — —

Actum anno Domini M" CCº quadragesimo quarto, mense maio.

A. Original scellé, S 1382, nº 10.

1040. — Guillaume III, évêque de Paris, constate que Simon le Jeune de Poissy, chevalier, et sa femme Elisabeth renoncent à réclamer l'enlèvement des bornes qui limitent leur bois de Brévannes qui provient de l'héritage d'Élisabeth, ayant reconnu qu'elles furent placées d'accord avec Simon V de Poissy, père de Simon le Jeune, qui tenait alors ce bois. Devant Daniel, chanoine de Champeaux en Brie, clerc de l'évêque, Simon le Jeune, Elisabeth et leur fils, Simon VII, écuyer, affirment leur désistement.

(Juillet 1244)

O. p. I. i. Guillelmus, permissione divina Parisiensis ecclesie minister, licet indignus, in Domino salutem. Notum facimus quod, cum esset contentio inter religiosos viros Priorem et conventum Sancti Martini de Campis Paris. ex una parte, et Simonem Juvenem dicebat metas debere removeri, cum nec de assensu suo nec assensu

ELYSABET uxoris sue, de cujus hereditate movebat dictum nemus de Bouuranna sicut asserebat predictus Symon, fuissent posite. Dicti vero Prior et conventus Sancti Martini dicebant dictas metas fuisse positas de concessione et voluntate Simonis de Pissiaco, militis, patris ipsius Symonis Juvenis, qui dictum nemus tenebat, ut dicitur, et etiam in presentia mandati prepositi patris, assensu utriusque partis ad hoc missi sicut patebat per litteras dictorum Simonis patris et prepositi. Unde dicti Prior et conventus petebant et dicebant pred, metas debere remanere sicut posite fuerant. Tandem pro bono pacis, et de bonorum virorum consilio, in presentia dilecti et fidelis clerici nostri Danielis canonici de Campellis in Bria, ad hoc a nobis specialiter missi, dictus Simon Juvenis et uxor sua, de cujus hereditate movebat, dictum nemus de Buranna, ut dicebatur, et Symon, armiger, filius dictorum Symonis Juvenis, et ELYSABETH, voluerunt et concesserunt quod dicte mete remanerent in perpetuum ubi posite fuerant — —

Datum anno Domini millo ducento quadrago quarto, mense julio.

Copie du xvio s., sur l'original coté xxi, Arch. de Seine-et-Oise, A 1110, fol. 8.

1041. — Jean, autrefois curé de Méru, reconnaît que feuc Eudeline de Vitry, sa mère, a légué à Saint-Martin une pièce de terre près l'Orme de Vitry, et donne son assentiment.

# (Novembre 1244)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Johannes quondam presbiter de Meruaco — recognovit quod defuncta Odelina de Vitriaco quondam mater ejus legaverat — ecclesie Beati Martini de Campis unam peciam terre arabilis site apud Vitriacum juxta Ulmum. Quam donationem — acceptavit ——

Datum anno Domini Mº CCº ALº quarto, mense novembris.

- A. Original jadis scellé, S 1366, nº 8.
- 1042. Baudoin, seigneur de Ligny-sur-Canche, du consentement de sa femme Marie et de son fils et héritier Guillaume, concède au

prieur de Ligny la dîmaison de toutes les novales qu'il a faites ou fait faire, et de celles qu'il fera ou fera faire à l'avenir.

(Décembre 1244)

Ego Baldeuinus miles, dominus de Ligniaco super Canchiam, universis p. l. i. notum facio quod ego, de consensu et concessu Marie, uxoris mee, et Willermi, filii et heredis mei, dedi et concessi in elemosinam domui monachorum de Ligniaco super Canchiam omnem decimationem omnium novalium meorum, omnium scilicet que feci vel feci fieri et omnium que faciam vel faciam fieri — In cujus rei testimonium presentes litteras dictis monachis sigilli mei munimine tradidi roboratas.

Actum anno Dominice Incarnationis millesimo ducentesimo quarto, mense decembri.

A. Original, L 877, nº 44. Fragment d'un sceau rond sur cire brune ; écu fascé de seize pièces ; légende : BALDA...

1043. — Le prieur de Saint-Nicolas-lès-Senlis amortit, sous réserve d'un cens de 33 deniers parisis et d'un chapon, une maison acquise par le Chapitre de Senlis et située dans la censive des moines, entre la maison de Barthélemi le Coutelier et celle de feu Martin le Tanneur.

(Janvier 1205, n. st.)

Prior Sancti Nicholai juxta Silvanectum omnibus presentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Noveritis quod nos ex affectu speciali quem ad ecclesiam Silvanectensem habemus, viros venerabilem Decanum et capitulum ejusdem ecclesie speciali gratia prosequentes, concessimus eisdem quod triginta et novem solidos paris. annui census quos acquisierunt in fundo et censiva nostra supra domum que fuit Johannis quondam filii Wiberti, sitam in vico Parisiensi, intra domum que fuit quondam Bartholomei Custellarii ex una parte, domum que fuit quondam Martini Tennatoris ex altera, absque nostri vel nostrorum reclamatione, quiete et pacifice habeant et percipiant in futurum, salva nostra justitia fundi nostri et salvo censu nostro, videlicet triginta et tribus denariis paris. et uno capone que nobis tenentur reddere de domo predicta ad Natale

Domini, dicti Decanus et Capitulum annuatim. In cujus rei testimonium, presentes litteras dictis Decano et capitulo tradidimus sigillo nostro munitas.

Actum anno Domini 1244, mense januario.

- A. Original se trouvant aux Archives de l'église de Senlis, cote 101. B. Copie d'Afforty, Collection de Senlis, I, 134.
- 1044. Guillaume le Closier et sa famille vendent à Etienne Mathieu, pour cent sols parisis, dix sols six deniers de croît de cens rue de Frepellon et donnent en garantie un demi-arpent de vigne en Beauchamp à la Courtille, dans la censive commune de Saint-Lazare et de Notre-Dame de Paris; ils se portent fort de la ratification de leurs autres fils mineurs lorsqu'ils atteindront l'àge légal.

(1er janvier ou 3 avril 1244 — 1er janvier ou 16 avril 1245)

O. p. 1. i. Officialis curie Parisiensis — — Guillelmus Closarius, Matilpdis uxor sua, Theobaldus, contrecenglarius, et Petrus, clericus, filii eorumdem, recognoverunt se vendidisse Stephano Mathei — — pro centum sol. paris. — — decem sol. et sex denarios paris. augmentati census — — in vico de Frepellon — — Et de recta garandia — — dimidium arpentum vinee — — in Bello Campo ad Curtillam, in censiva communi Beate Marie et Sancti Lazari Paris. — — in contraplegium se obligarunt et — — procurabunt quod Martinus et Reginaldus, filii dictorum Guillelmi et Matilpdis, quando ad etatem legitimam pervenerunt, venditionem istam laudabunt — —

Datum anno Domini Mº CCº quadragesimo quarto.

A. Original rongé, S 1372, nº 3.

1045. — Baudoin de Celles, Jean Blondel et Pierre de Celles, écuyers, approuvent le don fait à Saint-Martin-des-Champs par feue Eudeline, veuve d'Enard de Clichy, de deux arpents et demi à Vitry au Grand-Champ, dans leur censive.

(Avril 1245)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis - BALDUINUS DE CELLIS,

Johannes Blondelli et Petrus de Cellis armigeri asseruerunt quod defuncta Odelina uxor quondam defuncti Enardi de Clichiaco dederat et concesserat in elemosinam — ecclesie Beati Martini de Campis duo arpenta et dimidium sita apud Vitriacum in loco qui dicitur Grandus Campus in una pecia — in censiva dictorum Balduini et Johannis que onerata erant dicto Balduino in in denariis et obolo, et dicto Johanne in decem denariis et obolo census capitalis. Asseruit enim d. Petrus quod ipse erat primus dominus feodi dicte terre. Quam donationem — dicti Balduinus, Johannes et Petrus coram nobis laudantes — — concesserunt — — Datum anno Domini M° CC° XL° V°, mense aprilis.

A. Original jadis scellé, S 1366, nº 9.

1046. — Robert [de Cressonsacq], évêque de Beauvais, notifie que Raoul, curé de Frouville, a acheté de Raoul de la Ruelle, hôte du prieur de l'Isle-Adam, une pièce de terre à Frouville, près sa maison curiale, dans l'intérêt de son presbytère.

(Juin 1245)

R[obertus], miseratione divina Belvacensis episcopus — — RADULFUS, presbiter de Frovilla — — recognovit se emisse a RADULFO DE RUELLA, hospite Prioris de Insula Ade, quandam peciam terre sitam apud Frovillam, juxta domum dicti presbyteri, nomine presbiterii sui, de qua terra ipse tenetur reddere sing. annis in festo Sti Remigii pred. Priori de Insula unum denarium censuale — —

Datum anno Domini M° CC° XL° quarto, mense junio.

A. Original, S 1420, nº 35. Sceau brisé.

1047. — Barthélemi, prieur de Gournay-sur-Marne, meurt dans l'exercice de sa charge et est inhumé à Saint-Martin-des-Champs.

114 août 1239-1245)

Prioris Gornaci super Maternam — — Bartholomeus, 1239.

Hujus ibidem [in capella Bte Marie de Infirmaria] ac proxime [prope tumbam Drogonis antecessoris sui] visitur tumulus cum his verbis caput illius ambientibus:

HIC . IACET . BARTHOLOMEVS . PRIOR . DE . GOVRNAIO.

Deinde pro circuitu ipsius tumuli, sequentes versus leguntur:

Oret quisque Deum quod solvet Bartholomeum Qui jacet hic, morum fulsit virtute bonorum. Ad bona vir solitus, vir providus atque peritus, Prudens, pacificus, humilis fuit, atque pudicus. Mors vitam dat ei, mediata nocte diei Qua, cum lætitia, scandit ad astra Maria (a).

#### Recueil nécrologique de D. Marrier, LL 1372, fol. 1.

(a) De ce vers il résulte que Barthélemi mourut la veille de l'Assomption, un 14 août. Il subsiste un acte de juin 1239 où « B. humilis prior Sancte Marie de Gornaio » énonce un accord avec Guillaume de Villestix (original, S 1417, n° 64.) Voir ci-après, n° 1069, note a; ce dernier document montre que le successeur de Barthélemi à Gournay, Pierre, était en charge en septembre 1248. La charte 1048 prouve que dès novembre 1245 Pierre faisait avec sa communauté une convention qui semble avoir suivi de près son entrée en charge. La mort de Barthélemi se place donc un 14 août, en 1239 au plus tôt, au plus tard en 1245, vraisemblablement en cette dernière année.

1048. — Frère Pierre, prieur de Gournay, pour que le service divin soit mieux célébré, ordonne, avec l'agrément de tout le couvent, que, sur tout l'ensemble des revenus du monastère provenant d'acquisitions, de legs ou d'aumônes, il soit prélevé seize livres parisis affectés à 72 pitances par an.

### (Novembre 1245)

— — frater Petrus humilis prior Beate Marie de Gournaio — — ut melius ac libentius servitium Dei celebrare teneatur, de assensu totius conventus — — ordinavimus quod dictus conventus cum redditibus, pratis, terris, vineis et aliis que pro tempere possidebat vel amodo habere poterit tam emptione quam legatis vel elemosinis, sexdecim libras paris. pro universis pitanciis in quibus dicto conventui tenebamur, exceptis quinque precipuis festivitatibus. Nativitate videlicet Domini, Pascha, Pentecoste, Assumptione Bte Marie

Virginis et Nativitate ejusdem, pro generale faciendo — conventui, tantum bis in hebdomada per xxxvi hebdomadas, quod generale conventus facere tenebitur cenis, pro tribus minutionibus que fiunt in anno, pro infirmariis que fiunt post Natale Domini, in perpetuum singulis annis pacifice possideat. Dictas vero xvi lib. assignavimus, xiv in pedagio de Gornaio et il apud Meduntam. Concessimus quod ipse conventus redditus pitanciarum suarum, exceptis illis quas pro tempore possidebant, et exceptis dictis xvi libris, usque ad xx lib. valeant in censiva nostra augmentare — —

Datum anno Domini Mº CCº quadragº quinto, mense novembri.

A. Original perdu. - B. Copie du xviº s., LL 1398, fol. 16.

1049. — Vente à Saint-Martin, pour 16 livres parisis, par « Guillelmus de Derenciaco, cementarius, et Matildis ejus uxor », de 10 s. p. de cens sur une maison à Paris in vico Joculatorum, que percevaient « Matheus Carpentarius et Aalipdis, ejus uxor, filii dictorum G. et M. » — « quos decem sol. G. et M. dederunt... eisdem Matheo et Aalipdi — quando dictus Matheus dictam Aalipdim duxit in uxorem ».

(Janvier 1246, n. st.)

A. Original, S 1385 B, n° 24.

1050. — Devant frère Evrard prieur, frère Ascelin sous-prieur, frère Guillaume Paté serrétain, frères Simon et Adam chapelains du Prieur, et les chevaliers sire Geofroi du Nesle, sire Henri de Gretz, neveu du Prieur, et devant Philippe, curé de Saint-Pierre de Choisy-en-Brie, maître Guillaume curé de Gournay, Clément sergent du Prieur, Jacquelin maire de Saint-Martin et maître Nicolas, charpentier, un habitant de Choisy-en-Brie se reconnaît homme de corps de Saint-Martin.

(11 février 1246, n. st.)

Anno Domini millo ducento quadrago quinto, die dominica qua cantatur Exurge, recognovit Reginaldus de Chamongnais se esse hominem de corpore ecclesie Sancti Martini de Campis et ecclesie Sancti Petri de Chosiaco, et juravit quod se de cetero tenebit pro homine de corpore ecclesie Sancti Martini de Campis Paris, et eccle-

sie Sancti Petri de Chosiaco in Bria. Hoc autem juramentum factum est apud S. M. de C. P. in camera prioris, presentibus hiis: fratre Evrando priore Sti Martini, fratre Ascelino suppriore S. M., et fratre Guillelmo dicto Pate tunc sacrista, et fratre Simone capellano domini Prioris, et fratre Adam, capellano. Similiter et presentibus his militibus: domino Gaufrido de Nigella, domino Henrico de Gres, nepote Prioris; et hiis clericis: Philipo, persona ecclesie Sancti Petri de Chosiaco, et magistro Guillelmo, persona ecclesie de Gornaio, et canonico ecclesie Farimonasterii; et presentibus hiis servientibus: Glemente, serviente prioris; Jaquelino, majore Sti Martini; Adam de Aula, magistro Nicolao carpentario.

Notice du temps, LL 1351, fol. 125'.

1051. — Maître Gautier de Château-Thierry, chanoine de Paris, proviseur de l'hôpital des Pauvres Écoliers de Saint-Honoré, reconnaît que feu maître Etienne Berout, jadis doyen de Saint-Germain-l'Auxerrois, a légué aux Ecoliers six livres de rente sur des maisons en la Corroyerie, en la censive de Saint-Martin, pour lesquelles l'hôpital acquittera chaque année douze sous de chef-cens devant la porte Saint-Merri. (Extrait.)

(Mars 1246, n. st.)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Magister Galterus de Castro Thierrici, canonicus Parisiensis, provisor hospitalis pauperum scolarum Sancti Honorati Parisiensis, recognovit — — nomine dicti hospitalis, quod defunctus magister Stephanus Berout, quondam decanus Sancti Germani Autissiodorensis Parisius in ultima voluntate sua, pro remedio anime sue, legaverat pauperibus scolaribus dicti hospitalis in perpetuum sex lib. paris. annui redditus — supra quasdam domos sitas Parisius in Corrigiaria, ab opposito domus Fromondi Coifarii, ex parte ecclesie Sancti Jacobi, in censiva Sancti Martini de Campis, de Meraumont. Asseruit etiam quod dictus Hospitalis tenetur solvere — conventui Sancti Martini, ratione dicte censive, xii sol. capitalis census — — in octabis Sti Dyonisii annuatim, ante portam Sancti Mederici — — Datum anno Domini M° CG° XL° quinto, mense martio.

A. Original, S 1400, nº 17.

1052. — Frère Evrard, prieur, accorde à un ancien sergent de Saint-Martin, pour lui et ses hoirs, au chef-cens de 5 sols parisis, la maison de feu Guillaume, maire de Saint-Martin, en la rue du Cimetière. (Extrait.)

(Mars 1246, n. st.)

O. p. l. i. frater E[vrardus], humilis prior Sancti Martini de Campis — Nos Guillelmo stabulario nostro Sti Martini, qui diu noster serviens fidelis extitit et devotus, atque suis heredibus, quamdam domum que fuit — defuncti Guillelmi, majoris nostri Sancti Martini, sitam in vico de Cimiterio, juxta domum Galfridi Claudi, — concessimus pro v sol. paris. capitalis census — in festo Sti Remigii — —

Anno Domini Mº CCº quadragesimo quinto, mense martio.

A. Original S 1379, nº 3.

1053. — Renaud Le Cointe, prévôt de Paris, constate que, moyennant 140 livres tournois, le prieur de Gournay-sur-Marne a obtenu la renonciation de la communauté des habitants de Torcy à faire pâturer leurs chevaux trois ans après la coupe, et tout bétail quelconque après cinq ans, dans la forêt de Boulay; les habitants ne pourront être mis en cause en cas de revendications éventuelles soulevées soit par l'abbé des Fossés, pour sa maison de Torcy, soit par les chevaliers ou le curé du lieu.

(Mai 1246)

U. p. l. i. RAYNALDUS dictus Le Cointes, prepositus Parisiensis, salutem in Domino. Notum facimus quod, cum inter viros religiosos Priorem et conventum Beate Marie de Gornaio ex una parte, et omnes homines sive universitatem de Torciaco (141) ex altera — — orta esset materia questionis, super hoc quod pr. homines dicebant se habere jus in nemore ipsorum Prioris et conventus quod dicitur Boholetum, immittendi animalia sua ad pascua in nemore supradicto, videlicet equos post triennium postquam dictum nemus esset sectum, et postmodum in quinto anno indifferenter alia animalia

<sup>141.</sup> Chelles, Torcy, ca. Lagny, arr. Meaux.

sua — — ipsi — — si quod jus habebant — — eisdem Priori et conventui sponte, benigne et favorabiliter — — remiserunt. Ipse autem Prior, de caritate ecclesie sue, seu de mera gratia, pro bono pacis, — — universitati septies viginti libras turonensium dedit — — Si abbas Fossatensis, pro domo sua de Torci, milites et presbiter parochialis, in dicta villa commorantes, qui nichil usque nunc in dicto nemore clamant, ut dicitur, aliquid reclamare voluerint, quos et nullum ejus habere credimus, per inquisitionem quam fecimus, dicti Prior et conventus — — non potuerunt dictos homines — — in causam trahere.

Datum anno Domini Mº CCº XLº sexto, mense maio.

A. Original, S 1417, nº 14. — B. Copie du xvie s., LL 1398, fol. 191.

1054. — Nicolas de Langres, bourgeois de Paris, reçoit des moines, pour 45 sols de croît de cens, une maison rue Saint-Martin, près celle de Guillaume d'Ailly. (Extrait.)

(Juin 1246)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — NICHOLAUS DE LINGONIS, civis Parisiensis, recognovit — — se recepisse ad incrementum census xLv sol. paris. a — — conventu Sti Martini de Campis quandam domum sitam Parisius, in vico Sti Martini de Campis — — juxta domum Guillelmi de Alliaco — —

Datum anno Domini M° CC° XL° sexto, mense junio.

A. Original, S 1369, nº 42. Sceau brisé.

1055. — Guillaume III, évêque de Paris, constate que ses proches, Adam, queux du Roi, et Aceline sa femme ont échangé un pré à Clamart, dans la censive de Saint-Martin, dit le Pré Galeran, contre un autre au même terroir, près les vignes de Buat, que leur ont cédé les moines.

(Juillet 1246)

Guillermus, permissione (a) divina Parisiensis ecclesie minister licetindignus (b), o. p. l. i. salutem in Domino. Notum facimus quod, in nostra presentia constituti. dilecti nostri Adam Quocus domini Regis et Acelina (c) ejus uxor recognoverunt se concessisse R. v.

Priori et conventui Sti Martini de Campis Paris., quoddam pratum quod ipsi Adam et ejus uxor habebant apud Clamarcium (142) in censiva dictorum Prioris et conventus possidendum ab ipsis Priore et conventu quiete in perpetuum, quod dicitur Pratum Galeranni. Recognoverunt etiam dicti Adam et Acelina, ejus uxor, se accepisse a dictis Priore et conventu, in exambium dicti prati Galeranni, quedam prata sita apud dictum Clamartium inter jardinum Petri dicti Rousselli (d) armigeri (e) et vineas de Buaco ad censum perpetuum sex denariorum parisiensium, solvendorum — in festo sancti Remigii - Concesserunt dicti Adam et Acelina quod eandem justiciam et dominium quod habebant dicti Prior et conventus in dicto prato Galeranni, habeant in dictis pratis — —

Datum anno Domini Mo CCo quadrago sexto (f), mense julio.

(a) pro B. — (b) indigno B. — (c) Acelura B C. — (d) Rousseli B. — (e) Comet « armigeri ». — (f) VI° B, qui n'indique pas le mois.

A. Original perdu. — B. Copie du xv° s., LL 1358, fol. 6. — C. Copie du xv° s., LL 1358, fol. 72.

1056. - Thibaud II, comte de Bar-le-Duc, seigneur de Torcy, constate l'accord passé entre les habitants du lieu et le prieur de Gournay-sur-Marne.

(Septembre 1246)

O. p. l. i. Th[EOBALDUS], comes BARRENSIS, salutem in Domino. Cum inter — — conventum Bte Marie de Gornaio — — et omnes homines sive universitatem de Torciaco coram nobis questio verteretur super hoc quod predicti homines dicebant se jus habere in nemore conventus quod dicitur Boletum mittendi animalia sua ad pascua, videlicet equos post triennium postquam nemus esset sartum, et postmodum in anno quinto indiferenter animalia sua -in perpetuum dicto conventui quitaverunt, et Prior predictis hominibus septies viginti libras turonensium persolvit — —

Datum anno M° CC° quadrag° sexto, mense septembri.

A. Original scellé, S 1417, nº 10. Sceau intact. — B. Copie du xvº s., LL 1398, fol. 148.

<sup>142.</sup> Clamart, ca. et ar. de Sceaux.

1057. — Guillaume III, évêque de Paris, à la requête des chanoines d'Hérivaux, mande au curé de Louvres qu'il mette saisie-arrêt sur les grains appartenant au chapitre de Saint-Frambaud de Senlis qui sont déposés dans la grange d'imeresse du secrétain de Saint-Martin-des-Champs, à Louvres.

(1246)

Guillelmus, permissione divina ecclesie Parisiensis minister licet indignus, dilecto in Christo... presbitero de Luparis, salutem in Domino. Ex parte religiosorum virorum abbatis et conventus Herivallis nobis extitit intimatum quod cum ipsi abbas et conventus de Herivalle sint in possessione percipiendi, vel quasi, dimidium modium bladi tam ybernagii quam avene, in decima de Luparis, ratione cujusdam elemosine eisdem collate a defuncto HERMERO, quondam decano Sancti Framboudi Silvanectensis, ut dicebant; et Capitulum pred. Sti Framboudi se opponat et impediat quominus dicti abbas et conventus percipiant dimidium modium bladi supradicti, et eis reddere contradicant; et nos recolimus nobis alias scripsisse quod arrestaretis bladum dicti Capituli quod percipere consuevit in granchia sacriste Sancti Martini de Campis Parisiensis sita apud Luparas: hinc est quod vobis mandamus quod vos personaliter ad dictam granchiam accedentes, dictum bladum ipsius Capituli, ex parte nostra, arrestetis et arrestari penes servientem dicti sacriste faciatis, donec eisdem abbati et conventui de predicto dimidio modio bladi fuerit plenarie satisfactum. Et in signum mandati nostri exequati presentes litteras cum appositione sigilli nostri reddite sigillatas.

Datum anno Domini M° CC° XL° sexto, die martis ante festum Omnium Sanctorum.

Original, Arch. de Seine-et-Oise, Fonds d'Hérivaux, carton 5.

1058. — Raoul de Montlignon et sa femme Hersend cèdent, pour 20 sols parisis, 18 deniers de croît de cens à Aleaume de Luzarches sur leur maison, rue de la Plâtrière à Paris.

(Novembre 1246)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis - - RADULPHUS DE MONTE-

LIGNON et Hersendis, ejus uxor, asseruerunt quod habebant — — domum — — Parisius in vico Plastrerie — — super qua domo — — recognoverunt se vendidisse — — Alermo de Lusarchiis — — xxviii denarios incrementi census — — pro xx solidis paris.

Datum anno Domini M° CC° XL° sexto, mense novembri.

- A. Original scellé, S 1376, nº 24.
- 1059. Jean de Charny, chevalier, et Dreux, son neveu, s'engagent à acquitter, à titre de tensement, une rente annuelle d'une mine d'avoine, à la mesure de Survilliers, pour s'exonérer d'une redevance réclamée par Saint-Martin. (Extrait.)

(Décembre 1246)

U. p. 1. i. Officialis curie — Silvanectensis — Cum contentio esset inter dominum Johannem de Charni militem (143) et Drogonem, ejus nepotem — et Priorem et conventum Sti Martini de Campis, — super uno sextario avene quem dicti Prior et conventus petebant — super duabus masuris — apud Sorvillers in vico qui dicitur Valaise — dicti miles et Droco — pro duabus masuris — conventui unam minam avene, nomine tensamenti — singulis annis ad mensuram de Sorvillers in perpetuum solvere tenebuntur.

Datum anno Domini millo ducentesimo quadragesimo sexto, mense decembris.

- A. Original jadis scellé, S 1365, nº 17.
- 1060. Guillaume III, évêque de Paris, constate le partage en trois portions égales des biens laissés par Hersend, belle-mère de Nicolas Arrode, entre son petit-fils Jean, mineur sous l'autorité paternelle, ses filles Geneviève mariée à Eudes Popin, et Agnès veuve de Guillaume Pisd'oie. Les fils de cette dernière renoncent aux legs à eux faits par leur aïeul maternel Jean Evroin, mari d'Hersend.

(Décembre 1246)

U. p. l. i. Guillelmus, permissione divina ecclesie Parisiensis minister, licet indignus, salutem in Domino. Universitati vestre sit

<sup>143.</sup> Charny, ca. Claye-Souilly, ar. Meaux.

notum quod, cum inter Nicholaum Arrode, nomine Johannis, filii sui, ex una parte, et Odonem Popini et Genovefam uxorem ejusdem, et Agnetem relictam defuncti Guillelmi Pectus Anseris ex altera, super bonis Hersendis defuncte, matris quondam predictarum Genovefe et Agnetis et Florie, matris predicti Johannis filii Nicho-LAI predicti, inter ipsos equaliter dividendis, discordia orta esset, interveniente bonorum virorum consilio et laudatu, ad hanc concordiam in nostra presentia devenerunt quod inter ipsos omnia bona inmobilia predicte Hersendis, tam hereditaria quam conquestus, in tribus partibus equaliter dividentur — — et ad divisionem his faciendam, Adam Flammingum, Radulphum de Paci, cives Parisienses, concorditer elegerunt. Placuit etiam inter dictas partes quod divisio olim facta inter eos de hereditate quondam Johannis Evroini, patris predictarum Genovere et Agnetis et avi dicti Johannis, diligenter videatur et, inquisito statu illius temporis quo facta fuit divisio, si inventum fuerit quod secundum illum statum portionis facte fuerint non equales, legitime adequarentur — — Et quia dictus Johannes nundum quatuordecimum annum compleverat, dictus Nicholaus Arrodi juravit super sancta Dei evangelia, se curaturum et facturum quod filius ejus infra sex menses postquam quatuor decimum annum compleverit, pred. divisiones et adequationem ratas et firmas habebit — Si vero dictus Johannes non habuerit rata predicta, et memoratas litteras non concesserit infra tempus prescriptum, predictus Nicholaus promisit — — solvere penam quater centarum marcharum argenti ipsis vel heredibus ipsorum, ita quod ducentas marchas solvet Odoni et Genovefe vel eorum heredibus, et ducentas alias marchas argenti Agneti vel ejusdem heredibus. De qua pena solvenda dedit eisdem Odoni et mulieribus fidejussores Andream de Paciaco, Radulphum fratrem ejus, Gauterium dictum Magistrum (a), Odonem Ruffi, Nicholaum fratrem ejusdem et Henricum dictum Parvum - Que omnia dicti Odo, Genovefa et Agnes se servaturos - [sub simili pena] promiserunt. Et de ipsa pena solvenda Nicholao, Johanni vel ejusdem Johannis heredibus — - si contra venirent, ipsi - - dederunt fidejussores Odo Popinus et Genovefa ejus uxor : Johannem Popinum juvenem (b), Petrum Gonteri, Johannem Augeri, generum predicti Odonis; et Agnes relitta quondam Guillelmi Pectus Anseris (c): Stephanum dictum Barbete (d) juniorem, Johannem dictum Pizdoe et Odonem fratrem ejusdem Johannis. — Insuper Johannes, Odo et magister Baldoinus Pectus Anseris (c), filii predicte Agnetis, juraverunt quod refutationem seu renunciacionem legatorum eis vel fratribus suis a predicto Johanne Evroini, avo ipsorum, relictorum, factam a parentibus eorumdem, in concordia habita inter eos et predictam Hersendem, ratam habent et habebunt in futurum — —

Actum anno Domini millo CCo quadrago sexto, mense decembri.

- (a) Galterum dictum Magnum B. (b) juniorem B. (c) Peccus Anseris B. (d) Barbette B.
- A. Original scellé, S 1337, n° 14. B. Vidimus de l'Officialité de Paris, non daté, L 873, non coté, liasse 7.
- 1061. Simon, prieur de Domont, échange diverses redevances contre un muid de blé de rente avec sire Réri de Mareil en France, chevalier. (Extrait.)

(Janvier 1247, n. st.)

O. p. 1. i. Officialis curie Parisiensis — — Frater Symon, prior de Dolomonte (144), recognovit se dedisse, concessisse et quitasse domino Robico de Myrolio militi et ejus heredibus in perpetuum escambium... et eciam dimidiam minam avene, duos boissellos bladi et unum caponem, de quibus ipse miles tenebatur — — conventui Sti Martini de Campis pro uno modio bladi quod idem miles percipiebat annuatim in grangia decimaria de Marolio (144) — —

Datum anno Domini M° CC° XL° V° I, mense januario.

A. Original, S 1416, n° 11, portant le scel de l'official de Paris; au revers: † QTRAS' ECC. ANO DNI. et dans l'exergue: M° C°C. X°L. V°I.

1062. — Jean de Saulx et sa femme Tifaine reçoivent de Saint-

<sup>144.</sup> Domont, Mareil-en-France, ca. Ecouen, ar. Pontoise.

Martin, pour 25 sols parisis de croît de cens, deux chambres à Paris, au carrefour de la rue Garnier de Saint-Lazare. (Extrait.)

(Mars 1247, n. st.)

O. p. l. i. Officialis archidiaconi Parisiensis - - Johannes de Salicibus et Theophania, ejus uxor, recognoverunt se recepisse -- a - - conventu Sti Martini de Campis ad incrementum census xxvi sol. par. — duas cameras sitas Parisius, in quadrivio vici GARNERI DE SANCTO LAZARO, cum ortis, dictis cameris adjacentibus — Actum anno Domini Mº CCº XLº sexto, mense martio.

A. Original scellé, S 1375, nº 8.

1063. — Guillaume de Milly et sa femme Isabeau, possédant une moitié de maison à Glatigny, au chevet de Saint-Denis de la Châtre, près celle de Guillaume Aux-Patins, la grèvent d'une rente de dix sols au profit de Nicolas du Val, bourgeois de Paris. (Extrait.)

(Juin 1247)

Officialis curie Parisiensis - - Guillelmus de Milliaco et Isa-BELLIS ejus uxor asseruerunt quod ipsi habebant — medietatem in quadam domo sita — in Glatiniaco, in capite Sti Dyonisii de Carcere, — — contigua domui Guillelmi ad Patinos, que domus fuit defuncti Ogeri Cementarii — — super qua medietate — recognoverunt se vendidisse Nicholao de Valle civi Parisiensis -- x sol, annui redditus.

Datum anno Domini M° CC° XL° septimo, mense junio.

A. Original, S 1425, nº 14.

**1064.** — Aleaume de Luzarches et sa femme Emeline vendent pour 4 livres parisis, à Saint-Martin, 8 sols de croît de cens sur une maison à la Plâtrière, en s'engageant à verser 15 sols tournois de dédit, en cas de résiliation ou d'inexécution du contrat pour une cause quelconque. (Extrait.)

(Janvier 1248, n. st.)

O. p. l. i. Officialis archidiaconi Parisiensis — ADELMUS DE Lusarchiis et Emelina, ejus uxor, recognoverunt se vendidisse — — conventui Sti Martini de Campis — pro IV libris paris., octo

solidos paris. incrementi census (a) — super domo — in vico de Plastreria, que domus est Radulphi de Momerigno — in censiva Sti Martini — Solvent — conventui xv solidos turonensium, nomine pene, si dictam venditionem contigerit retrahi vel evinci quoquomodo.

Actum anno Domini Mº CCº XLmo septimo, mense januario.

- A. Original scellé, S 1376, nº 8.
- (a) « Alermus de Lusarchiis et Emelina ejus uxor » avaient acheté 6 s. p. moins 4 den. de cens sur cette maison pour 55 sous parisis, de Renoud de Mont-Martre et sa femme Marie, en octobre 1246 (S 1376, n° 25). En octobre suivant, ces derniers avaient vendu leur maison à Saint-Martin pour 12 liv. p. (Ib. n° 26).
- 1065. Etienne, abbé de Chaage, s'accorde avec le prieur de Saint-Martin-sous-Crécy au sujet d'une hôtise qui fut à Priou de la Chapelle. (Extrait.)

  (Février 1248)
- O. p. l. i. Stephanus humilis abbas de Chagia Cum Prior et monachi Sti Martini juxta Creciacum (145) haberent apud Stum Martinum prope pontem duas hostisias, unam videlicet que fuerat defuncti Prioli de Capella, quam idem Priolus dicto prioratui legavisse dicebatur, et aliam quam dicti monachi a Martino dicto Chevalier et Houdrico dicto Cudefare acquisierant — concedimus quod — dictas hostisias teneant in manu mortua —

Actum anno Domini M° CC° XL° VIII°, mense februarii.

A. Original, S 1367, n° 2.

1066. — Philippe Omont et sa femme Aceline vendent, pour 70 sols parisis, 6 sols de rente sur leur maison rue de Ferpelion. (Extrait.)

(Mars 1248, n. st.)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Philippus Omundi, piscenarius, et Acelina ejus uxor, recognoverunt se vendidisse — conventui Sti Martini de Campis, pro lxx sol. par. jam sibi solu-

<sup>145.</sup> Saint-Martin-lès-Voulangis, ca. Crécy-en-Brie, ar. Meaux.

tis, sex sol. par. annui redditus — — super — — domo sita Parisius in Vico de Ferpelione in censiva ejusdem Prioris — —

Datum anno Domini Mº CCº XLº septimo, mense martio (a).

- (a) Cession en aumône de 6 sous parisis de cens sur la même maison par « ODELINA DE PERTICO, relicta defuncti OMUNDI piscenarii », à St-Martin-des-Champs. Même date (S 1372, n° 29).
  - A. Original scellé, S 1372, nº 28.
- 1067. Jean de Beaumont, chambrier de France, et sa femme Isabeau la Bouteillère reconnaissent que leurs devanciers ont aumôné à Notre-Dame de Gournay neuf livres sur leur péage et approuvent ces libéralités. (Extrait.)

(Juin 1248)

U. p. l. i. Johannes de Bellomonte, Francie camerarius, et Ysabellis buticularia, uxor ejus, salutem. Notum facimus quod nos elemosinam quam predecessores nostri ecclesie Bte Marie de Gornaio super Maternam fecerunt super ix lib. par. in pedagio nostro de Gornaio annuatim percipiendis — volumus et concedimus, et confirmamus — —

Datum anno Domini Mº CCº XLº VIIIº, mense junio.

- A. Original jadis scellé, S 1418, n° 72. B. Vidimus de l'officialité de Paris, de mars 1255, n. st., S 1417, n° 60. C. Copie du xvi° s., LL 1397, fol. 35.
- 1068. Les chevaliers Pierre Boulie de Chelles et Thomas Dariole de Torcy, et leurs semmes, Geneviève et Mahaud, renoncent à leurs droits de pacage dans le bois de Boulay.

# (Juillet 1248)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis, salutem in Domino. Notum facimus quod coram nobis constituti Petrus dictus Boulie de Kala (141) miles, et Genovera ejus uxor, et Thomas dictus Dariole (a) de Torciaco (141) miles, et Matildis ejus uxor, asserentes se habere terram apud Torciacum, asseruerunt et recognoverunt quod diu contentio fuerat inter ipsos — et conventum de Gorneio, — super hoc quod dicti milites et eorum uxores petebant —

ratione terrarum suarum de Torciaco, usuagium in nemoribus dictorum Prioris et conventus, sitis supra Noisiellum (146), que nemora dicuntur nemora de Boolesa (b) scilicet ad mittendum (c) equos suos ad pascendum in dictis nemoribus post tres annos a tempore cesionis dictorum nemorum, et etiam ad mittendum in dictis nemoribus omnia animalia sua indifferenter ad pascendum post quinque annos a tempore dicte cesionis, tandem dicti milites quitaverunt dictis monachis quicquid jus habebant in nemoribus supradictis (d).

Datum anno Domini Mº CCº XLº octavo, mense julio.

(a) d'Aiouls B. —(b) Boleto B. — (c) immittendum B. — (d) recognoverunt se nullum jus habere in nemoribus supradictis B.

A. Original scellé, S 1417, nº 12. — B. Copie du xviº s., LL 1398, fol. 149.

1069. — Pierre II, prieur de Gournay-sur-Marne, constate un échange fait avec Guillaume de Villeflix, chevalier, et sa femme Eudeline. (Extrait.)

(Septembre 1248)

U. p. l. i. P[etrus] prior Bte Marie de Gornayo — — Cum nos ex una parte et Guillelmus de Villefluyes miles, et Odelina ejus uxor, ex altera, talem fecissemus commutationem quod nos — — quitaveramus eisdem — — quandam peciam vinee quam — — possidebamus apud Noisiacum magnum (146) subtus domum eorumdem — — super Maternam in censiva nostra, — — nobis data est — — pecia vinee — — apud Roissiacum — —

Actum anno Domini Mº CCº XLº VIIIº, mense septembri (a).

(a) Cet échange est déjà visé dans un acte de juin 1239 (S 1417, n° 64) donné par « B. humilis prior Bte Marie de Gornaio ». Il se distingue complètement d'un acte de même date, qui n'est connu que par un vidimus, et qui paraît absolument suspect. Nous le reproduisons toutefois sous le numéro suivant.

A. Original, S 1417, nº 66. Sceaux intacts, du prieur et du couvent de Gournay.

<sup>(146)</sup> Villestix, éc. Noisy-le-Grand, ca. Le Raincy, ar. Pontoise.

1070. — Résiliation d'échanges passés entre le prieur de Gournaysur-Marne et le chevalier Guillaume de Villeslix, le prieur de Saint-Martin-des-Champs n'en voulant pas tenir compte. (Extrait.)

# (Septembre 1248)

U. p. l. i. P[ETRUS]. prior Bte Marie de Gornayo et conventus ejusdem loci, salutem in Domino. Noverint universi quod cum nos, ex una parte, et Guillelmus de Villefluyes (146) miles et Odelina ejus uxor, ex altera, talem fecissemus commutationem quod nos — — quittaverimus eisdem — — quandam peciam vinee quam — - possidebamus apud Noisiacum Magnum subtus domum eorumdem, super Maternam, quitam ab omni decima, ab omni pressoragio et custodia, - - et prefati Guillelmus et Odelina - - peciam vinee — - apud Roissiacum — nobis dedissent, — quittavimus eisdem — — duo arpenta pratorum nobis collata in — — elemosinam ab eodem Guillelmo et defuncto Johanne quondam fratre suo pro anima patris ipsorum, sita inter prata dictorum G. et ejus uxoris, et prata presbiteri de Gornaio, — et sepefati G. et V. — nobis concessissent, permutationis nomine, unum arpentum prati - versus Chanolium (147) continuum (sic) prato Hugonis Rucket (sic), et nos concessissemus ipsis — quod ipsi — — dictam peciam terre possent vindemiare, si vellent, quamcito monachi Sancti Martini de Campis inciperent vindemiare in vineis suis, et nos eisdem — — cartam super predictis confectam anno Domini Mº CCº tricesimo nono, mense junio, dedissemus; cum postmodum prior Sti Martini de Campis vendicaret dicta duo arpenta pratorum, - in recompensationem quittavimus eisdem - illud idem arpentum prati quod nobis concesserant; item unum arpentum prati contiguum prato Guiardi quondam filii defuncti Aymberti de NUILLIACO et prato Drochonis dicti Chapon — —

Actum anno Domini Mº CCº XLº VIIIº, mense septembris.

B. Vidimus de Guillaume III, évêque de Paris, de septembre 1248, S 1406, nº 4. — C. Copie du xvıº s., LL 1398, fol. 17.

<sup>147.</sup> Le Chenay, éc. Gagny, ca. Le Raincy, ar. Pontoise.

1071. — Hugues II de Bouconvilliers, chevalier, passe titre nouvel à Notre-Dame de l'Isle-Adam pour un setier de blé, mesure de Bouconvilliers, dont ses ancêtres l'ont rentée. (Extrait.)

### (Novembre 1248)

Ego Hugo de Bouconviler miles, salutem in Domino. N. u. v. quod ego et heredes mei tenemur ecclesie Ste Marie de Insula in uno sextario bladi ad mensuram de Bouconviler quondam ab antecessoribus meis — — legatum — —

Actum anno Domini M° CC° XL° VIII°, mense novembris.

- A. Original perdu. B. Vidimus du 4 janvier 1344, S 1420, n° 38. C. Autre, de « Guillaume de la Fontaine, garde de par madame la royne Blanche du scel de la chastelenie de Pontoise », en 1368, S 1420, n° 37.
- 1072. En présence du prieur Evrard, du sous-prieur Thomas, du secrétain Jean, de Pierre prieur de Gournay, de Thibaud chapelain du Prieur, et autres, Renaud Charpentier, de Sainte-Gemme, se reconnaît homme de corps de l'église Saint-Martin.

# (7 décembre 1248)

Anno Domini M° CC° quadragesimo octavo, die lune proxima post translationem beati Benedicti, recognovit Reginaldus Carpentarius de Sancta Gemma se esse hominem ecclesie Bti Martini de Campis et juravit quod se tenebit et habebit tanquam hominem nostrum de suo corpore, ad usus et consuetudines ville Sancte Gemme, de qua fuit oriundus. Huic autem recognitioni interfuerunt Euvrardus prior ecclesie supradicte; Thomas supprior ejusdem loci; Johannes sacrista, Petrus prior de Gornayo, Theobaldus [capellanus et Roulannus sartrinarius, et Clemens serviens domni Prioris].

- A. Texte du xiii° s., LL 1351, fol. 125'; la dernière ligne prise dans la rognure. B. Copie du xv° s., l.L 1352, fol. 141'.
- 1073. Hugues de Lormaison, chanoine et official de Beauvais, en reconnaissance de la concession à vie que les moines de Saint-Martin lui ont faite d'une vigne à Méru, s'engage à obtenir l'amor-

tissement de ce bien dans les trois ans, si les seigneurs dont il meut peuvent être rencontrés dans ces parages. (Extrait.)

(21 février 1249, n. st.)

O. p. l. i. magister Hugo de Lupidomibus (148), canonicus et officialis Belvacensis — Cum Prior et conventus Beati Martini de Campis mihi quandam vineam quam habebant — apud Meruacum liberaliter concessissent — a me quamdiu vivam, pacifice — possidendam — ego concessi — quod ego procurabo infra triennium erga dominos a quibus movet dicta vinea, si infra dictum tempus domini qui hoc possint facere inveniantur in partibus nostris, quod dicta vinea — in manu mortua — eisdem Priori et conventui post decessum meum cum omni melioratione revertetur — —

Actum anno Domini Mº CCº XLº octavo, mense februario, dominica que cantatur *Invocavit me*.

A. Original, S 1359, nº 8.

1074. — Maître Hugues de Chevreuse, chanoine de Paris, ayant acquis, dans les plains de Clamart, un arpent de vigne de Guillaume curé de Saint-Marceau de Paris, s'engage à acquitter le cens dû à Saint-Martin.

(Mars 1249, n. st.)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — coram nobis constitutus magister Hugo de Caprosia (149), canonicus Parisiensis, recognovit quod tenet et possidet unum arpentum vinee situm in planis de Clamarcio (142) in censiva et dominio Prioris Sancti Martini de Campis in villenagio et absque manu mortua, quam vineam emit ut dicebat a domino Guillelmo, presbitero Sancti Marcialis Parisiensis, — — et promisit — — quod censum dicte vinee, quo et (a) onerata est, solvet dicto Priori Sti Martini vel ejusdem mandato,

<sup>148.</sup> Lormaison, ca. Méru, ar. Beauvais.

<sup>149.</sup> Chevreuse, ar. Rambouillet.

termino quo solvi consuevit. Quod autem audivimus, hoc testamur salvo jure alieno.

Datum anno Domini M° CC° quadragesimo octavo, mense marcio.

(a) ornata B.

A. Original jadis scellé, S 1342, n° 3. — B. Copie du xv° s., LL 1358, fol. 9. — C. Copie du xv° siècle, LL 1358, fol. 73.

**1075.** — Dreux Fromentin et Marguerite sa femme vendent à Etienne Mathieu, sergent du Roi, pour 7 livres et demi tournois, deux arpents et demi de terre à la Glaisière de Roissy.

(Mars 1249, n. st.)

- U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis, salutem in Domino. Notum facimus quod in nostra presentia constituti Droco Frumentin et Margareta, ejus uxor, recognoverunt se vendidisse — Stephano Mathel, servienti Domini Regis, et ejus heredibus, pro septem libris et dimidio turon., — duo arpenta et dimidium terre, sita apud Roissiacum, in Gliseria, in campiparte Prioris de Gorneio — De recto vero garandia facienda et pena si committatur solvenda, Andreas Quarrez et Symon dictus Clericus se constituerunt plegios coram nobis, quilibet eorum in solidum et per fidem.
- Datum anno Domini millo ducento quadragesimo octavo, mense marcio.
  - A. Original jadis scellé, L 877, nº 31.
- 1076. Guillaume de Villeslix, chevalier, achète de Maurice et Guillaume de Berchères et de Chrétienne, femme de Jean Le Cointe, un bien entre Noisy-le-Grand et Ozoir-la-Ferrière, en la censive des enfants de Guillaume de La Glaisière, Jeannet et son frère.

. (Avril 1249)

Vente, devant l'official de Paris, « domno Guillelmo de Villafluis (146) militi », par « Johannes dictus le Cointe, Mauricius de Bercheriis (150), et Guillelmus de Bercheriis et Xristiana uxor

<sup>(150)</sup> Berchères, Ozoir-la-Ferrière, ca. Tournan, ar. Melun.

dicti Johannis », pour 7 liv. 5 s. p. de 6 arp. 1/2 de bois ou terre « inter Noisiacum et ()ratorium (150) in censiva Johanneti et ejus fratris, liberorum Guillelmi de Glesaria militis ad sex denarios quodlibet arpentum ».

A. Original scellé, S 1406, nº 5.

1077. — Isabeau de Corbeil ayant donné aux Mathurins de Paris une vigne à Roinville, en la censive de Saint-Martin-des-Champs, le monastère approuve le don.

(Novembre 1249)

U. p. l. i. Minister et fratres Sti Maturini Parisiensis, ordinis Sancte Trinitatis et Captivorum, salutem in vero Salutari. Noveritis quod cum Ysabellis de Corboloio pro salute anime sue — nobis quoddam arpentum vinee in elemosinam contulit situm apud Rouinevile (151), in monte videlicet de Nousi, inter vineam Agnetis La Saugniere ex una parte et vineam Symonis de Corboloio ex altera, de dominio et censiva Sancti Martini de Campis, dictus Prior et conventus — — laudaverunt — —

Datum anno Domini M° CC° XL° IX°, mense novembris.

A. Original, S 1424, nº 7.

1078. — Autre texte du même acte constatant l'amortissement accordé par Saint-Martin aux Mathurins.

(Décembre 1249)

Universis Xristi fidelibus ad quos pres. littere pervenerint, minister et fratres Sti Maturini Parisiensis, ordinis Ste Trinitatis et Captivorum, salutem in vero Salutari. Noveritis quod cum Isabellis de Corbolio, pro salute anime sue ejusque predecessorum, nobis quoddam arpentum vinee in elemosinam contulerit, situm apud Ronienvile, in monte videlicet de Nousi, inter vineam Agnetis La Sauniere ex una parte et vineam Symonis de Corbolio ex altera, de dominio

<sup>151.</sup> Roinville, ca. Dourdan, ar. Rambouillet.

et censiva virorum religiosorum et honestorum Prioris Sancti Martini de Campis — in XII den. annui census oneratum, dicti Prior et conventus elemosinam laudaverunt et approbaverunt, nobis concedentes ut dictam vineam in manu mortua in perpetuum teneamus —

Datum anno Domini Mº CCº XLº nono, mense decembri.

A. Original, S 1400, nº 34 (actuellement S 1337, liasse 3).

1079. — Vente à Nicolas Arrode, bourgeois de Paris, et Alips, sa femme, de biens à la Villeneuve-le-Roi par Jean Héron, écuyer, et sa famille. Gui de Ver, Adam Héron, Jean de Viry, Adam de Vitry, chevaliers, en sont garants. (Extrait.)

(Mars 1250, n. st.)

U. p. l. i. Officialis G[AUFREDI] Parisiensis archidiaconi — — JOHANNES dictus Heron, armiger, et domicella Isabellis, ejus uxor, Odo et Robertus fratres liberi dicte Isabellis, asseruerunt quod habebant tria arpenta terrarum arabilium sita apud Villam Novam Regis, super clausum domini Guillelmi Le Bouc militis, in censiva dicti Guillelmi et ejus sociorum, ad tres solidos paris. tantummodo censuales; item iv arp. terrarum arabilium, apud eandem villam, in territorio quod dicitur le Marchais, in censiva Egidie dicte LA GAURAIE ad XXXII denarios censuales; item IX quarteria terrarum — — apud eandem villam, in censiva Roberti Blondelli, in xvIII denarios cens.; item v quarteria terrarum apud eandem villam, in territorio quod Semciaus vulgariter nuncupatur, ad x denar. cens., que solvuntur Philippo Conciergio — —; item vi arp. apud eandem villam, subtus territorium quod Montiz, ut dicitur, nominatur, ad vi den. cens. qui Nicholao Conciergio persolvuntur; item xII arp. et dimidium — — in territorio quod dicitur les Montis, in censiva ecclesie Sti Germani de Pratis. Item — percipiebant octavam partem in portu et charreria de Villa Nova Sti Georgii (152) — Quas terras et medictatem — — confessi sunt — — se vendidisse

<sup>152.</sup> Villeneuve-Saint-Georges, Limeil, ca. Boissy-Saint-Léger, ar. Corbeil.

— NICHOLAO ARRODI civi Parisiensi, Aalipdi ejus uxori, ac corum heredibus, pro ext libris parisiensium — De hac venditione garantizanda — dominus Guido de Vere (153), dominus Adam Heron, et dominus Johannes de Viri (154), et dominus Adam de Victri (155) milites; Milardus de Linolio (152), Reginaldus de Castro-Festuce, armigeri — se constituunt plegios — —

Anno Domini Mº CCº XLº nono, mense martio.

A. Original, S 1337, nº 47.

1080. — Frère Evrard, prieur de Saint-Martin, concède à Guibert du Châtelet et à sa femme Gile, au cens de 12 sols, une maison rue du Temple, à Paris. (Extrait.)

(Avril 1250)

U. p. l. i. frater E[vrardus], humilis prior Sancti Martini de Campis — concessimus Guiberto de Chastele, Gile uxori sue et eorum heredibus — masuram — in vico Templi, contiguam masure Guillelmi Elemosinarii — pro xii sol. censualibus — Quod — ad usus et consuetudines Francie guarentizabimus contra omnes.

Datum mense aprili, anno Domini M° CC° quinquagesimo (a).

(a) A cet acte se rattache une reconnaissance de la cession de ladite maison à eux faite par Guibert et Gile, formulée devant l'official en avril 1255 par « Girardus dictus Anglicus, clericus, et Matildis ejus uxor ». (Original, S 1371 B, n° 33.)

A. Original, S 1371 B, nº 35.

1081. — Raoul Le Bouteiller de Senlis lègue à Saint-Nicolas de Senlis ses droits de gruerie sur le Bois Giraud.

(Juin 1250)

O. p. l. i. ego Radulphus dictus Buticularius Silvanectensis, miles, notum facio quod ego, bone compos mentis mee, in ultima

<sup>153.</sup> Vert-le-Grand, ca. Arpajon, ar. Corbeil.

<sup>154.</sup> Viry-Châtillon, ca. Longjumeau. ar. Corbeil.

<sup>155.</sup> Vitry-sur-Seine, ca. Ivry-sur-Seine, ar. Sceaux.

voluntate mea, legavi et concessi ecclesie Beati Nicolai de Acy juxta Silvanectum totam grieriam quam habebam et possidebam in nemore quod dicitur Nemus Geraudi in puram et perp. elemosinam pacifice et quiete perpetuo possidendam. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, pres. litteras sigilli mei impressione signavi.

Datum anno Domini Mº CCº quinquagesimo, mense junio.

A. Original perdu. — B. Copie collationnée le 10 mars 1536 par Lobre et Desprez, notaires à Senlis, sur l'original « scellé d'un scel rond de moyenne grandeur sur double queue en cire jaulne ou blanche, cassé et rompu ». Arch. de l'Oise, H 2583<sup>4</sup>.

1082. — L'official de Pierre, archidiacre de Paris, devenu juge, par suite de la mort de l'archidiacre Geofroi, d'un différend entre le Chapitre de Saint-Honoré et l'écuyer Henri de Saint-Remy, déboute celui-ci de son opposition à la vente consentie aux chanoines, dix ans auparavant, par Jean de Moustier, du Vieux Corbeil, chevalier, et sa femme Béatrice, d'une part de dime à Noisy-le-Grand et Villiers-sur-Marne.

(8 juillet 1250)

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen. Proponentibus in jure, Cantore et Capitulo Sancti Honorati Parisiensis, coram Officiali bone nemorie G[aufred] quondam ecclesie Parisiensis archidiaconi predecessore nostro, contra Henricum de Sancto Remigio (156) armigerum et petitionem que sequitur porrigentibus, dicunt Cantor et Capitulum Sancti Honorati Paris. contra Henricum de Sto Remigio armigerum, quod Johannes de Monasterio de Veteri Corbolio, miles, et Beatrix, ejus uxor, recognoverunt coram officiali Curie Paris. se vendidisse quamdam decimam quam habebant et percipiebant in decima (sic) tocius decime de Noysiaco Magno (157) et de Villaribus ecclesie Sancti Honorati in manu mortua, pro sexcies viginti libris par.; — quam decimam ecclesia Sti Honorati percepit et habuit per decem annos et amplius. Item dicunt quod pred. Henricus impedit minus juste quominus dicti Cantor et

<sup>156.</sup> Saint-Remy, éc. Saint-Denis-sur-Seine.

<sup>157.</sup> Noisy-le-Grand, ca. Le Raincy, ar. Pontoise.

Capitulum possint percipere dictam decimam, assignando ad eandem injuste, quare petunt quod — — condempnetur ad tollendum pred. impedimentum. Item, quod censura qua convenerit, compellatur. Lite — — ad nos, ex morte dicti Archidiaconi delata, testibus — productis, — — nos, per diffinitivam sententiam, condempnamus dictum Henricum ad tollendum dictum impedimentum.

Datum anno Domini millo ducento quinquagesimo, die Veneris ante festum Beati Martini estivalis.

- A. Original, L 877, nº 82. Joli petit sceau elliptique, à l'agneau : † S. CVRIE, PETRI, ECCL. PAR, ARCHID...
- 1083. Etienne Ruchet et sa femme Isabeau vendent un pré, sous la Nove, aux moines de Gournay-sur-Marne. (Extrait.)

(novembre 1250)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Stephanus dictus Ruchet et Isabellis ejus uxor recognoverunt se vendidisse — Priori et conventui de Gournaio — pro centum et decem solidis paris. — dimidium arpentum prati — apud Gournaium in territorio quod vocatur sub Noa, in censiva ejusdem conventus

Datum anno Domini millo ducento quinquago, mense novembri.

A. Original perdu. - B. Copie du xvº s., LL 1398, fol. 20.

1084. — Thomas de Romainville se reconnaît homme de corps de Saint-Martin et promet de payer cent sols pour la main-morte de sa femme, native de Villejuif, depuis peu décédée. Présents : le prieur Evrard, Philippe chambrier, Jean secrétain, Thomas hôtelier, Roland sous-chambrier, Robert Briquet prieur de Choisy; Pierre, de Domont; Simon Blanctoupet, de Gassicourt; Thomas, d'Annet; Thibaud chapelain du Prieur; Jacquelin maire de Saint-Martin, Jean maire de Noisy, dans le petit parloir, près la porte du milieu par où l'on se rend à l'auditoire.

(7 décembre 1250)

Anno Domini M° CCo quinquagesimo, die mercurii proxima post

festum translationis Sti Benedicti, recognovit Thomas, de Romanavilla, filius defuncti Lamberti de predicta villa, se esse hominem de corpore ecclesie Sti Martini de Campis Paris.; et fidem prestitit corporalem in manu domni Evrardi tunc prioris Sti Martini, quod se manuteneret tamquam homo de corpore ecclesie predicte. Promisit etiam quod de manu mortua uxoris sue nuper defuncte, que oriunda fuerat de Villa Judea, et fuerat femina de corpore ecclesie Sti Martini supradicte, satisfaceret domno priori de centum sol. paris., infra subsequentem festum Sti Martini. Recognitioni predicte et aliis predictis presentes fuerunt : pred. Evrarbus prior, Philipus camerarius, Johannes sacrista, Thomas hostalarius, Rolannus subcamerarius Sti Martini; item Robertus dictus Brichlt prior de Choysiaco, Petrus prior de Dolomonte, Simon dictus Blantopez, prior de Gazicuria, Thomas prior de Anneto, et Theobaldus capellanus Prioris; JACQUELINUS major Sti Martini, JOHANNES major de Noysiaco, Johannes Conversus (?) civis Parisiensis. Hec facta fuerunt et dicta apud Stum Martinum, in palatorio parvo, juxta portam mediam per quam itur ad auditorium.

Notice du temps. LL 1351, fol. 124.

1085. — Martin, moine de St-Martin-des-Champs, fait abbé de Lagny, puis [en 1236] de St-Vaast d'Arras, meurt [le 15 mai 1250] en laissant à son ancien monastère de riches ornements sacerdotaux et le capital d'une rente de quinze livres pour fournir aux moines des tuniques, l'année où on ne renouvelle pas leurs pelisses.

Ex Cathalogo Ms. Abbatum monasterii Sti Vedasti Atrebatensis: Martinus, monachus Sti Martini Campensis, ad Parisios, factus abbas Latiniacensis, id eruditione et prudenter instituta vitæ ratione emeritus, quibus experentia confirmatis, aditum sibi fecit et patefecit ad regimen celeberrimi cænobii Sti Vedasti apud Atrebates, quod prudentissime administravit annis 14. Ac tandem anno Christi 1250 è vivis excessit.

Item ex vetero Martyrologio Ms.: Martinus, abbas Sti Vedasti

Atrebatensis, dedit nobis quandam capsulam pretiosam cum dalmatica et tunica. Dedit etiam denarios de quibus prior Stæ Gemmæ emit quindecim libras annui redditus de quibus emuntur tunicæ conventus, anno quo non dantur pelliciæ.

Recueil nécrologique de D. Marrier, LL 1372, fol. 38.

Martinus II, antea monachus Sti Martini de Campis, deinde abbas Latiniacensis, postmodum abbatiali Sti Vedasti dignitate auctus est a Gregorio IX, die Ste Agnetis an. Dom. 1236 seu 1237. Nominatur M. abbas Sti Vedasti 1239 et integro nomine Martinus 1245, mensibus Maio et Novembri. in schedis D. Maillart, patroni meritissimi in curia Parlementi Parisiensis, quas nobiscum perhumaniter communicavit. Inter plurima, quæ a summis Pontificibus obtinuit diplomata, quibus bonorum, jurium et privilegiorum conservationi prospectum est, illud insigne est Innocentii IV, quo abbatibus Vedastinis potestas datur conferendi minores ordines suis monachis, et utendi pontificiis infulis, mitra et baculo pastorali. At brevi tempore his honoribus frui licuit Martino, qui post annum elapsum xvII kal. Junii 1249 (aliàs 1250) obiit, per tredecim annos et quatuor circiter menses de suis benemeritus.

Gallia christiana nova, III, 386.

1086. — Jean II d'Arbonne, abbé de Chaalis, s'étant soumis à l'arbitrage de sire Pierre de la Forêt et de son frère Pierre de Souilly, chevaliers, au sujet de la dîme d'une vigne à Carnetin réclamée par le prieur d'Annet-sur-Marne, s'engage à lui délivrer chaque année 4 muids de vin de mère-goutte et un muid de pressurage. (Extrait.)

(Février 1251, n. st.)

U. p. l. i. frater I. abbas Karoliloci — — Cum discordia esset inter nos — — et — — conventum Sti Martini de Campis Paris., super decima cujusdam vince nostre site apud Guernetein (158) que vocatur Plante Caroliloci — — in dominum Johannem de Foresta

<sup>158.</sup> Carnetin, ca. Claye-Souilly.

et dominum Petrum de Souliaco (159) fratrem ejus, milites, compromisimus — — Nos solvemus — — Priori de Aneto v modios vini — — 11 de mera guta et 1 de pressoragio — —

Datum anno Domini Mº CCº quinquagesimo, mense febroario.

A. Original, S 1332, nº 23.

1087. — Guillaume de Groslay et sa femme Alips vendent une vigne à Gournay-sur-Marne au prieuré de ce lieu. (Extrait.)

(Mars 1251, n. st.)

Officialis curie Parisiensis — Guillelmus de Groleio et Allipois ejus uxor — vendiderunt — conventui de Gornaio pro ix libris et v sol. paris., v quarteria vinee apud Gornaium in Vignolio, in uno tenenti, in censiva Prioris.

Anno Domini Mº CCº Lmº, mense martio.

A. Original, S 1417, nº 29. — B. Copie du xviº s., LL 1398, fol. 19.

1088. — Isabeau Fourré vend à Jean Arrode, fils de Nicolas, et à sa femme Marie, pour un capital de 10 livres, 18 sols de croît de cens sur sa maison, rue Houdebour-la-Tréfilière, en la censive de Saint-Lazare. (Extrait.)

(Mars 1251, n. st.)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Ysabellis, dicta Fourer — recognovit se vendidisse Johanni Arrodi, filii Nicholai Arrodi, et Marie ejus uxori, pro x libris paris., decem et octo solidos augmentati census — super — domo ipsius Isabellis, in vico Houdebourgis dicte la Trefiliere, in censiva Sti Lazari Parisiensis, onerata de xii sol. p. annui census — —

Anno Domini M° CC° L°, mense martio.

A. Original, S 1337, nº 24.

1089-1090. - Ventes successives de deux parts de maison par

<sup>159.</sup> Souilly, éc. Claye-Souilly (S.-et-M.).

Adam Le Châtelain de Villeneuve-le-Roi, à Nicolas Arrode, bourgeois de Paris, dans la censive d'Adam à La Villeneuve. (Extrait.) (Janvier et avril 1251, n. st.)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Adam dictus Castellanus dedit et concessit, donatione inter vivos, Nicholao Arrodi, civi Parisiensi, et ejus heredibus — — quintam partem cujusdam masure — juxta domum dicti Nicholai, in censiva dicti Ade, ad unum obolum censualem — — que masura fuit defuncti Philippi de Montibus — — Quam donationem Margareta, uxor dicti Ade, coram nobis voluit — —

Datum anno Domini Mº CCº Lmo, mense januario.

A. Original jadis scellé, S 1337, nº 23.

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis —— Adam dictus Castellanus de Villa Nova Regis et Margareta ejus uxor recognoverunt se vendidisse —— Nicholao dicto Arrode —— pro ix libris paris. jam sibi solutis —— quartam partem domus site apud Villamnovam, que vocatur domus defuncti Philippi de Montibus.

Anno Domini Mº CCº quinquagesimo, mense aprilis.

A. Original jadis scellé, S 1337, nº 25.

1091. — Jean de Lugny, écuyer, et noble dame Héloïs, sa femme, consentent à une vente faite treize ans auparavant durant la minorité de Jean, par sa mère Marie, au prieuré de Gournay-sur-Marne.

(Mai 1251)

Officialis curie Parisiensis — Johannes de Lungnies (160), armiger, et nobilis mulier Heloysis uxor sua, recognoverunt quod domina Maria mater dicti armigeri, ipso existente minore, vendidit, xiii annis fere absolutis, Priori de Gornaio pro octo libris et dimidia parisiensium quandam peciam prati — et se postmodum Prio-

<sup>160.</sup> Lugny, ca. Brie-Comte-Robert, ar. Melun. Voir nº 977, p. 129.

rem inquietasse, pretextu minoris etatis ipsius armigeri, super dictam venditionem quam tamen idem armiger, Petrus, Adam, Johannes, fratres, Odelina et Yssabellis, sorores ipsius — — concesserant, — — confitentes se recepisse ex abundante a dicto Priore xxv solidos paris.

Anno Domini Mº CCº quinquagesimo primo, mense maio.

A. Original jadis scellé, S 1417, n° 31. — B. Copie du xvi° s., LL 1398, fol. 20.

1092. — Guillaume Le Sourd des Champs, écuyer, fils de Jean Le Roux, chevalier, reconnaît, ainsi que damoiselle Marie sa femme, la concession accordée par son père au prieuré de Gournay-sur-Marne pour 12 setiers de seigle et 6 d'orge d'amodiation annuelle, des terres et prés sis entre le marchet Clovis et les vignes de Chenay, mouvant du chevalier Guillaume Barbe; mais, ayant refusé d'en faire hommage audit Barbe lors de la mort de son père, ce seigneur interdit aux moines l'exploitation des biens qui restèrent incultes deux années et plus; les moines réclamant pour le dommage souffert, Le Sourd leur promet sa garantie envers et contre tous, aux us et coutumes de France.

(Août 1251)

Officialis curie Parisiensis — Guillelmus Surdus de Campis armiger et domicella Maria ejus uxor confessi fuerunt quod defunctus Johannes dictus Rufus miles quondam pater ipsius Guillelmi olim concessit Priori — de Gornayo, ad xii sextarios siliginis et vi sextarios ordei annui admodiationis, xiv arp. terre arabilis et vii arpenta prati, sita videl. terra inter Marchetum Clodovei et vineas de Chanolio, contigua culture — conventus, pratum vero super forestam aque de Gornayo, inter forestam dictam et fontem dicti Chanoli — que — tenebat in feodum a domino Guillelmo dicti Barbe milite — Sed quia ipse Guillelmus Surdus recusaverat facere homagium super dicto feodo dicto Guillelmo Barbe, remanserat dicta terra inculta biennio et amplius, propter oppositionem ipsius G. Barbe militis; et quia Prior et conventus proinde dampnificati fuerunt multis modis, sane tandem promiserunt dicti G. et

Maria quod dictam terram garantizabunt et liberabunt, in judicio et extra, dictis Priori et conventui, ad usus et consuetudines Francie, contra dominos feodi.

Anno Domini Mo CCo quinquagesimo primo, mense augusto.

A. Original, S 1417, nº 32. Sceau intact. — B. Copie du xvi° s., LL 1398, fol. 126.

1093. — Pierre, prieur de Gournay-sur-Marne, abandonne à ses moines une pièce de saussaie touchant au dortoir du couvent, jusqu'au rivage de la Marne, pour y creuser un vivier.

(Octobre 1251)

U. p. l. i. frater Petrus prior Bts Marie de Gornayo super Maternam, salutem in Domino. Notum facimus quod nos dilectis fratribus nostris p. et f. scil. conventui ecclesie nostre ut devote in Domini servitio perseverent, concessimus totum salicetum nostrum et quidquid in pecia ejusdem saliceti usque ad aquam circumquaque morantem continetur, quod est extra muros versus Maternam, contiguum dormitorio ipsius conventus, ad usus eorumdem et foveam piscatoriam faciendam. Item dedimus eis unum quarterium pratijuxta pratos presbiteri de Gornaio, tali tamen conditione quod dictus conventus pro dicto saliceto in v sol. annui census nobis tenebitur.

Anno Domini Mº CCº quinquagesimo primo, mense octobri.

A. Original, S 1417, n° 117. Superbe sceau du prieur; sceau brisé du chapitre. — B. Copie du xvi° s., LL 1398, fol. 21.

1094. — Nicolas Arrode fait planter des vignes à La Villeneuve-le-Roi et institue un contrat de métayage. (Extrait.)

(Novembre 1251)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Petrus de Villanova Regis recognovit quod ipse inerat conventiones cum Nicholao Arrodi, cive Parisiensi, in hunc modum quod dictus Vicholaus sibi tradiderat quoddam arp. terre site apud Villam Novam, contiguam muris domini Guillelmi Le Bouc militis, plantandam et redigen-

dam in vineam infra IV annos proximo venturos — fideliter excolet de omnibus faccionibus in ipsius sumptibus — preterquam de eschalatis, quos idem Nicholaus tenebitur ministrare — Nicholaus habebit medietatem omnium fructuum in dicta terra — plantanda — crescentium — Elapsis vero dictis IV annis, ad d. Nicholaum dicta res, cum proprietate ipsius, libere revertetur — De omnibus predictis adimplendis Gilebertus Pouçart, Matheus Guernon et Henricus de Vitriaco coram nobis — se constituunt plegios.

Datum anno Domini M° CC° L<sup>mo</sup> primo, mense novembri.

A. Original, S 1337, nº 26.

1095. — Sire Raoul de Courtry, chevalier, vend à Jean de Villeflix, écuyer, pour 30 livres, trois arpents et demi de pré à Gournay, en la censive de feu Mathieu du Buisson, chevalier. (Extrait.)

(Novembre 1251)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Dominus Radulphus De Cortriaco (161), miles, recognovit se vendidisse — — Johanni De Villafluis, armigero — — pro xxx lib. parisiensium — — tria arpenta et dimidium pratorum — — apud Gornayum subtus Clieyas, in censiva defuncti Mathei de Dumo militis, ad xii denarios censuales — —

Datum anno Domini M° CC° L° I°, mense novembri.

A. Original jadis scellé, S 1418, nº 8.

1096. — Vente par Jean Menier et Alis, sa femme, d'un pré au prieuré de Gournay. (Extrait.)

(Janvier 1251, n. st.)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Joannes Meneri et Aalis ejus uxor recognoverunt se vendidisse — — conventui de Gornaio — — pro tredecim libris paris., — — quoddam arpentum

<sup>161.</sup> Courtry, ca. Claye-Souilly, ar. Meaux.

prati — apud Gornaium, in loco qui sub Noa vulgariter appellatur, in censiva predicti Prioris de Gornaio — —

Datum anno Domini millo ducentesimo quinquagesimo, mense januario.

A. Original perdu. — B. Copie du xviº s., LL 1398, fol. 25.

1097. — Neuf habitants de Charonne réclamant la propriété d'une vigne que revendiquait le prieuré de Saint-Martin, déclarent s'en remettre à l'arbitrage du prieur Evrard lui-même. (Extrait.)

(11 février 1252, n. st.)

Officialis archidiaconi Parisiensis — Cum contentio verteretur inter conventum Sti Martini de Campis et Jacobum Loveti, Adam ejus fratrem, Mariam Loveti, Osannam la Heroude, Ernulpium de Combeus, Johannem de Fonte, Robertum Belout, Azonem de Combeus, Reginaldum Cocart super eo quod dicti Prior et conventus dicebant se esse — in possessione cujusdam pecie vinee — in territorio de Charrona — et dicti homines impediebant — et dicebant quod dicta vinea ad ipsos, jure hereditario, pertinebat — tandem — recognoverunt se in dictum Priorem super premissis omnibus altè et bassè compromisisse.

Datum anno Domini Mº CCº Lº Iº, die dominica ante Cineres.

A. Original scellé, S 1426, nº 43.

1098. — Les mêmes personnages (dont plusieurs ont changé de surnom) reçoivent des moines huit livres tournois et abandonnent leurs droits sur la vigne disputée. (Extrait.)

(Mai 1252)

Officialis archidiaconi Parisiensis — Cum causa verteretur inter Priorem et conventum Sti Martini de Campis — et Adam dictus Louvel, Arnulphum de Combellis, Aconem de Combellis, Reginaldum de Charrona, Johannem de Fonte, Robertum Belot, Osannam ejus sororem, Jacobum dicti Louvel et Mariam dictam la

Louvete — super uno arpento vinee — in territorio de Charrona in censiva comitis Grandiprati, — quam vineam defunctus Robertus de Fonte dicti Johan. et Gebelina ejus uxor dederant — ecclesie Sti Martini — quam non poterant dare — cum esset de hereditate d. hominum — tandem dicti homines et mulieres quittaverunt penitus d. arpentum — et recognoverunt se — recepisse a dictis monachis novem libras turonensium.

Actum anno Domini Mº CCº Lº IIº, mense mayo.

A. Original scellé, S 1426, nº 44.

1099. — Pernelle, veuve d'Evrard de Romainville, vend à Saint-Martin un cens de 20 sols, payable aux quatre termes usités à Paris, sur une maison rue du Temple, pour onze livres parisis. Jeanne, veuve d'Étienne Mathieu, se constitue garante. (Extrait.)

(Avril 1252)

U. p. 1. i. Officialis curie Parisiensis — — Petronilla relicta defuncti Evrardi de Romanavilla, recognovit se vendidisse — — conventui Sti Martini de Campis — — xx solidos paris. annui census — —, quatuor terminis Parisius consuetis, super — — domum — — in vico Templi, contiguam domui Gaufridi de Noysiaco — — — et domui Nicholai dicti Charblanc — — in censiva Sti Martini — — pro xi libris parisiensium. Johanna relicta defuncti Stephani Mathei — — se plegiam constituit.

Anno Domini M° CC° Lmo secundo, mense aprili.

A. Original scellé, S 1371 B, nº 44.

1100. — Gui de Bazainville, précepteur de la milice du Temple en France, pour mettre fin à une difficulté entre le précepteur de Paris et le prieuré de Saint-Martin au sujet d'une vigne à Tour [Saint-Prix], amortit cette vigne, moyennant un cens annuel de 9 deniers parisis, eu égard à l'affection et antique familiarité qui unit leurs deux ordres.

(Mai 1252)

O. p. l. i. frater Guido de Basanvilla, domorum Militie Templi

in Francia preceptor, salutem in Domino. Notum facimus quod cum contencio mota esset inter nos et preceptorem domus militie Templi Parisiensis ex una parte, et Priorem et conventum Sti Martini de Campis ex altera, occasione cujusdam pecie vinee apud Tour, in censiva dicti preceptoris — nos, attendentes dilectionem et antiquam familiaritatem quam cum ipsis — habuimus — —, gratiam eisdem duximus facere pleniorem, volentes — — ut dictam peciam — — sub annuo censu novem denariorum paris. — — possideant in manu mortua — —

Datum anno Domini Mº CCº quinquagesimo secundo, mense maio.

A. Original jadis scellé, S 1357, nº 15.

1101. — Frère Philippe, chambrier de Saint-Martin, constate la vente par Ermeneud, veuve de Girard le Coutelier, à Raoul de Saint-Martin, clerc, de six sols de croît de cens sur une maison rue de la Plâtrière, à Paris, moyennant 65 sols.

#### (Mai 1252)

U. p. l. i. frater Philipus; camerarius Sti Martini de Campis —
— Ermeneudis relicta Girardi Cutellarii recognovit se vendidisse
—— Radulpho de Sto Martino elerico pro lu solidis paris. ——
sex solidos paris. incrementi census —— super medietatem ——
domus —— Parisius in vico Plastrarie, contiguam domui Isabellis
relicte Onfredi de Monteforti. Robertus vero Cutellarius, filius
dictorum Girardi et Ermeneudis, venditionem —— concessit.

Actum anno Domini Mº CCº quinquagesimo secundo, mense mayo.

A. Original jadis scellé, S 1376, nº 6.

1102. — Frère Evrard, prieur de Saint-Martin, se rend au Conseil du Roi, où la reine Blanche de Castille se trouve, pour défendre les droits de son monastère contre les prévôts de Paris qui avaient en main l'affaire du meurtre du chevalier Guillaume de Carnetin,

imputé à des habitants d'Annet-sur-Marne. Conformément aux précédents invoqués, le Conseil dessaisit la justice civile.

(22 novembre 1252)

Anno Domini Mº CCº quinquagesimo secundo, in festo Beate Cecilie, comparavit frater Evrardus prior Sti Martini de Campis Paris. coram consiliariis Domini Regis, bone memorie Blancha, illuxtri regina Francie adhuc vivente. Erant consiliarii predicti in logiis domus regie, juxta Curiam, ab opposito porte Regis. Proposuit idem Prior conquerendo de prepositis Parisiensibus, super eo videlicet quod dicti prepositi miserant super Anetum, villam prioris et ecclesie Sti Martini (4), et capi fecerant injuste nanta quorumdam hospitum Sti Martini in villa predicta, occasione cujusdam homicidii perpetrati in parochia ville predicte, et in justicia et dominio dictorum Prioris et ecclesie, videlicet de domno Guilellmo de (158) QUERNETAIN milite qui dicebatur interfectus fuisse a quibusdam hominibus de Aneto. Dicebant autem dicti prepositi justiciam hujusmodi ad Dominum Regem pertinere. Prior vero e contrario asserebat totam magnam justiciam in villa et territorio de Aneto sive de murtreio, sive de rapto, sive de latrone, ad se pertinere. Dicebat etiam se et predecessores suos hujusmodi justiciis usos fuisse, a multis temporibus retroactis. Preterea dicebat super hujusmodi justicia inter dominum regem Francie, qui tunc temporis erat, et dictum priorem, nomine ecclesie Sti Martini, contencionem ortam fuisse, videlicet de duobus fratribus ville de Aneto, qui alios duos fratres interfecerant, quos Dominus rex diu detinuit in prisione. Predictus vero Rex super pred. justicia, inquisitionem apud Anetum fieri fecit, per fratrem Gylonem milicie Templi, thesaurarium ejusdem regis, et dominum Joannem dictum Le Gyay militem, qui inquisitionem diligenter factam et in scriptis redactam, ad Dominum regem reportarunt. Predictus vero Dominus rex, inquisitione predicta diligenter inspecta et intellecta, habito tractatu cum consiliariis suis, Parisius in aula regia, pronuntiavit pred. justiciam ad Priorem et ecclesiam Sti Martini pertinere, et dictos homines quos in prisionam (sic) detinebat, dicto Priori reddi fecit.

Premissis omnibus a dicto Priore propositis, et super easdem habito ad invicem consilio, pronuntiando dixerunt dicti consiliarii nanta predicta que, occasione homicidii predicti, a prepositis Parisiensibus detinebantur, priori Sti Martini esse reddenda, et eadem reddi fecerunt; et preceperunt prepositis, videlicet Stephano Tatesaveur et Guernoni de Verbrie ut dictum Priorem permittent uti justicia predicta.

Hec sunt nomina consiliariorum Domini regis qui proposita audierunt, et pronuntiationi predicte interfuerunt, videlicet reverendus pater magister Johannes episcopus Ebroicensis, magister Stephanus, decanus Sti Aniani Aurelianensis, magister Guillemus de Senonis magister Odo de Lorrez, magister Petrus de Sto Martino, frater Reginaldus, de ordine Fratrum Minorum; dominus Gaufredus de Capella miles; dominus Petrus de Aneincourt miles.

Hii interfuerunt cum Priore: Garinus capellanus Prioris; magister Petrus de Minciaco, archidiaconus Pisiacensis; dominus Philipus, presbiter Sti Nicholai Par(isiensis), magister Robertus de Trefou, Jacobus major Sti Martini, magister Joannes de Carnoto, clericus.

Notice du temps. LL 1351, fol. limin. 4' et 5.

1103. — Mathieu, tiers-prieur, et Jacques, maire de Saint-Martin, réunis au parloir avec de nombreux moines, réconcilient Richard Cochet, de Bonnelles, avec les héritiers d'un homme assassiné dont on lui imputait le meurtre.

## (7 décembre 1252)

Anno Domini M°CC° quinquagesimo secundo, sabbato post festum Bti Nicholai hyemalis, fecit emendam Ricardus dictus Cochet, super quodam homicidio apud Bonellam perpetrato et eidem Richardo imposito. in manu fratris Matuel, tercii prioris Sti Martini de Campis Paris., apud Stum Martinum, in palatorio quo l'est juxta portam mediam, dicto fratre Matheo cum Jacobo majore Sti Martini, loco prioris ejusdem loci tunc absentis, presidentibus, et vices illius in hac parte gerentibus,

pace tamen inter dictum Ricardum et amicos hominis occisi prius composita et firmata. Et ad hoc faciendum interfuerunt presentes; frater Radulpis (sic) de Remis, frater Guellelmus de Longapira: frater Joannes de Creciaco; frater Rogerus, de Bonella; frater Robertus, de Encra; frater Symon, de Remis; frater Symon, de Castris, frater Adam, de Stampis, monachi Sti Martini; Guillelmus dictus Juvenis; Johannes dictus li Flamans; Renaudus de Coquina hospitarius; Johannes frater ejus; Guillelmus de Sartrino; Guillelmus qui fuit serviens de Vitriaco; Symon hospitarius claustri.

Notice du temps. LL 1351, fol. limin. 4.

1104. — Frère Evrard, prieur de Saint-Martin, présente au Conseil du roi le diplôme de Louis VI en faveur des hommes de Saint-Martin-des-Champs et obtient la remise immédiate entre ses mains des hommes de son monastère arrêtés par le prévôt de Paris à Noisy-le-Grand sous prévention d'homicide.

(24 février 1253, n. st.)

Anno Domini Mº CCº quinquagesimo secundo, in festo Sti Mathei apostoli, comparavit frater Evrardus, prior Sti Martini de Campis, personaliter coram consiliarios domini Regis Francorum in Parlamento Parisiensi existentibus, in domo regia, et exhibuit eis privilegium bone memorie Ludovici regis Francie et ducis Aquitanorum ecclesie Sancti Martini de Campis ab eodem rege concessum, in quo inter multa alia, continetur homines vel hospites Sti Martini non esse capiendos, nisi in presenti forefacto fuerint deprehensi. Et ideo petebat ab eisdem, secundum tenorem privilegii supradicti, sibi reddi duos hospites suos, qui a preposito Parisiensi capti fuerant apud Noysiacum Magnum super Maternam, occasione cujusdani homicidii perpetrati, ut dicebant, in quadam villa Sti Martini que dicitur Poirresec sita in dvocesi Carnotensi. Predicti vero consiliarii, dicto privilegio diligenter inspecto, et sedentes pro tribunali, pronuntiaverunt dictos hospites esse reddendos priori Sti Martini, et reddi fecerunt eidem. Hec autem sunt nomina predictorum consiliariorum qui presentes fuerunt, videlicet: Reverendi patres et domini Philipus archiepiscopus Bituricensis; Reginaldus, episcopus Parisiensis; Johannes, episcopus Ebroicensis; magister Stephanus, decanus Sti Aniani Aurelianensis; magister Odo de Lorrez; magister Guillelmus de Senonis; magister Petrus de Sancto Martino; magister Guillelmus de Orillac. Hec sunt nomina militum et baillivorum qui presentes fuerunt: Dominus Gaupredus de Capella, miles, consiliarius Domini Regis, qui supradicta pronuntiavit; dominus Philipus de Chaneverus, miles, baillivus Stampensis; dominus Garinus de Rocai, miles; Johannes Monetarius, baillivus Aurelianensis; Robertus de Pontisara, baillivus de Caan in Normannia; Stephanus dictus Tatevin (corrigé en interligne: [Tate]saveur) de Aurelianis, prepositus Parisiensis; et Guerno de Verbrie, similiter prepositus Parisiensis.

Hii fuerunt presentes cum priore : Garinus, capellarius ejusdem prioris; Rolannus, subcamerarius; Radulphus de Sto Laurentio.

Notice du temps. LL 1351, fol. limin. 3'.

1105. — Acensement par « Symon dictus le Coquierre, Guil-Lelmo Anglico le Faucheur et Avicie ejus uxori », pour 12 sols parisis de rente, d'une maison à Paris « in vico Pavee ».

A. Original, S 1395, nº 1 (actuellement 13961 2).

1106. — Sire Gautier de Gournay, chevalier, et noble dame Denise, sa femme, renoncent à toute prétention à des droits d'usage, en raison de leur domaine de Torcy, sur les bois de Boulay, situés sur Noisiel, appartenant aux moines.

### (Mai 1253)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — coram nobis constituti dominus Galterius de Gornayo, miles, et nobilis mulier Dyonisia, ejus uxor, asserentes se habere terram apud Torciacum (141) — recognoverunt quod diu contentio fuerat inter ipsos, ex una parte, et Priorem et conventum de Gornayo, ex altera, super hoc quod ipsi petebant a dictis Priore et conventu, ratione terrarum suarum de

Torciaco, usuagium in nemoribus Prioris et conventus, sitis supra Noysiellum, que dicuntur nemora de Booleto, scilicet ad mittendum equos suos ad pascendum in dictis nemoribus, post tres annos a tempore cesionis dictorum nemorum, et etiam ad mittendum in nemoribus supradictis omnia animalia sua indifferenter ad pascendum, quinque annos a tempore dicte cesionis. Tandem — recognoscerunt se nullum jus habere in nemoribus supradictis, et remiserunt et quitaverunt — dictis Priori et conventui quidquid juris habebant, vel habere poterant — —

Datum anno Domini Mº CCº Lº tercio, mense mayo.

A. Original jadis scellé, S 1417, n° 121. — B. Copie du xvi° s., LL 1398, fol. 150'.

1107. — Sirc Jean de Torcy, chevalier, dame Emeline, sa femme, Guillaume de Chelles, écuyer, et Emeline, sa femme, renoncent pareillement à leurs prétentions sur l'usage de ce bois (Extrait.)

(Juillet 1253)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — coram nobis constituti dominus Johannes de Torciaco (1/11) miles, domina Emelina ejus uxor, et Guillelmus de Kala armiger, et Emelina ejus uxor, asserentes se habere terram apud Torciacum — texte du nº 1106 — ratione terrarum suarum de Torciaco, usagium in nemoribus — — conventus, sitis — — supra Noysiellum, que dicuntur nemora de Bonfeto — — (suivent les termes de l'acte précédent).

Datum anno Domini M° CC° L° III°, mense julio.

Orig. S 1417, n° 120. Sceau d'officialité, contre-sceau daté MCCXLVI.

— B. Copie du xvi° s., LL 1398, fol. 151.

1108. — L'official de l'archidiacre Pierre enregistre une vente de terre à Clamart.

(Septembre 1253)

O. p. l. i. Officialis Petra, ecclesie *Parisiensis* archidiaconi, salutem in Domino. Notum facimus quod coram Nobis constituta Constancia vidua, relicta defuncti Reneri de Noa, recognovit se vendi-

disse — Priori et conventui Bti Martini de Campis Par. tria arpenta terre arabilis — ad Clamarcium, interritorio du Chatenier — pro duobus sextariis bladi — Insuper Guillotus, Thomas et Helouys, liberi dicte Constancie, coram Nobis — dictam vendicionem — laudaverunt — —

Datum anno Domini Mº CCº quinquagesimo tercio, mense septembri.

A. Original perdu. — B. Copie du xv° s., LL 1358, fol. 8'.

1109. — Raoul de Clacy, chevalier, rappelle un don de sa mère Agnès, une libéralité personnelle remontant à 1216 et un legs de sa femme Pernelle, et règle l'accomplissement de ces dispositions d'accord avec les moines.

(Septembre 1253)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — coram nobis constitutus dominus RADULFUS DE CLACIACO (110), miles, asseruit et confessus fuit quod defuncta domina Agnes, quondam mater sua (162), dum viveret, legavit in puram elemosinam conventui prioratus de Gornaio supra Maternam decem solidos paris. annui redditus. Item asseruit — quod ipse dedit et concessit eidem conventui triginta septem annis jam elapsis, duo arpenna terre contigua, sita supra ripariam Materne (a) juxta brachium de Blancha Mica (b) in censiva Prioris et conventus Sancti Martini de Campis Parisius, onerata in duobus solidis capitalis census. Asseruit etiam idem miles quod dicti Religiosi dictam terram redigerunt in pratum, et quictavit idem miles coram nobis, specialiter et expresse, dictis religiosis dictum pratum, sive dicta duo arpenta terre conversa in pratum — Asseruit idem miles quod defuncta domina Petro-NILLA (c), uxor militis memorati, legavit in ultima voluntate, eisdem Religiosis in puram et perpetuam elemosinam, duo arpenta terre arabilis sita juxta culturam Prioris de Gornaio apud Luabon;

<sup>162.</sup> Il s'agit ici d'Agnès, veuve de Thibaud de Clacy lequel légua à Saint-Martin 20 sols de reute après la mort de sa femme, ce que confirma Guillaume de Clacy, frère de Thibaud, en août 1220 (n° 773, t. III, p. 369). L'acte personnel de libéralité fait par Raoul de Clacy, à une date antérieure à septembre 1216, a disparu des archives et ne figure pas dans les cartulaires.

quod legatum idem miles, coram nobis, ratum et gratum habuit et de non veniendo contra, jure aliquo, fidem in manu nostra prestitit corporalem, asserens quod duo dicta arpenta terre — movebant de conquestu ipsorum R. et P. quondam ejus uxor[is] — Actum anno Domini M° CC° L° III°, mense septembri.

(a) super riparia maris B. — (b) juxta de Brachi juncta B. — (c) Petanilla B.

A. Original jadis scellé, S 1417, n° 82. — B. Copie du xvi° s., LL 1398, fol. 205.

1110. — Guillaume, abbé de Saint-Denis, constitue le prieur de Domont et l'Infirmier de son monastère comme arbitres dans ses difficultés avec Saint-Martin-des-Champs au sujet des dimes de Saint-Brice.

(12 septembre 1253)

U. p. l. i. Guillelmus permissione divina ecclesie Bti Dyonisii in Francia minister humilis, et ejusdem loci conventus, salutem in Domino. Notum facimus quod cum contentio esset inter nos ex una parte, et religiosos viros Priorem et conventum Sti Martini de Campis Paris., ex altera, super eo videlicet quod nos dicebamus decimam quarumdam terrarum suarum in territorio et parrochia de Sto Bricio ratione suite seu reportagii ad nos pertinere debere, dictis Priore et conventu e contrario asserentibus et dicentibus se esse in possessione percipiendi totam decimani tocius territorii et parrochie de Sto Bricio (11) a multis temporibus retroactis, tam a cultoribus manentibus in villa de Sto Bricio quam extra; tandem, de bonorum virorum consilio, pro bono pacis compromisimus in viros religiosos Priorem de Duomonte (11) et ecclesie nostre Infirmarium, ratum et gratum habituri quicquid dicti arbitri, inquisita prius diligenter et fideliter tam a partibus quam a testibus quos utraque pars duxerit perducendos super premissis veritate dixerint vel duxerint ordinandum; et hec universis tenore presencium significamus.

Datum anno Domini Mº CCº L<sup>mº</sup> tercio, feria vi<sup>a</sup> proxima post Nativitatem Bte Marie Virginis.

A. Original jadis scellé, L 878, nº 66.

# TABLE DES DOCUMENTS

# XIV — Actes concernant Saint-Martin-des-Champs pendant le règne de Louis VIII (1223-1226)

| 810. — Le prieur Baudoin et sa con<br>noines de la Chapelle-sur-Créc   | y, s'en remettent au jugement de                                            |   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| l'évêque de Meaux (1223)                                               |                                                                             | I |
|                                                                        | à Saint-Martin-de-Crécy entre le                                            | 1 |
|                                                                        | rengs à Pont-Audemer donnée par                                             | 2 |
| 813. — Le prieur Baudoin confirm                                       |                                                                             | 3 |
| 814. — Gautier, abbé de La Trapp<br>Mantes, donnée par Galeran II      | be, déclare qu'une rente de sel à<br>en même temps que la rente des         | _ |
| harengs, n'est pas comprise da                                         | ns la cession de celle-ci                                                   | 4 |
|                                                                        | u de Meaux, d'une rente de grains                                           | , |
|                                                                        |                                                                             | 4 |
|                                                                        | sous diverses obligations charitables                                       | 5 |
| 817. — Le roi Louis VII concède à trois moulins royaux en réser        | la commune de Crépy-en-Valois<br>vant les droits de Saint-Léonor de         | 6 |
| 818. — Gui VI, fils aîné de Gui V, be<br>de Bernes a mis en possession | outeiller de Senlis, notifie qu'Adam<br>on d'un bois à Villeberneuse l'abbé |   |
|                                                                        |                                                                             | 9 |
| 819. — Nicolas, sire de Bazoches. hommes et les femmes de Sai          | nte-Gemme avaient sur les bois de                                           |   |
|                                                                        |                                                                             | 0 |
| 820. — Pierre le Coq donne à Sain d'Olizy (1224)                       | te-Gemme une rente dans la dîme                                             | 1 |
| prieuré de Domont, des cens                                            | ge avec Saint-Denis, au nom du<br>à Saint-Denis contre une rente à          | 0 |
| Saint-Dirice (1224)                                                    | I                                                                           | d |

| 822. — Le pape Honoré III concède aux moines de Saint-Martin la dîme des novales partout où ils jouissent des anciennes dîmes                                                                          | 12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 823. — Guillaume de Clacy, chevalier, notifie que lui et son gendre<br>Jean de Chartres ont amorti à Saint-Martin un cens à Montau-<br>ban près Vaujours (1224).                                       | 13 |
| 824. — Guillaume de Brasseuse, chevalier, donne à Saint-Nicolas-de-<br>Senlis la paille de sa dîme (1224).                                                                                             | 14 |
| 825. — Marguerite de Persan, dame de Thourotte, fille du vicomte de Beaumont-sur-Oise, et sa sœur Béatrice donnent une rente sur les cens de Persan à Saint-Léonor (1224)                              | 14 |
| 826. — Gui de Trilport, chevalier, donne à Saint-Martin une rente de trois mines d'avoine, et lui vend, pour 25 livres de Provins, diverses rentes et redevances féodales à Annet (1224)               | 15 |
| 827. — Colin d'Andrésy et Roger de Chavençon approuvent la donation à Saint-Martin par Robert de Boissy, gendre de Dreux d'Hérouville, de droits dépendant de leur fief de Méru (1224)                 | 16 |
| 828. — Thomas, abbé d'Hermières, et son couvent reçoivent de Saint-<br>Martin, sous certaines réserves, un terrain à Paris près la Croix-la-<br>Reine, joignant la Maison de la Sainte-Trinité (1224). | 17 |
| 829. — Le prieur Baudoin s'accorde avec les chanoines de Compiègne, au sujet d'une dîme à Noël-Saint-Remi (1224)                                                                                       | 18 |
| 829 bis. — Arnoul, abbé de Saint-Corneille, notifie cet accord                                                                                                                                         | 19 |
| 830. — Aubert, abbé de Lagny, concède à Saint-Martin une maison rue du Vivier (1224)                                                                                                                   | 19 |
| 831. — Barthélemi, évêque de Paris, approuve le contrat passé par le chapelain de Champigny avec neuf vignerons pour la plantation de vignes (1224).                                                   | 19 |
| 832. — Accord entre Jean, curé de Méru, et André II, cellérier de Saint-Martin, sur le partage des dîmes de Méru (1224).                                                                               | 21 |
| 833. — Barthélemi, évêque de Paris, confirme un accord entre Saint-<br>Martin et le curé de Villiers-le-Bel (1224)                                                                                     | 22 |
| 834. — Guillaume, prieur de Pringy, abandonne à l'Hôtel-Dieu de Paris un cens à Echarcon (1200-1225)                                                                                                   | 23 |
| 835. — Manassier des Champs, chevalier, accepte un arbitrage entre lui et Saint-Martin concernant la dîme de Champs-sur-Marne (1225).                                                                  | 24 |
| 836. — Etienne, archidiacre de Parisis, constate que la prieure de la Saussaie doit une rente au chapelain de Champigny sur la maison de Renaud Alabarbe au Petit Pont (1224-1225).                    | 24 |
| 837. — Bouchard VII de Marly cède à Saint-Martin une terre indivise en partie avec les moines, sous les murs de Paris (1225)                                                                           | 25 |
| 837 bis. — Approbation de l'évêque Barthélemi                                                                                                                                                          | 26 |
| 838. — Baudoin, prieur de Saint-Martin et de Longpont, notifie que frère Jean de Massy, moine de ce dernier monastère, a reçu de ses parents des biens destinés aux œuvres pies (1225)                 | 26 |
| 839. — Nicolas, sire de Bazoches, du consentement de toute sa famille, renonce à ses droits de procuration et de gite à Sainte-Gemme                                                                   | 27 |
| 14201                                                                                                                                                                                                  | 47 |

| 840. — Le même seigneur amortit le territoire de Sainte-Gemme avec toutes ses dépendances (1225)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 841. — Approbation de Gérard [de Bazoches], évèque de Noyon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30                   |
| 842. — Approbation du légat Romain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31                   |
| 843. — Maitre Haimon, official de Paris, notifie l'abandon par Pierre [de Montreuil], sous-chantre de Paris, d'une obole de cens sur une vigne du chapelain de Champigny (1225)                                                                                                                                                                                                         | 31                   |
| 841. — Etienne de Mermont, chevalier, et sa femme Benceline donnent<br>une rente à Paris, rue Trousse-Vache, en la Corroyerie (1224).                                                                                                                                                                                                                                                   | 32                   |
| 845. — Barthélemi, évêque de Paris, notifie un échange entre Saint-<br>Martin et Henri de Saint-Denis dit Le Prévôt (1225)                                                                                                                                                                                                                                                              | 32                   |
| 846. — Gaucher de Thourotte, chevalier, abandonne à Saint-Léonor de Beaumont son cens et sa justice sur la terre du Gué (1225).                                                                                                                                                                                                                                                         | 33                   |
| 847. — Milon [de Nanteuil], évêque de Beauvais, relate et confirme les dons faits par Mathieu III, comte de Beaumont-sur-Oise, au prieuré de Saint-Léonor, dans le fief épiscopal de Boran (1226).                                                                                                                                                                                      | 34                   |
| 848. — Le prieur Baudoin sanctionne une convention conclue entre le prieur de Moussy-le-Neuf, et Berthe, abbesse de Fontevrault, qui lui a concédé son manoir de Montcrépin sous diverses charges, notamment de la recevoir avec une escorte de six cavaliers une fois par an (1226).                                                                                                   | 35                   |
| 849. — Dreux, prieur de Gournay-sur-Marne, vend un chef-cens à Rosny-sous-Bois, à l'abbé de Sainte-Geneviève (1226).                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36                   |
| 850. — Le prieur Baudoin confirme la vente faite à Sainte-Geneviève par Dreux, prieur de Gournay (1226)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37                   |
| 851. — Michel, prieur du Lay, reconnaît que Pierre Hideux et Marguerite sa femme ayant donné à sa communauté une dîme au Mesnil-Saint-Denis, il leur sera fourni chaque année, par compensation, deux muids de blé et un d'avoine, tant que Marguerite vivra; si son mari lui survit, il conservera la moitié de cette rente sa vie durant : en outre, Saint-Léonor de Beaumont recevra | 2                    |
| un muid de grain, à perpétuité (1226)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 <sub>7</sub><br>38 |
| 853. — Le prieur Baudoin approuve la cession à Chaalis, par le prieur de Moussy-le-Neuf, d'une terre près de Mortefontaine, redevable                                                                                                                                                                                                                                                   | •                    |
| du champart à dame Aveline de Baron (1225)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3</b> 9           |
| valier, et sa femme Mahaud ont vendu à Saint-Martin-des-Champs, pour 190 livres parisis et 100 livres de Provins, le tiers des dimes d'Annet-sur-Marne, sauf celles du vin, du chanvre et du lin; toutefois cette réserve ne s'applique pas aux vignes qui seraient plantées à l'avenir (1226)                                                                                          | 40                   |
| 855. — Pierre III, évêque de Meaux, notifie que Gautier, clerc, Jean et Pierre de Moussy-le-Vieux, frères, abandonnent aux moines de Mauregard tous les droits qu'ils ont en commun avec le prieuré; en outre, dame Agnès, leur mère, renonce à la dîme sur les terres que les religieux possèdent dans son domaine (1226).                                                             | 41                   |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |

## XV. — Actes concernant Saint-Martin-des-Champs sous le règne de saint Louis (1226-1270)

| 856. — Guillaume, doyen de la primatiale de Lyon, notifie une con-<br>cession octroyée, avec l'agrément du Chapitre, aux Hospitaliers<br>de Saint-Jean, par Renaud de Forez, archevêque de Lyon (1226).                                                                                                                    | S                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 857. — Robert Frestiel, chevalier, sénéchal du comte de Saint-Pol<br>notifie l'arbitrage entre le prieur de Ligny-sur-Canche et Rober<br>de Rebreuve (1226-1227)                                                                                                                                                           | t                |
| 858. — Maître Eudes du Tillet, arbitre choisi par le Prieur de Saint-<br>Nicolas de Senlis et sire Bathélemi de Thury, au sujet de la mou-<br>vance d'une masure à Noël-Saint-Remi, attribue au Prieur le cens<br>en numéraire et le droit de ventes sur tout ce qui sort (1227).                                          | -                |
| 859. — Gautier III d'Aulnay, chevalier, et sa femme Isabeau approuvent une donation à Mauregard, dans leur fief, par une noble veuve d'Aulnay (1227).                                                                                                                                                                      | е                |
| 860. — Pierre de Cornillon, chevalier, et sa femme Gile amortissen la vente faite par sire Raoul, chevalier de Millard, aux moines de Choisy-en-Brie (1227).                                                                                                                                                               | 45               |
| 861. — Pierre de Montreuil abandonne à Saint-Martin 28 deniers de cens sur trois arpents au Val de Soisy, à Montreuil, et reçois 50 sous à titre gracieux (1227)                                                                                                                                                           | t                |
| 862. — La dame d'Aulnay-lès-Bondy donne à Saint-Martin une maison à Paris, près la porte Saint-Martin, sur laquelle elle paiera, pour la conserver sa vie durant, un cens annuel de 20 sols, à charge de fonder une pitance annuelle à son anniversaire (1227).                                                            | e<br>i           |
| 863. — Le prieur de Gournay [Dreux], choisi comme arbitre entre les habitants de Roissy et les Lépreux de Champlain, décide que ceux-ci doivent admettre, indifféremment et au même titre, les gens de Roissy, de la Queue-en-Brie et de Sucy, qui seraien atteints de la lèpre (1227).                                    | e<br>s<br>t      |
| 864. — Vivien, curé de Frouville, renonce à réclamer au Prieur de l'Isle-Adam les frais avancés par le curé Jean, son prédécesseur pour un procès qu'il a gagné au sujet de la dîme du vin à Frouville. L'official de Beauvais scelle ce désistement avec le nouveau sceau de la cour épiscopale (1227)                    | ,<br>-<br>ì      |
| 865. — Guillaume, doyen de La Madeleine du Mont, et son chapitre concèdent tous leurs droits, rentes et dîmes, à Champvoisy Passy et Grigny (1227).                                                                                                                                                                        | e<br>,           |
| 866. — Le Pape Grégoire IX accorde une bulle générale à l'ordre de                                                                                                                                                                                                                                                         | е                |
| Cluny (1228)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Geneviève et l'archidiacre de Paris d'enquêter sur la conduite de certains prélats qui, ne pouvant excommunier les moines de Saint-Martin-des-Champs, protégés contre leurs censures par des privilèges apostoliques, procèdent d'une façon judaïque en mena çant d'excommunication les vassaux, tenanciers ou banniers de | e<br>e<br>e<br>s |
| moines, qui accompliraient leurs obligations envers ceux-ci (1228)                                                                                                                                                                                                                                                         | . 49             |

| 868. — Le prieur Baudoin, en reconnaissance de l'amortissement de 4 arpents de terre accordé au prieuré de Mauregard, du consentement de sire Hugues de Pomponne par son vassal Pierre Cucu de Dammartin, octroie à Hugues de Dammartin, neveu de Pierre Cucu, une rente de 9 setiers de blé dans la grange des moines à Dammartin (1228).                        | 50         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 869. — Gautier [des Champs], évêque de Chartres, constate que Robert de Bonnelles et Alice, sa femme, avec l'agrément de leur seigneur, Alexandre des Bordes, chevalier, ont engagé pour un prêt de 20 livres parisis, remboursable de mars en mars, un muid de blé et autant d'avoine par an (1228)                                                              | 51         |
| 870. — Eudes, abbé de Saint-Germain-des-Prés, notifie qu'il consent à ce que deux femmes serves de son monastère, la mère et la fille, épousent deux frères, serfs de Saint-Martin-des-Champs, à Villejuif; les couvents se partagent les deux couples, Saint-Germain gardant les conjoints les plus âgés (1228).                                                 | 51         |
| 871. — Herbert, abbé de Sainte-Geneviève, désigne le Prieur de Saint-Martin-des-Champs [Baudoin] pour l'un des arbitres d'un procès entre son couvent et l'abbaye des Fossés [Saint-Maur] au sujet du four dit Vieille-oreille, à Paris, dans la Poterie, à Saint-Merry (1228)                                                                                    | 52         |
| 872. — Le prieur Baudoin, le prieur de Saint-Eloi et Pierre de la Boucherie, clerc parisien, attribuent à Sainte-Geneviève deux sols de chef-cens sur le four Vieille-oreille, mouvant de l'abbaye des Fossés (1228).                                                                                                                                             | 53         |
| 873. — Geofroi, abbé du Val-Notre-Dame, Gérard, sous-prieur de Saint-Martin-des-Champs, et Gautier, chapelain des Lépreux de l'Isle-Adam, juges apostoliques, décident contre Gui, curé de Presles, que la menue dîme de cette paroisse appartient sans conteste à Saint-Martin-des-Champs (1228)                                                                 | 53         |
| 873 bis. — Eudes, abbi de Saint-Germain-des-Prés, désigne pour être arbitres, dans un débat d'intérêts avec le monastère des Fossés, le prieur Baudoin avec Herbert, abbé de Sainte-Geneviève, et le prieur de Saint-Eloi (1228)                                                                                                                                  | 55         |
| 874. — Le roi Louis IX, ayant acquis du chapelain de La Madeleine,<br>à Saint-Léonor, quatre muids de vin de rente aumônés par le<br>comte Mathieu III, approuve le remploi du prix de vente (1228).                                                                                                                                                              | 5 <b>6</b> |
| 875. — Le Chapitre de Paris, pendant la vacance du Doyenné, s'accorde avec Saint-Martin des-Champs, au sujet d'un cens sur 40 arpents de terre et 5 de vigne tenue de l'Église de Paris; Saint-Martin concède au Chapitre le moulin de Croulebarbe et une vigne à Pantin, reçoit un demi-arpent de la Vieille-Plâtrière, près le pressoir de Saint-Martin (1228). | 57         |
| 876. — Guillaume III. évêque de Paris, notific qu'Adam Louvel, chevalier, vend à Saint-Martin deux sixièmes des dîmes de Livry, dont ils ont déjà la moitié et dont un sixième appartient à sa cousine Marguerite, fille de feu Gilbert de Mauregard. Approbation de Pierre de Sevran, écuyer, seigneur du fief (1228)                                            | 58         |
| 877. — Le prieur Baudoin, à la demande de Henri, concierge à Paris, et de sa femme Pernelle, les autorise à disposer, à titre d'aumône, de deux arpents de terre dans la censive des moines, rue Saint-Lazare, sous réserve de cens, ventes et justice sur le fonds (1229)                                                                                        | 59         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -          |

| ·     | — Gautier [des Champs], évêque de Chartres, approuve la vente<br>faite au prieur de Bonnelles d'une part dans la dîme de cette<br>paroisse, par Guillaume du Val-Saint-Germain, avec l'assentiment<br>du seigneur du fief, Simon des Loges, chevalier, et de ses frères                           |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|       | Nicolas et Guillaume (1229)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 |
| 879.  | — Herbert, abbé de Sainte-Geneviève, vend à Saint-Nicolas d'Acy le bois que son monastère possédait à Villeberneuse (1229)                                                                                                                                                                        | 60 |
|       | — Raoul, maire de Pontoise, et la commune de ce château reconnaissent avoir acheté deux maisons et une place en la censive de Saint-Martin-des-Champs qu'ils devront aliéner dans un certain délai (1228).                                                                                        | 61 |
|       | — Noble homme Jean Fourré, chevalier, concède à Saint-Martin quinze sous de cens à percevoir dans sa censive de Drancy, que leur a délégués feu Ermengard de Groslay, et y ajoute libéralement cinq sous à percevoir après sa mort (1229).                                                        | 62 |
|       | — Le prieur Baudoin et maître Herbert, chapelain épiscopal, arbitrent un différend entre les chanoines de Saint-Merry et le prieur de Saint-Lazare (1229)                                                                                                                                         | 62 |
| 882 1 | bis. — Gui, prieur de Saint-Lazare, s'en remet à la décision de Baudoin (1228)                                                                                                                                                                                                                    | 63 |
|       | — Le pape Grégoire IX charge l'Abbé et le Prieur de Saint-Martin<br>de Pontoise et l'archidiacre de Saint-Pierre de Pontoise de régler<br>les différends entre Saint-Martin-des-Champs et l'abbaye de Cer-<br>camp ou toutes autres parties, des diocèses de Térouanne, Amiens<br>et Rouen (1229) | 63 |
|       | — Fleurance II, abbesse de Chelles, consent à ce que Saint-Martin,                                                                                                                                                                                                                                |    |
|       | moyennant une concession réciproque, conserve une maison dans la censive de l'abbaye, à Chelles, que lui a donnée Houdein le maçon (1230)                                                                                                                                                         | 64 |
| 885.  | — Le prieur Baudoin et maître Hugues de Luzarches, archidiacre<br>de Meaux, arbitrent un différend entre Sainte-Geneviève et sire Gui<br>de Fontenelles, chevalier, concernant la dîme de Roissy (1230)                                                                                           | 65 |
| 886.  | — Guillaume III, évêque de Paris, notifie que Guérin, fils de Gile de Louvres, et Auberée, sa femme, ont hypothéqué, pour un prêt de dix livres parisis, le tiers de leur dîme à Louvres (1230)                                                                                                   | 66 |
| - 1   | — Eudes, abbé de Saint-Germain-des-Prés, associe à sa communauté Amauri de Drancy et Simon Blondel, moines de Saint-Martin, et leur assigne des sièges au Chapitre (1230).                                                                                                                        | 66 |
| 888.  | — Le même abbé associe à sa communauté Garnier du Bois,<br>Étienne Le Chat et Thomas de Montmélian, moines de Saint-Mar-<br>tin, et leur assigne des sièges au Chapitre                                                                                                                           | 67 |
| 889.  | — Thomas, archidiacre de Pinserais, notifie l'accord entre le prieur Baudoin et Guillaume, curé de Lommoie, au sujet des dimes                                                                                                                                                                    | 68 |
| 889 1 | bis. — Approbation de Gautier des Champs, évèque de Chartres .                                                                                                                                                                                                                                    | 68 |
| 3     | — Jobert de Gournay, prêtre, reconnaît que pour parfaire le montant d'une prébende qu'il a obtenue à Saint Honoré, il a donné, comme représentant une valeur de 30 livres, une vigne dite « la Plante Jean le Minier », en la censive du prieur de Cournay-sur-                                   |    |
|       | Marne (1230)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |

|    | de Saint-Martin-des-Champs, a été choisi pour arbitre par son couvent et par notre noble homme Simon [le jeune], chevalier de Poissy, avec le chevalier Gui de Villennes pour juge d'un dissérend concernant les bois de Marolles-en-Brie (1231)                                                                                                    | 69       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 89 | 2. — Simon VI le Jeune de Poissy, renonce aux prétentions qu'il avait émises, en raison de son mariage avac Elisabeth, fille et héritière de Guillaume de Mello, seigneur de Brévannes, au droit d'usage pour la construction et le chauffage dans les bois de Saint-Martin à Marolles-en-Brie (1231)                                               | 71       |
| 89 | 3. — Amauri VII, comte de Montfort, connétable de France, approuve une cession de terres mouvant de son fief, consentie par le chevalier Aubert d'Andrezel à l'hôtelier de Saint-Martin, pour s'exonérer d'une rente en blé (1231)                                                                                                                  | 71       |
| 89 | 4. — Le prieur de Saint-Nicolas de Senlis accorde à deux époux qui instituent légataire universel son couvent, la faculté, après avoir retenu une valeur de cent sols, d'abandonner le reste en étant reçus dans la maison prieurale à Saint-Nicolas (1231)                                                                                         | 72       |
| 89 | 5. — Le pape Grégoire IX commet le prieur Baudoin, avec les évêques de Paris et de Chartres, à la réforme de l'abbaye de Sainte-Colombe de Sens (1231)                                                                                                                                                                                              | 73       |
| 80 | 6. — Jean de Vernon, chevalier, châtelain de Montmélian, et sa<br>femme Elisabeth, concèdent 12 livres parisis de revenu dans leur<br>cens de Gouvieux, à Saint-Martin-des-Champs, où Jean élit sa                                                                                                                                                  |          |
| 89 | sépulture (1231)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74<br>75 |
| 86 | 8. — Pierre III, évêque de Meaux, notifie qu'en caution d'un prêt,<br>Guillaume d'Annet, chevalier, et sa femme, engagent à Saint-<br>Martin un muid de blé d'hiver, rachetable à leur volonté de mars<br>en mars dans la grange dîmeresse d'Annet-sur-Marne (1231).                                                                                | 75       |
| 86 | 99. — Jean Havart, curé de Saint-Vincent-des-Bois, du consentement<br>de son frère aîné, sire Eudes Havart, chevalier, confirme aux<br>Templiers le droit de patronage sur l'église de Saint-Vincent, que<br>celui-ci leur a donné avec une part de l'héritage paternel (1231).                                                                     | 76       |
| 96 | Oo. — Le prieur Baudoin affranchit pleinement Avoise, veuve de Guillaume de Clamart, « femme de corps » du monastère, sans réserve du droit de main-morte; en reconnaissance d'un tel bienfait, Avoise lègue aux moines, après sa mort, une grange à Paris, rue du Cimetière-Saint-Nicolas, et 20 sols de cens sur une maison rue Frepellon (1231). | 76       |
| 90 | or. — Reconnaissance de la donation précédente, faite à titre de pure aumòme (1231).                                                                                                                                                                                                                                                                | 77       |
| 96 | o2. — Jean, archidiacre, Grégoire, chanoine de Paris, et Landri, curé de Vitry-sur-Seine, notifient que feu Etienne, archidiacre de Parisis, a légué à Saint-Martin cent sols de croît de cens pour fonder son anniversaire (1231)                                                                                                                  | 78       |
| 90 | o3. — Pierre Sarazin, bourgeois de Paris, concède aux moines la possession perpétuelle de trois arpents de terre à Rouvray, à eux                                                                                                                                                                                                                   | ,        |
| 90 | aumônés, sous condition que le cens sera doublé (1231)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78       |
|    | ambassadeur de saint Louis (1231)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79       |

| go5. — Jean de Meulan et Aline, sa femme, vendent à Saint-Martin un logis et un four devant la porte Saint-Martin-des-Champs (1231).                                                                                                                                                                                                                                         | 79   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 906. — Pierre de Chavençon, fils de Roger, autorise la cession à Saint-<br>Martin d'une dîme et d'un cens tenus de lui en fief à Méru (1232).                                                                                                                                                                                                                                | 79   |
| 907. — Vente de ces droits par Anseau Rocous de Valmondois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79   |
| 908. — Guillaume de Clacy, chevalier, notifie que son frère Mathieu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| chevalier, et Isabeau sa femme, ont engagé à Saint-Martin la<br>moitié de la dîme et de la grange dîmeresse de Bezons (1232).                                                                                                                                                                                                                                                | 79   |
| 909. — Renaud L'Anglois du Châtelet et Jeanne, sa femme, vendent à Saint-Martin leur cens sur une maison rue d'Alais-aux-Porcs (1232).                                                                                                                                                                                                                                       | 80   |
| 910. — Frère Baudoin, prieur, et le couvent de Saint-Martin fixent à une gerbe par arpent le champart dû par les hôtes du monastère à Saint-Hilaire, et concèdent à la communauté des habitants, pour un cens de 5 sols parisis l'arpent, 5 arpents et quart de terre aliénés par Aubert d'Andrezel, chevalier, en échange d'une rente d'un demi-muid de blé d'hiver (1232). | 81   |
| 911. — Mesurage des prés de Saint-Martin au Chenay (1232)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81   |
| 912. — Le prieur Baudoin, élu abté de Lagny, se refusant à quitter<br>le Prieuré, l'un de ses moines, Martin, est choisi à sa place et<br>gouverne ce monastère jusqu'à son transfert à celui de Saint-Waast<br>d'Arras (1232)                                                                                                                                               | 82   |
| 913. — Pierre III, évêque de Meaux, notifie que Gui, chevalier de Jagny, et sa femme Marie ont vendu au prieuré de Mauregard                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| une dîme provenant de la dot de celle-ci(1232)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83   |
| 914. — Accord entre Saint-Martin-des-Champs et Guillaume au sujet de l'étang et des marais de Roinville (1232).                                                                                                                                                                                                                                                              | 83   |
| 915. — Amauri VII. comte de Montfort, connétable de France, confirme<br>un accord entre Saint-Martin et le chevalier Guillaume d'Auneau,<br>au sujet de l'étang de Roinville (1232).                                                                                                                                                                                         | 83   |
| 916. — Le pape Grégoire IX place sous la protection du Saint-Siège le monastère de Saint-Nicolas près Senlis (1233)                                                                                                                                                                                                                                                          | . 84 |
| 917. — Les métayers d'une terre à la couture de Grainval renoncent<br>à leur fermage moyennant une indemnité de dix livres parisis.                                                                                                                                                                                                                                          | 85   |
| 918. — Herbert, abbé de Sainte-Geneviève, vend à Saint-Nicolas de<br>Senlis un bois provenant d'une donation de feu Adam de Bernes<br>(1233)                                                                                                                                                                                                                                 | 86   |
| 919. — Adam I <sup>st</sup> [de Chambly], évêque de Senlis, notifie l'accord concluentre Guillaume, chevalier de Senlis, fils de Gui, jadis bouteiller de France, et le prieur de Saint-Nicolas, au sujet du bois de Lueton, sous toutes réserves quant aux droits dotaux d'Aélis, femme                                                                                     | 87   |
| de Guillaume (1933)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89   |
| 920-921. — Vente à Saint-Martin de masures à Clamart (1233)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 923. — Manessier de l'Isle-Adam fonde son anniversaire (1233)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91   |
| 924. — Guillaume III, évêque de Paris, vidime le testament de Fleurie<br>Evroin, femme de Nicolas Arrode, bourgeois de Paris (1234)                                                                                                                                                                                                                                          | 92   |
| 925. — Le même prélat sanctionne un accord entre les Trinitaires de Pont-la-Reine et le curé de Drancy (1234)                                                                                                                                                                                                                                                                | 93   |

## TABLE DES DOCUMENTS

| 926. — Henri II [de Dreux], archeveque de Reims, approuve la vente faite à Saint-Martin par Guillaume Comtesse [du Val-Saint-         | _    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Germain](1234)                                                                                                                        | 95   |
| 927. — Echange de cens à Paris, rue de Frepellon (1234)                                                                               | 95   |
| 928. — Noble homme Gui de Migneaux renonce à exiger un présent de chaque hôtelier de Saint-Martin lors de son installation (1234).    | 96   |
| 929. — Guillaume II d'Aulnay fonde son anniversaire dans l'église de Mauregard (1234)                                                 | 96   |
| 930. — Cession à Saint-Nicolas d'Acy par Raoul de Montjay, chevalier, de vignes et terres à Charonne (1234)                           | 97   |
| 931. — Accord entre sire Baudoin de Ligny-sur-Canche et le prieur du lieu (1234)                                                      | 98   |
| 932. — Vente d'une vigne à Tour [Saint-Prix], par Simon Morel (1234).                                                                 | 98   |
| 933. — Sépulture et épitaphe du prieur Baudoin (1234).                                                                                | 99   |
| 934. — Vente de cens à Paris, rue Saint-Martin (1234)                                                                                 | 99   |
| 935. — Le roi Louis IX assigne à Saint-Léonor, sur le pont de Beaumont, une rente que le comte Jean lui avait octroyée sur la grange  |      |
| de Bernes (1235)                                                                                                                      | 100  |
| 936. — Mathieu du Buisson et Guérîn de Clacy, chevaliers, et Etienne<br>de Clacy, écuyer, frères, donnent un cens à Neuilly-sur-Marne |      |
| (1235).                                                                                                                               | 100  |
| 937. — Le prieur Evrard amortit au curé de Boussémont la maison presbytérale (1235).                                                  | 101  |
| 938. — Le prieur Evrard constate que les hôtes des monastères de                                                                      |      |
| Saint-Nicolas d'Acy et de Gournay-sur-Marne ont spontanément                                                                          |      |
| renoncé à leur droit d'usage dans le bois de la Vidamé, apparte-                                                                      |      |
| nant aux moines, à sire Jean de Tournebu, à sire Raoul, vidame<br>de Senlis, chevaliers, et à Archambaud de Valprofond, damoiseau,    |      |
| droit pour lequel ils devaient deux mines d'avoine et un pain à                                                                       |      |
| Saint-Martin-des-Champs. Le prieur les en décharge et leur                                                                            |      |
| accorde le quart du bois de Tronchay, au cens d'un denier l'arpent                                                                    | 7.01 |
| (1235)                                                                                                                                | 101  |
| Martin pour 246 livres parisis, un herbage, 37 arpents de terre et                                                                    |      |
| 9 de vignes à Pantin et Rouvray (1235)                                                                                                | 103  |
| 940 Eudes III de Gonesse, chevalier, bailli du Roi, donne à Saint-                                                                    |      |
| Jean de Mauregard ce qu'il possède au Pis d'Anesse, entre Mauregard Moussy-le-Vieux, en champarts et cens, avec domaine et            |      |
| justice (1235)                                                                                                                        | 103  |
| 941. — Frère Jean, abbé de Chaalis, notifie l'abandon par noble dame                                                                  |      |
| Elisabeth, femme d'Eudes de Gonesse, de son douaire sur le Pis                                                                        |      |
| d'Anesse (1235)                                                                                                                       | 104  |
| 942. — Le prieur Evrard concède à son clerc, Galeran, par charité et                                                                  |      |
| pour ses bons et longs services, 35 sols de croît de cens rue Saint-Martin, en la censive de Saint-Magloire (1235).                   | 104  |
| 943. — Guillaume III, évêque de Paris, reconnaît que la réception                                                                     |      |
| gracieuse que lui a faite le Prieur de Saint-Nicolas ne lui confère aucun droit de procuration sur ce monastère (1235)                | 104  |
| 944. — Renoud du Chefdeville et sa femme Marie donnent à Saint-                                                                       |      |
| Martin une pièce de vigne à Tour [Saint-Prix] dans le clos de                                                                         |      |
| Renneborc, dans la censive des Templiers (1935)                                                                                       | 105  |

| 945. — Ferri II de Gentilly, chevalier, renonce à toute revendication, sauf les droits de justice, cens et pressorage, sur un tènement en terres et vignes, à Fontenay-sous-Bois, près le bois de Vincennes, que les moines tenaient de ses aïeux depuis plus de soixante ans.                                                                                                          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1235)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105 |
| 946. — Gautier, cadet de la maison de Fontaine, seigneur de Martaineville, du consentement de sa femme Aélis et de son neveu et seigneur féodal Aleaume de Fontaine, donne au prieuré d'Airaines la moitié d'un fief, en réservant pour le service de ce fief deux vavasseurs, Pierre de Briquemesnil et Hugues de Molliens (1235).                                                     | 106 |
| 947. — Sentence condamnant le Chapitre de Saint-Denis du Louvre et Menier, son chapelain, à rendre 60 sols de rente attachés à la prébende de Menier, sur la maison de Robert L'Archer près la porte du Louvre (1235)                                                                                                                                                                   | 107 |
| 948. — Le clerc Galeran donne à Saint-Martin un cens rue Saint-<br>Martin en la censive Saint-Magloire, sur les maisons de feu Guil-<br>laume Tricart et de feu Richard, maire de Pantin (1235)                                                                                                                                                                                         | 107 |
| 949. — Jean de Beaumont, chambellan du Roi, et Isabeau, sa femme, approuvent la vente consentie à Saint-Nicolas d'Acy par Raoul, vidame de Senlis, et sa femme Elisend d'une moitié du bois du Tronchay tenue en fief de Jean (1235)                                                                                                                                                    | 108 |
| 950. — Jean de Tournebu, chevalier, et Marie, sa femme, approuvent<br>la convention faite avec les hommes de Saint-Nicolas d'Acy et de<br>Gournay, concernant l'abandon du pâturage du bois de la Vidamé                                                                                                                                                                                |     |
| (1235)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110 |
| 952. — Le roi Louis IX approuve la concession d'un pressoir à Clamart, accordée à son sergent Adam Le Coq par le prieur de Saint-Martin, sur les instances de l'archevêque de Sens (1235)                                                                                                                                                                                               | 113 |
| 953. — Philippe d'Ermeluce et sa femme Hoyard vendent une masure<br>à Bouffémont(1235)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 113 |
| 954. — Robert de Bouffémont et Auberée, sa femme, vendent une<br>masure tenant à celle de Saint-Martin. Approbation de Marie,<br>femme d'Étienne de Bouffémont (1235).                                                                                                                                                                                                                  | 113 |
| 955. — Pierre du Petit-Montreuil, écuyer, fils de feu Guillaume du<br>Petit-Montreuil, chevalier, vend à Saint-Martin le chef-cens d'une<br>vigne à Montreuil, dans sa censive, au terroir dit « le Soussi », don-<br>née par feu Diet de Montreuil au monastère (1235)                                                                                                                 | 114 |
| 956. — Les abbés de Compiègne et du Mont-Saint-Quentin, et le prieur de Saint-Martin notifient au doyen de Saint-Quiriace et au prieur de Saint-Ayoul de Provins la mission qu'ils ont reçue du pape pour exercer des poursuites contre Enguerran de Wahagnies, qui a causé pour plus de dix mille marcs d'argent de dommages aux moines de Corbie, afin qu'il répare ses torts (1235). | 115 |
| 957. — Amaury III de Meulan, seigneur de La Queue et de Gournay,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |

| mende, adjuge à Saint-Martin comme banniers de son moulin de Gournay les hôtes demeurant en cette paroisse, dans la maisc qu'habitent en commun quatre frères: Jean des Champs avec Bé trice, sa femme, Renaud et Pierre, tous trois écuyers, et Raou clerc, vassaux d'Amauri. Les garants seront Amauri lui-mêm sire Guillaume de Meulan, Hugues Ruket, le maire Robert, et Dreu dit Cotelle; en cas de violation de cet accord, ils s'obligent tenir prison à Paris jusqu'à son exécution, sans pouvoir sortir da ville (1235). | on<br>a-<br>al,<br>e,<br>ix<br>à<br>de |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| l'official de Paris, qu'ils s'inclinent devant le jugement rend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lu<br>116                              |
| 959. — Haimon, official de Paris, juge le procès entre Saint-Martin Robert le Bègue de Péronne, prètre, au sujet des dîmes de Clér (1236)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | et                                     |
| 900. — Anseau de Palaiseau, chevalier, approuve la cession faite pa<br>son vassal Ferri II de Gentilly à Saint-Martin (1236)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ar<br>118                              |
| 961. — Hébert, chapelain à Saint-Marcel de Paris, reconnaît que c'e<br>par la tolérance des moines qu'il conserve une vigne donnée à s<br>chapellenie à Tour (Saint-Prix) dont ses successeurs devront s<br>dessaisir à première réquisition du Prieur (1236)                                                                                                                                                                                                                                                                     | st<br>sa<br>se                         |
| 962. — Anséis, seigneur de Montréal, et sa femme Marie, comtesse d'Grandpré, donnent à l'église de Gournay-sur-Marne dix sols su le péage de Bondy, en compensation de 20 sols que la feue con tesse de Beaumont Jeanne [de Garlande, sœur de Marie], lu avait légués sur son cens de Montereau (1236)                                                                                                                                                                                                                            | le<br>ır<br>ı-                         |
| 963. — Raoul, vidame de Senlis, consent à ce que le prieur de Saint<br>Nicolas d'Acy choisisse sa part dans le lotissement du bois commu<br>entre eux deux, Archambaud III de Valprofond et Geraud de Char<br>montel, chevalier, bailli du chevalier Jean de Tournebu (1236).                                                                                                                                                                                                                                                     | t-<br>n                                |
| 964. — Jean de Beaumont, chanbellan et Isabeau, sa femme à la requête de leur féal Raoul, dit le Vidame de Senlis, approuvent le partage précédent (1236)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                      |
| 965. — Jean de Beaumont, chevalier, du consentement d'Isabeau, s<br>femme, amortit à Notre-Dame de Gournay-sur-Marne un pré mou<br>vant de son fief à cause de sa femme, et donné par Guillaume de<br>Glacy, jadis chevalier, dans sa dernière maladie (1236).                                                                                                                                                                                                                                                                    | a                                      |
| 966. — Gautier III [Cornut], archevêque de Sens, approuve la fonda-<br>tion d'une chapelle dans le manoir de Gilon de Flagy, à Bellefon-<br>taine, autorisée par le curé Geofroi sous réserve des droits parois-<br>siaux et à condition qu'il ne puisse en aucun cas être obligé d'y<br>célébrer la messe (1236).                                                                                                                                                                                                                | -                                      |
| 967. — [Béatrice], abbesse de Saint-Remi-au-Bois, vend pour 20 sols parisis au Prieur de Saint-Nicolas deux sols de cens aumônés à son monastère à Paris, sur la maison de Garnier Brisebec, en la vieille Poterie, près Saint-Merry, dans la censive des moines (1236).                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                                      |
| 968. — Jacques Point-l'Asne et sa femme Agnès vendent à Saint-Martin un cens à Paris, rue de Frepelon (1236)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| 069. — Robert de Montigny et Haouïse, sa femme, vendent à Saint-<br>Martin une terre à Tour [Saint-Prix] au terroir de Ribecou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| (1239).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123                                    |

| 970. — Sevin de Bordeaux et Aubour, sa femme, vendent a Simo<br>d'Orléans un cens sur une maison dans la ruelle du Four e<br>Saint-Martin (1237)                                                                                                                       | de<br>. 124          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 971. — Adam de Morre, de Sevran, et Héloïs, sa femme, donnent<br>Saint-Martin vingt arpents de terre au terroir de Grateuil, en<br>censive de Pierre de Sevran (1237)                                                                                                  | à<br>la<br>. 124     |
| 972. — Henri II, comte de Bar-le-Duc, seigneur de Torcy du chef sa femme Philippe, règle les droits d'usage dans la forêt de Roiss dont Amauri de Meulan a les deux tiers, et Jehan de Beaumo le tiers du chef d'Elisabeth sa femme (1237).                            | nt<br>. 125          |
| 973. — Sire Arnoul, curé de Rieux, et sire Robert, curé de Villier Saint-Paul, arbitres élus, règlent un différend entre le Chapitre Saint-Evremond de Creil et le Prieur de Gournay-sur-Mari (1237)                                                                   | de<br>ne             |
| 974. — Etienne de Gagny, écuyer, reconnaît que le Prieur de Gounay perçoit la menue dîme en sa maison comme dans toutes la autres maisons de Gagny (1237).                                                                                                             | r-<br>es<br>. 126    |
| 975. — Pierre III, évêque de Meaux, déclare que les chevaliers de Gav<br>renoncent à toute prétention sur l'avouerie des biens de Sain<br>Martin à Choisy-en-Brie, sauf le fief de Mellard (1237)                                                                      | re<br>t-<br>. 126    |
| 976. — Jean, comte de Chartres, seigneur d'Oisy et de Montmirail, compensation des torts qu'il a faits au prieuré de Choisy-en-Briui assigne cens sols de rente sur le tonlieu de Montmirail (123                                                                      | ie,                  |
| 977. — Sire Jean du Vieux-Corbeil, chevalier, et sa femme Béatri<br>vendent leur dime de Noisy-le-Grand et de Villiers-sur-Marne<br>Saint-Honoré (1238)                                                                                                                | ce                   |
| 978. — Adam, fils de feu Thibaud de Viarmes, chevalier, donne Saint-Martin tous ses revenus à Drancy, pour l'anniversaire de s parents (1238)                                                                                                                          | à                    |
| 979. — Guillaume de Mortefontaine, écuyer, et sa femme Richer<br>amortissent à Saint-Nicolas d'Acy un cens légué par Renaud<br>Vietel sur des terres tenues en fief de Guillaume (1238)                                                                                | ud<br>de<br>. 130    |
| 980. — Basle, veuve d'Adam, concierge [de Paris], étant en plei santé, lègue à Saint-Martin dix livres de rente à Paris (1238).                                                                                                                                        | ne<br>. 131          |
| 981. — Guillaume de Beausse reconnaît tenir des moines une maise grand'rue Saint-Martin, pour 20 sols de cens (1238)                                                                                                                                                   | 9                    |
| 982. — Raoul de Franconville, chevalier, notifie que le chevali<br>Pierre de Belloy a aumôné à Saint-Léonor quatre setiers de la<br>d'hiver, et deux au prieur de Courcelles, à prendre dans la gran<br>dîmeresse de Franconville, ce dont Raoul se porte garant (1238 | olé<br>ge<br>) , 132 |
| 983. — Gautier III d'Aulnay, sénéchal de Dammartin, seigneur<br>Moussy-le-Neuf, et sa femme Elisabeth concèdent aux moines<br>Saint-Martin résidant à Sainte-Opportune le quart du tiers de<br>grosse dime de Moussy-le-Neuf et 20 arpents au bois Haimo               | de<br>la<br>n.       |
| Approbation de Pierre II et autres enfants de Gautier (1238).<br>984. — Thierri Chauveau et sa femme Emeline vendent à Sain                                                                                                                                            | t-                   |
| Martin un quartier de vigne à Tour [Saint-Prix], lieudit l'Ed (1238)                                                                                                                                                                                                   | cu<br>. 134          |
| 985. — Gautier, curé de Saint-Nicolas, exécuteur du testament de sœur Pernelle, vend à Saint-Martin un cens sur trois maisons la rue Garnier de Saint-Lazare (1238)                                                                                                    | en                   |

| 986. — Dreux Barbat vend à Saint-Martin une masure à Bouffémont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1238)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13/ |
| 987. — Robert de la Fontaine, vend une masure à Bouffémont (1238).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13: |
| 988. — Robert Crespel et sa femme vendent leurs droits sur une vigne au lieu dit « Forgelosse » (1238)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 135 |
| 989. — Robert de Roissy et Marlend, sa femme, vendent au Prieur de Gournay une terre à Roissy (1239)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 135 |
| 990. — Les Frères de l'hôpital Saint-Nicolas du Louvre reconnaissent<br>que Saint-Martin leur a amorti une vigne dans les Marais sous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 136 |
| Montmartre (1239)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 136 |
| 992. — Odard de Sannois, écuyer, et Marguerite sa femme, donnent à Saint-Martin le quint de tout l'héritage d'Odard à Annet-sur-Marne, mouvant du fief de sire Galon de Chartronges. Approbation par Erembour de Chars et Aveline de Méiafin, veuves, et Eudeline, sœurs d'Odard, par Jean Requignard [de Chambly], mari d'Eudeline, Mathieu d'Eaubonne, écuyer, et Marguerite sa sœur, Guillaume de Conflans, chevalier, mari de Marguerite, Agnès et Pierre de Sainte-Croix, chevalier, son mari (1239). | 137 |
| 993. — Hébert, curé de Clamart, reconnaît avoir acheté en son nom, et non pas au nom de son église, la maison presbytérale de Clamart; cette maison dès lors ne saurait être amortie sans l'assentiment du Prieur de Saint-Martin (1239).                                                                                                                                                                                                                                                                  | 138 |
| 994. — Simon Potage et sa femme Agnès vendent au Prieur de Gournay une vigne à Chenay, en la censive de Baudoin Frontin (1239)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 139 |
| 995. — Barthélemi, prieur de Gournay-sur-Marne, fait un échange de vignes à Noisy-le-Grand avec Guillaume de Villeflix, chevalier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 139 |
| 996. — André de Clamart et Marguerite sa femme vendent à Saint-<br>Martin une terre, et lui donnent une maison à Clamart; en<br>compensation, les moines leur allouent une rente de 100 harengs<br>par an, de 7 pains de communauté et 14 pains des hôtes par<br>semaine, leur vie durant (1239).                                                                                                                                                                                                          | 140 |
| 997. — Guillaume de Chantilly, dit le Bouteiller, et sa femme reconnaissent que les terres qu'ils ont achetées à des hommes d'Avilly doivent le champart à Saint-Nicolas avant l'enlèvement des moissons (1239).                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 141 |
| 998. — Noble dame Juliane, femme de sire Adam d'Epieds chevalier,<br>Thomas de Brie écuyer et sa femme Jeanne, fille de Juliane et de<br>son premier mari Pierre Borré, chevalier, abandonnent au prieuré<br>de Mauregard tous les droits qu'ils pouvaient avoir sur quatre<br>arpents de terre entre Mauregard et Epieds (1239)                                                                                                                                                                           | 141 |
| 999. — Daniel, prêtre bénéficier en l'église Sainte-Opportune de Paris, reconnaît tenir en vilenage 28 sols parisis dans la rue Emeri de Roissy, mouvant de Saint-Martin-des-Champs (1239).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 142 |
| 1000. — Sire Thibaud du Buisson, chevalier, du diocèse de Paris, renonce à tout droit, en faveur du Prieuré de Gournay, sur deux arpents de pré joignant le prieuré; il reconnaît que la dîme du territoire du Buisson a été donnée aux moines par son aïeul                                                                                                                                                                                                                                               | ×43 |

| Thibaud de Clacy, chevalier, et qu'il feur doit un cens sur une terre dans leur seigneurie de Noisiel-sur-Marne (1239)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 142 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| devant l'archevêque de Rouen, entre maître André, curé de Behoust, au sujet des dîmes de sa paroisse, et le Prieur de Saint-Martin (1239)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 143 |
| du Prieur Evrard et sa communauté donnent à Galeran, clerc<br>du Prieur, pour ses longs et fidèles services, vingt sols parisis de<br>rente perpétuelle, légués par feu Eudes Briquet sur la maison<br>d'Etienne Briquet où il demeurait au bourg Saint-Germain-<br>l'Auxerrois, et par feue Agnès la Briquette, sa sœur, sur la mai-<br>son de Sédile Blonde, hors les murs du Roi, joignant l'église<br>Saint-Honoré (1239) | 144 |
| 1003. — P[ierre], abbé de Livry, et son couvent reconnaissent qu'ayant reçu en don de maître Hélie, chanoine de Troyes, six arpents de vignes à Clamart, en la censive des moines de Saint-Martin, ceuxci l'ont amortie (1240).                                                                                                                                                                                               | 145 |
| 1004. — Guillaume, clerc, en présence de sa mère, dame Marguerite de Noisy, renonce, entre les mains du prieur Evrard, à sa part du fief de Noisy[sur-Oise] et la remet à Jean, son frère aîné (1240).                                                                                                                                                                                                                        | 146 |
| 1005. — Bouchard VI, seigneur de Montmorency, reconnaît devoir au Prieur de Saint-Martin quarante livres parisis payables de la Saint-Denis prochaine en un an. Garants, Robert de Montmorency,                                                                                                                                                                                                                               |     |
| chevalier, et Mathieu de Saint-Leu (1240)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 146 |
| 1007. — Guillaume III, évêque de Paris, notifie que les Frères de la Maison-Dieu de Sainte-Catherine de Paris assignent à Saint-Martindes-Champs sur deux maisons rue Saint-Martin, au coin de la rue Godefroi de Bagneux, les cens qu'ils lui doivent sur d'autres maisons dans ces deux rues et dans la rue de Quiqu'en-poist (1241).                                                                                       | 148 |
| 1008. — Marie, veuve de Hugues Le Loup de Villepinte, chevalier, reconnaît devoir à Saint-Nicolas d'Acy, pour le champart d'une terre à Villepinte, lieu dit l'Orme Herbert, cinq setiers de grain (1241).                                                                                                                                                                                                                    | 148 |
| 1009. — Le prieur Evrard approuve cet accord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 149 |
| 1010. — Sire Gui de Migneaux, chevaller, reconnaît que c'est par pure tolérance des moines qu'il a passé dans le mur de clôture du jardin qu'ils ont à Clamart une poutre pour soutenir le mur de clôture de son propre jardin; il s'engage à l'enlever à leur pre-                                                                                                                                                           |     |
| mière réquisition (1241)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 149 |
| valier, maréchal de France, décident, comme arbitres, que Jean de Boutervilliers, chevalier, devra mettre en vilenage une terre qu'il a acquise à Pecqueuse, dans la censive du Prieur de Longpont, ainsi qu'il en a pris l'engagement envers le prédécesseur de celui-                                                                                                                                                       | . 5 |
| ci (1241).  1012. — Maître Thomas de Chartres, official d'Amiens, atteste que les maire et échevins d'Orville se reconnaissent obligés d'amener, par leurs propres équipages au quai du seigneur d'Orville, la part des récoltes qui lui revient pour la dîme et le terrage dans leur                                                                                                                                         | 150 |
| commune (1241)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151 |

| 1014. — Guillaume III, évêque de Paris, statue, d'accord avec le Prieur de Saint-Martin, que la chapelle de la Léproserie de Louvres-en-Parisis, paroisse dont l'église est à la collation et présentation des moines, ne pourra être desservie que par un frère de la Léproserie; et s'il convient plus tard d'y instituer un prêtre séculier, les moines auront la collation et présentation de ce | 151<br>153<br>154 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Deficite (1341).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ι53               |
| tion de vingt arpents de bois et un muid de blé dans son fief, faite à Saint-Martin-des-Champs par feu Gautier III d'Aulnay, sénéchal de Dammartin (1241)                                                                                                                                                                                                                                            | :54               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 1017. — Raoul de Pacy, bourgeois de Paris, et sa femme Sédile, prennent à cens, du Prieur de Saint-Martin, une maison, près l'église de La Madeleine à Paris, qui fut à feu Robert de Goussainville, chanoine de Paris (1241)                                                                                                                                                                        | 154               |
| 1018. — Jean Chrestien reconnaît que feu Simon de Villeron, cheva-<br>lier, père de sa femme, a, dans ses dernières volontés, légué au<br>prieuré de Mauregard un setier de bon blé d'hiver croissant dans                                                                                                                                                                                           | 55                |
| déclarent que Raoul, leur frère, ayant donné le quint de son héritage à Saint-Martin, ils ont assigné, pour accomplir sa volonté,                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55                |
| 1020. — Simon VI de Poissy, chevalier, notifie que la séparation du bois de Marolles, qui lui appartient, d'avec le bois de Brévannes a été confiée par mandat du prévôt à Paris, à Hugues, maire de Marolles et cinq autres habitants chargés de fixer les limites et de                                                                                                                            | :56               |
| 1021. — Barthélemi, prieur de Gournay, amortit à Robert, curé de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57                |
| 1022. — André Le Jeune, bailli du Roi en France, règle, selon la coutume, un différend entre Saint-Nicolas près Senlis et Pierre d'Apremont, chevalier, au sujet du tort que le bétail de ce seigneur faisait aux taillis des moines. Ont collaboré à cet accord : Pierre et Jean Choisel, fréres; Guillaume des Vignes, Gérard de Chaumontel, Colard de Vineuil, Jean de Champagne, chevaliers      |                   |
| 1033. — Guillaume III, évêque de Paris, promulgue un accord entre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 157               |
| St Martin et les seigneurs de Sevran (1243)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 159               |
| Cloud(1243)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60                |
| 1025. — Simon, abbé de St-Germain des Prés, s'accorde avec Saint-<br>Martin pour l'abolition récipropre de la coutume du « repor-<br>tage » à Clamart et Meudon (1243)                                                                                                                                                                                                                               | 61                |
| ro26. — Pentecôte, veuve de Jean de Saint-Martin, reconnaît que son mari a donné à Saint-Martin la moitié d'une maison rue « Quiqu'en-poit » et lègue l'autre moitié au monastère (1243)                                                                                                                                                                                                             | 6 <b>1</b>        |

| à Saint-Martin dix arpents de terre à Noisy-le-Grand, près le bois de la Forestelle (1243)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 <b>a</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1028. — Etienne de Marolles et Pernelle, sa femme, prennent à cens<br>la maison qui fut à maître Renaud, clerc, en la rue feu Garnier                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 1029. — Le prieur Evrard autorise les Bonshommes de Vincennes, de<br>l'ordre de Grandmont, à acquérir jusqu'à huit arpents de vigne en<br>mainmorte dans la censive de Saint-Martin à Clamart, sous condi-                                                                                                                                                                                                   | 62         |
| 1030. — Deux frères de Grandmont, Roger et Etienne, au nom de<br>leur maison de Vincennes, reconnaissent tenir à cens de Saint-<br>Martin six arpents de vigne à Clamart, payant six sols de cens et                                                                                                                                                                                                         | 64         |
| 1031. — Thomas, abbé d'Hermières, concède à André Le Chenevacier, bourgeois de Paris, une maisen hors la porte des murs de Paris, par où l'on va à Saint-Martin-des-Champs (1243)                                                                                                                                                                                                                            | 64         |
| 1032. — Raoul Fournier et Orangée, sa femme, vendent à Yves le Breton, sergent du comte de Boulogne, un cens sur la maison du Four neuf à Paris, sur la Chaussée, en la censive de l'évêque de Térouanne [Adam de Montreuil] dite « la Terre sans censive »; cette maison est déjà chargée de cens envers Dreux Point l'Asne                                                                                 |            |
| (1243)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65         |
| tient à son ordre. Les dépositions des titulaires sont reçues sous la foi du serment par le délégué des commissaires apostoliques (1244).                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65         |
| 1034. — Adam [de Chambly], évêque de Senlis, constate qu'Aélis, dame de Chantilly, qui disait avoir droit de pâture dans le bois du Défais, appartenant à Saint-Nicolas, que ce bois fût coupé ou non, a reconnu que ce droit ne s'exerce que pendant les quatre années consécutives qui suivent la coupe (1244)                                                                                             | 38         |
| 1035. — Guillaume III, évêque de Paris, notifie que, du consentement des moines de Saint-Martin auxquels appartient le patronage de l'église de Clamart, de l'archidiacre de Josas et du curé, il autorise son cher Adam, queux du Roi, à construire une chapelle dans sa maison de Clamart et à y entendre les offices (1244)                                                                               | 5a         |
| 1036. — Le prieur Evrard afferme une vigne vers le Pré Saint-Gervais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70         |
| 1037. — Pierre III, évêque de Meaux, notifie un échange de bois à Annet-sur-Marne entre Saint-Martin-des-Champs et Gilles de Sucy-en-Brie, écuyer, et Jeanne sa femme (1244)                                                                                                                                                                                                                                 | 70         |
| 1038. — Etienne de Douai et Jeanne sa femme, Anseaume de Bourg-<br>la-Reine et Pernelle sa femme, possédant par moitié en indivis<br>une « courtille » derrière le Temple, devant « la Pissotte Saint-<br>Martin », et une vigne y touchant, en la censive Notre-Dame de<br>Paris, sur lesquelles Marguerite, mère de ces deux femmes, perçoit<br>une rente viagère, Anseaume et sa femme cèdent leur part à |            |
| leur beau-frère (1244)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 1        |

| Martin-des-Champs, de sa maison à Paris, rue Qui-qu'en-poit                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1244)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 172 |
| de Poissy, chevalier, et sa femme Elisabeth renoncent à réclamer<br>l'enlèvement des bornes qui limitent leur bois de Brevannes qui<br>provient de l'héritage d'Elisabeth (1244)                                                                                                                                                                                    | 172 |
| 1041. — Jean, autrefois curé de Méru, reconnaît que feue Eudeline de Vitry, sa mère, a légué à Saint-Martin une pièce de terre près l'Orme de Vitry, et donne son assentiment (1244)                                                                                                                                                                                | 173 |
| 1042. — Baudoin, seigneur de Ligny-sur-Ganche, du consentement de sa femme Marie et de son fils et héritier Guillaume, concède au prieur de Ligny la dîmaison de toutes les novales qu'il a faites ou fait faire, et de celles qu'il fera ou fera faire à l'avenir (1244).                                                                                          | Ť   |
| 1043. — Le prieur de Saint-Nicolas amortit une maison acquise par le<br>Chapitre de Senlis (1245).                                                                                                                                                                                                                                                                  | 174 |
| 1044. — Guillaume Le Closier et sa famille vendent à Etienne Mathieu un cens rue de Frepellon et donnent en garantie un demi-arpent de vigne en Beauchamp à la Courtille, dans la censive commune de Saint-Lazare et de Notre-Dame de Paris (1245)                                                                                                                  | 175 |
| 1045. — Baudoin de Celles, Jean Blondel et Pierre de Celles, écuyers, approuvent le don fait à Saint-Martin par feue Eudeline, veuve d'Enard de Clichy, de deux arpents et demi à Vitry, au Grand-Champ, dans leur censive (1245).                                                                                                                                  | 175 |
| 1046. — Robert [de Cressonsacq], évèque de Beauvais, notifie que Raoul, curé de Frouville, a acheté de Raoul de la Ruelle, hôte du prieur de l'Isle-Adam, une pièce de terre à Frouville, près sa maison curiale, dans l'intérêt de son presbytère (1245).                                                                                                          | 176 |
| 1047. — Barthélemi, prieur de Gournay-sur-Marne, meurt dans l'exercice de sa charge et est inhumé à Saint-Martin des Champs (1239-1245)                                                                                                                                                                                                                             | 176 |
| 1048. — Pierre, prieur de Gournay, pour que le service divin soit mieux célébré, ordonne, avec l'agrément de tout le couvent, que, sur tout l'ensemble des revenus du monastère provenant d'acquisitions, de legs ou d'aumônes, il soit prélevé seize livres parisis affectées à 72 pitances par an (1245).                                                         | 177 |
| 1049. — Guillaume de Drancy, maçon, vend un cens sur une maison rue des Jongleurs (1246).                                                                                                                                                                                                                                                                           | 178 |
| 1050. — Un habitant de Choisy-en-Brie se reconnaît homme de corps<br>de St-Martin devant le prieur Evrard, les chevaliers sire Geofroi<br>de Nesle, sire Henri de Gretz, neveu du Prieur, Philippe, curé de<br>Saint-Pierre de Choisy-en-Brie, Guillaume curé de Gournay et                                                                                         |     |
| autres (1246)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 178 |
| viseur de l'hôpital des Pauvres Ecoliers de Saint-Honoré, reconnaît que feu maître Etienne Berout, jadis doyen de Saint-Germain-l'Auxerrois, a légué aux Ecoliers six livres de rente sur des maisons en la Corroyerie, en la censive de Saint-Martin, pour lesquelles l'hôpital acquittera chaque année douze sous de chef-cens devant la porte Saint-Merri (1246) |     |
| 1052. — Le prieur Evrard accorde à un ancien sergent de Saint-<br>Martin, pour lui et ses hoirs, au chef-cens de 5 sols parisis, la                                                                                                                                                                                                                                 | 179 |

| maison de feu Guillaume, maire de Saint-Martin, en la rue du Cimetière (1246)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1053. — Renaud Le Cointe, prévôt de Paris, constate que, moyennant<br>140 livres tournois, le prieur de Gournay-sur-Marne a obtenu la<br>renonciation de la communauté des habitants de Torcy à faire<br>pâturer leurs chevaux trois ans après la coupe, et tout bétail<br>quelconque après cinq ans, dans la forêt de Boulay (1246).                                                                                 | 180 |
| 1054. — Nicolas de Langres, bourgeois de Paris, reçoit des moines, à cens, une maison rue Saint-Martin (1246).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 181 |
| 1055. — Guillaume III, évêque de Paris, constate que ses proches Adam, queux du Roi, et Aceline sa femme ont échangé un pré à Clamart, dans la censive de Saint-Martin, dit le Pré Galeran, contre un autre au même terroir, près les vignes de Buast que leur ont cédé les moines (1246)                                                                                                                             | 181 |
| 1056. — Thibaud II, comte de Bar-le-Duc, seigneur de Torcy, constate l'accord passé entre les habitants du lieu et le prieur de Gournay                                                                                                                                                                                                                                                                               | 182 |
| (1246)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Saint-Martin, à Louvres (1246)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 183 |
| 1058. — Raoul de Montlignon et sa femme Hersend cèdent, pour 20 sols parisis, 18 deniers de croît de cens à Aleaume de Luzarches sur leur maison, rue de la Plâtrière à Paris (1246)                                                                                                                                                                                                                                  | 183 |
| 1059. — Jehan de Charny, chevalier, et Dreux, son neveu, s'engagent à acquitter, à titre de tensement, une rente annuelle d'une mine d'avoine, à la mesure de Survilliers, pour s'exonérer d'une redevance réclamée par Saint-Martin (1246)                                                                                                                                                                           | 184 |
| 1060. — Guillaume III, évêque de Paris, constate le partage en trois portions égales des biens laissés par Hersend, belle-mère de Nicolas Arrode, entre son petit-fils Jean, mineur sous l'autorité paternelle, ses filles Geneviève mariée à Eudes Popin, et Agnès veuve de Guillaume Pisd'oie. Les fils de cette dernière renoncent aux legs à eux faits par leur aïeul maternel Jean Evroin, mari d'Hersend (1246) | 184 |
| 1061. — Simon, prieur de Domont, échange diverses redevances contre un muid de blé de rente avec sire Réri de Mareil-en-France, chevalier (1247).                                                                                                                                                                                                                                                                     | 186 |
| 1062. — Jean de Saulx et sa femme Tifaine reçoivent de Saint-Martin,<br>à cens, deux chambres à Paris, au carrefour de la rue Garnier de                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.0 |
| Saint-Lazare (1247)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 186 |
| bourgeois de Paris (1247)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107 |
| un dédit, en cas d'inexécution du contrat (1248)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 187 |
| Martin-sous-Crécy au sujet d'une hôtise qui fut à Priou de la Chapelle (1248).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 188 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |

| 1066. — Philippe Omont et sa femme vendent une rente sur leur maison rue de Ferpelion (1248)                                                                                                                                                                                                                  | 188 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1067. — Jean de Beaumont, chambrier de France, et sa femme Isabeau<br>La Bouteillère reconnaissent que leurs devanciers ont aumôné à<br>Notre-Dame de Gournay neuf livres sur leur péage (1248)                                                                                                               | 189 |
| Tocs, — Les chevaliers Pierre Boulie de Chelles et Thomas Dariole de Torcy, et leurs femmes, Geneviève et Mahaud, renoncent à leurs droits de pacage dans le bois de Boulay (1248).                                                                                                                           | 189 |
| 1069. — Pierre II, prieur de Gournay, constate un échange fait avec<br>Guillaume de Villeflix, chevalier, et sa femme Eudeline (1248).                                                                                                                                                                        | 190 |
| 1070. — Résiliation d'échanges passés entre le prieur de Gournay-sur-<br>Marne et le chevalier Guillaume de Villeslix, le prieur de Saint-<br>Martin-des-Champs n'en voulant pas tenir compte (1248)                                                                                                          | 191 |
| Notre-Dame de l'Isle-Adam pour un setier de blé, mesure de Bouconvilliers, dont ses ancêtres l'ont rentée (1248)                                                                                                                                                                                              | 192 |
| de Sainte-Gemme, se reconnaît homme de corps de l'église Saint-Martin (1248)                                                                                                                                                                                                                                  | 192 |
| 1073. — Hugues de Lormaison, official de Beauvais, en reconnaissance de la concession à vie que les moines de Saint-Martin lui ont faite d'une vigne à Méru, s'engage à obtenir l'amortissement de ce bien dans les trois ans, si les seigneurs dont il meut peuvent être rencontrés dans ces parages (1249). | 192 |
| 1074. — Maître Hugues de Chevreuse, chanoine de Paris, ayant acquis dans les plains de Clamart, un arpent de vigne de Guillaume curé de Saint-Marceau de Paris, s'engage à acquitter le cens dù à Saint-Martin (1249)                                                                                         | 193 |
| 1075. — Dreux Fromentin et Marguerite sa femme vendent à Etienne<br>Mathieu, sergent du Roi, une terre à la Glaisière de Roissy (1249).                                                                                                                                                                       | 194 |
| 1076. — Guillaume de Villeslix, chevalier, achète de Maurice et Guillaume de Berchères et de Chrétienne, semme de Jean Le Cointe, un bien entre Noisy-le-Grand et Ozoir-la-Ferrière, en la censive des enfants de Guillaume de la Glaisière, Jeannet et son frère                                             |     |
| 1077. — Isabeau de Corbeil ayant donné aux Mathurins de Paris une vigne à Roinville, en la censive de Saint-Martin-des-Champs, le                                                                                                                                                                             | 194 |
| monastère approuve le don (1249)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 195 |
| 1078. — Autre texte du même acte (1249)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 196 |
| 1079. — Vente à Nicolas Arrode, bourgeois de Paris, et Alips, sa<br>femme, de biens à la Villeneuve-le-Roi par Jean Héron, écuyer, et<br>sa famille. Gui de Ver, Adam Héron, Jean de Viry, Adam de Vitry,                                                                                                     | C   |
| chevaliers, en sont garants (1250)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 196 |
| 1080. — Le prieur Evrord concède à Guibert du Châtelet et à sa femme Gile, à cens, une maison rue du Temple, à Paris (1250).                                                                                                                                                                                  | 197 |
| 1081. — Raoul Le Bouteiller de Senlis lègue à Saint-Nicolas de Senlis ses droits de gruerie sur le Bois Giraud (1250)                                                                                                                                                                                         | 198 |
| 1082. — L'official de Pierre, archidiacre de Paris, devenu juge, par<br>suite de la mort de l'archidiacre Geofroi, d'un différend entre le<br>Chapitre de Saint-Honoré et l'écuyer Henri de Saint-Remy, le<br>déboute de son opposition à la vente consentie à ces chanoines,                                 |     |

| dix ans auparavant par Jean de Moustier, du Vieux Corbeil, che-<br>valier, et sa femme Béatrice, d'une part de dîme à Noisy-le-Grand<br>et Villiers-sur-Marne (1250)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 198 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1083. — Etienne Ruchet et sa femme Isabeau vendent un pré, sous la Noue, aux moines de Gournay-sur-Marne (1250).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 199 |
| 1084. — Thomas de Romainville se reconnaît homme de corps de Saint-Martin et promet de payer cent sols pour la main-morte de sa femme, native de Villejuif, depuis peu décédée. Présents : les prieurs Evrard de St-Martin, Robert Briquet, de Choisy; Pierre, de Domont; Simon Blanctoupet, de Gassicourt; Thomas, d'Annet, et autres (1250).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 199 |
| 1085. — Martin, moine de St-Martin-des-Champs, fait abbé de Lagny, puis de St-Vaast d'Arras, meurt en laissant à son ancien monastère de riches ornements sacerdotaux et le capital d'une rente de quinze livres pour fournir aux moines des tuniques, l'année où on ne renouvelle pas leurs pelisses (1250).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 |
| 1086. — Jean II d'Arbonne, abbé de Chaalis, s'étant soumis à l'arbitrage de sire Pierre de La Forêt et de son frère Pierre de Souilly, chevaliers, au sujet de la dîme d'une vigne à Carnetin réclamée par le Prieur d'Annet-sur-Marne, s'engage à lui délivrer chaque année 4 muids de vin de mère-goutte et un muid de pressurage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| (1251)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 201 |
| à Gournay-sur-Marne au prieuré de ce lieu (1251)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 202 |
| 1089-1090. — Vente successive de deux parts de maison par Adam<br>Le Châtelain de Villeneuve-le-Roi, à Nicolas Arrode, bourgeois de<br>Paris, dans la censive d'Adam à la Villeneuve (1251).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 203 |
| 1091. — Jean de Lugny, écuyer, et noble dame Héloïs, sa femme, consentent à une vente faite treize ans auparavant durant la minorité de Jean, par sa mère Marie, au prieuré de Gournay (1251).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 203 |
| 1092. — Guillaume Le Sourd des Champs, écuyer, fils de Jean Le Roux, chevalier, reconnaît, ainsi que demoiselle Marie sa femme, la concession accordée par son père au prieuré de Gournay-sur-Marne pour 12 setiers de seigle et 6 d'orge d'amodiation annuelle, des terres et prés sis entre le marchet Clovis et les vignes de Chenay, mouvant du chevalier Guillaume Barbe; mais, ayant refusé d'en faire hommage audit Barbe lors de la mort de son père, ce seigneur interdit aux moines l'exploitation des biens qui restèrent incultes deux années et plus; les moines réclamant pour le dommage souffert, Le Sourd leur promet sa garantie envers et contre tous, aux us et coutumes de France (1251). | 204 |
| 1093. — Pierre II, prieur de Gournay, abandonne à ses moines une pièce de saussaie touchant au dortoir du couvent jusqu'au rivage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| de la Marne, pour y creuser un vivier (1251)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 205 |
| 1095. — Sire Raoul de Courtry, chevalier, vend à Jean de Villeslix, écuyer, un pré à Gournay, en la censive de feu Mathieu du Buis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 |
| son, chevalier (1251)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 206 |

## TABLE DES DOCUMENTS

| 1096. — Vente par Jean Menier et sa femme, d'un pré au prieuré de Gournay (1251).                                                                                                                 | 206 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1097. — Neuf habitants de Charonne réclamant la propriété d'une vigne que revendiquait le prieuré de Saint-Martin, déclarent s'en remettre à l'arbitrage du prieur Evrard lui-mème (1252)         | 207 |
| 1098. — Les mêmes personnages (don't plusieurs ont changé de sur-<br>nom) reçoivent des moines huit livres tournois et abandonnent<br>leurs droits sur la vigne disputée (1252)                   |     |
| 1099. — Pernelle, veuve d'Evrard de Romainville, vend à St-Denis un cens rue du Temple, ce dont Jeanne, veuve d'Etienne Mathieu, se                                                               | 207 |
| porte garant (1252).  1100. — Gui de Bazainville, précepteur du Temple en France, amortit                                                                                                         | 208 |
| une vigne à Tour (1252)                                                                                                                                                                           | 208 |
| 1101. — Le chambrier Philippe constate la vente d'une maison rue de la Plâtrière à Paris (1252).                                                                                                  | 209 |
| 1102. — Le prieur Evrard se rend au Conseil du Roi où se trouve la reine Blanche de Castille, pour défendre les droits de son monastère contre les baillis royaux (1252).                         | 209 |
| 1103. — Le tiers-prieur Mathieu et ses moines réconcilient un habitant de Bonnelles avec les héritiers d'un homme dont on lui imputait le meurtre (1252)                                          | 211 |
| 1104. — Le prieur Evrard présente au Conseil du roi le diplòme de Louis VI en faveur des hommes du monastère et se fait remettre plusieurs d'entre eux arrêtés sous prévention d'homicide (1253). | 212 |
| 1105. — Acensement d'une maison à Paris, rue Pavée (1253)                                                                                                                                         | 213 |
| 1106. — Gautier de Gournay, chevalier, et Denise, sa femme, renoncent aux droits d'usage sur les bois de Noisiel (1253)                                                                           | 213 |
| 1107. — Jean de Torcy. chevalier, Guillaume de Chelles, écuyer, et leurs femmes, font également abandon de leurs droits (1253).                                                                   | 214 |
| 1108. — Vente de terres à Clamart (1253)                                                                                                                                                          | 214 |
| 1109. — Raoul de Clacy, chevalier, assure l'accomplissement de diverses libéralités de sa mère Agnès et de sa femme Pernelle                                                                      |     |
| (1253)                                                                                                                                                                                            | 215 |
| procès avec St-Martin au sujet des dîmes de Saint-Brice (1253).                                                                                                                                   | 216 |



## CORRECTIONS

# AUX QUATRE PREMIERS VOLUMES

#### TOME I

P. 1, 1. 10, lire: « procerum nostrorum ».

P. 2, l. 1, lire: « libit »; l. 2, lire: « Dionisii ad illo marcado advenientes ad ipsa basilica sancti Dionisii »; l. 3, lire: « ad ipso marcado ».

P. 6, l. 3, la charte est à numéroter 3.

P. 17, l. 20, lire: « Anno regni supradicti regis ».

P. 19. La miniature citée a été reproduite au frontispice du tome I du Catalogue des Archives du baron de Joursanvault.

P. 24, l. 6, lire: « fidelibus quod ».

P. 26, note 19, ligne 5, lire : « dont la généalogie ».

P. 38, l. 18, lire: « matris aecclesiae Parisiacensis ».

P. 39, après la 1. 4, ajouter : « Signum Rotberti dapiferi » ; 1. 15, lire : « LXXVIIII ».

P. 45, dern. ligne, lire: « Anet (13) ».

P. 48, 1.8, lire: « Vulgrinus canonicus (68) »; 1. 9, lire: « Paganus (69) ».

. P. 63, l. 18, « Goszo de Erone » est Gosse d'Airon (Notre-Dame ou Saint-Waast), ca, Montreuil, à une lieue de Waben.

P. 65, 1. 14, effacer le renvoi « (206) ».

P. 66, note 95, renvoyer à la charte nº 116.

P. 67, n. 98, renvoyer aux chartes nº 103 et 104.

P. 74, note c, 1. 6, lire : « delectaret ».

P. 94, note 133, ligne 5, lire: « 1014 ».

P. 99, l. 2, lire: « Damus vero tertiam partem in eadem villa, medietatem »; l. 13, lire: « vuadimonii »; l. 20, lire: « Hujus donationis testes existunt »; l. 22, lire: « Guido filius Harvei (corr. Hervei). »

P. 101, note 152, lire: « Le Chenay, éc. Gagny, ca. Le Raincy, ar. Pontoise ».

P. 102, n° 63, lire: « Yon Hérisson » et non « Eudes » qui est la version romane de « Odo ».

P. 110, ajouter après la ligne 7: « Edit. Toussaints du Plessis, Histoire du diocèse de Meaux, Preuves (avec la date erronée 1076) ».

P. 127, note 200, lire: « Les Vosves (ou les Voves), éc. de Dammarie-les-Lys, ca. et ar. Melun. » Le Dictionnaire des Postes le mentionne sous ces deux formes ; dans le pays on dit « Vosves » sans article.

P. 130, nº 81, rectifier la date ainsi : « Notre-Dame de Senlis, 12 novembre 1097 ».

P. 139, note 229, renvoyer au nº 121.

P. 160, l. 4, lire: « 1080-18 janvier 1103 ».

P. 161, après la ligne 11, ajouter : « Edit. a. R. de Lasteyrie, Cartulaire général de Paris, t. I, p. 149, n° 124; — b. Poupardin, Recueil des chartes de St-Germain-des-Prés, t. I, p. 116 ».

P. 167, l. 30, « ecclesia de Vi et de Vilereix » est Vitz-sur-Authie et son annexe Villeroy, ca. Crécy-en-Ponthieu, ar. Abbeville.

P. 177, l. 11, lire: « Ex parte vero Sancti Martini ».

P. 205, note 311, ligne 2, lire : « Engenoul, bouteiller, et Baudri, connétable ».

P. 221, note 339, ajouter à la fin : « Saint-Martin-en-Bière ».

P. 223, note 340, rectifier: « St-Michel du Wast, ca. Desvres, ar. Boulogne ».

P. 230, l. 23, lire: « Albemarle (a) ».

P. 233, nº 150, rectifier la date : « Avant ou peu après le 8 janvier 1116 ».

P. 238, nº 153, lire dans le titre « Chevry » et non « Chevru ».

P. 240, n° 155. M. Roger Rodière a proposé les identifications suivantes: Brebières, supposé ancien quartier disparu d'Encre (la Vierge vénérée à Albert s'appelait Notre-Dame de Brebières); Bocurte, Bécourt-Becordel, ca. Albert; de Revincurt, corr. Derenincurt, Dernencourt, ca. Albert; Ingelbertimanso, Englebelmer, doyenné d'Albert; Vitemont, Vitemont, éc. Englebelmer; Ablins, corr. Abluis, Aveluy, doy. d'Albert; Burgartcurt, Bourgacourt, dépendance de Grandcourt; Melca, corr. Melta, Méaulte, ca. Albert; Villaris, Villers-le-Vert, dépendance de Morlencourt, ca. Bray. Il adopte nos autres identifications, sauf pour Boiris (serait-ce Beaurains, ca. Arras?) et Amicurt, pour lesquels il n'a pas de solution assurée. Amicurt serait-il une erreur du copiste pour Achicurt, Achicourt qui touche à Beaurains? Nous n'avons plus l'original de la pièce.

P. 243, n. 462, rectifier : « Wagny, siège d'un prieuré dit de « Saint-Martin », paroisse de La Neuville-sous-Corbie (Dict. hist. de Picardie, t. 16, p. 7)».

P. 245, dern. ligne du texte, lire : « Taverniacum (363) ».

P. 258, ligne 19, « Canoilum (152) » : rectifier le renvoi comme ci-dessus, à la p. 101.

P. 272, note 390, Corr. Wagny, comme à la page 243; et Courcelles-au-Bois, ca. Acheux (doyenné de Mailly, comme Bonnay et Wagny).

P. 279, note (a), lire: « Nom corrompu, peut-être Colombier, éc. Sceaux, ca. Ferrières, ar. Montargis, voisin de Corbeilles-en-Gâtinais ».

P. 292, titre du nº 181, lire : la terre de Chenay.

P. 307, acte 21, page 43.

P. 317, acte 234, page 211.

#### TOME II

- P. 3, note 3, corr. « Wagny, paroisse de La Neuville-sous-Corbie ».
- P. 5, nº 195, corr. au titre « Wagny ».
- P. 11, l. 12, corr. « non ignorans »; l. 22, corr. « utilitatis mee »; l. 26, corr. « ipsam in manibus nostris redditam »; dern. ligne, compléter ainsi : « et nemore et portu, villa etiam de *Limogiis* cum ecclesia et decima, terra et prata in loco ».
  - P. 13, n° 201, date, corr. « avril 1134 »; dern. ligne, corr. « Manasserii ».
  - P. 23, 1. 2, lire : « Reuil-en-Brie ».
  - P. 25, note 27, lire: « Chailly-en-Brie ».
  - P. 41, 1. 14, corr. « subtus magnum pontem ».
  - P. 42, note 64, corr. « arr. Melun ».
  - P. 43, note 68, corr. « ca. Ecouen ».
- P. 84, l. 10, lire: « recipiamur »; l. 11, compléter: « terrenorum beneficiorum nostrorum ».
- P. 85, 1. 16, lire: « in palatio nostro publice »; 1. 17, il faut: « anno VII° »; 1. 19, lire: « S. Radulfi dapiferi »; 1. 20, lire: « S. Hugonis camerarii ».
  - P. 90, 1. 8, lire: « domine »; 1. 13, « in cadem domo ».
  - P. 91, l. 1, lire: « actoritate (sic) », et « karactere precepimus ».
  - P. 97, note 158, corr. le renvoi à la « note 148 ».
  - P. 99, ajouter aux sources : « H. Copie intégrale, du xvii° s., d'après A, S\* 1056.

P. 111, n° 251, corr. la source : « A. Original L 877, n° 36 ».

P. 127, l. 16, corr. « ecclesiam que ».

- P. 144, ajouter aux sources du n° 277 : « B. Copie (incomplète) du xin' s., Cartulaire des prébendes de Saint-Victor, ms. lat. 15057, fol. xIII. »
- P. 145, sources du n° 278 : « B. Copie (incomplète) du XIII° s., ms. l. 15057, fol. xI ».

P. 147, l. 8, compléter : « Notre-Dame d'Etampes ».

- P. 148, note 242. La division XI n'ayant pu être imprimée à son rang, figurera dans le tome V.
  - P. 161, sources du n° 289, corr. « A. Original L 873, n° 86 ».
- P. 172, l. 6, corr. « capellam de Livriaco »; l. 11, corr. « Meri », c'est Méry-sur-Oise, ca. L'Isle-Adam, ar. Pontoise, diocèse de Paris; 1. 25, il faudrait « de Stirpeio »; note 273, corr. « Cléry près Péronne ».

P. 173, l. 15, corr. « Disi (152) »; note 275, corr. « Villeroy, par Vitz, ca. Crécy-en Ponthieu ».

P. 174, l. 6, corr. « Meri », Méry-sur-Oise; l. 28, « Anetum » est Annet-sur-

P. 176, l. 24. « Matriolis » est Marolles-sur-Seine, ca. Montereau.

P. 178, n. 282 à rectifier. Daimbert était de Montereau-faut-Yonne. Fusiacum du n° 296 pourrait être Foissy, entre Cannes et Barbey. Mais il y en a un autre, canton de Villeneuve-l'Archevêque; et Savigny, canton de Chéroy, ar. de Sens, est resté jusqu'en 1789 dans le ressort du baillage de Courtenay (Note de M. Emile Richemond).

P. 167, « Mueleins » est Moslains, ca. Péronne (Garnier, Dict. top. de la Somme, I, 58).

P. 194, l. 20, corr. : « Omnibus ».

P. 198, sources du n° 309 : corr. A. Original classé au fonds de Saint-Denis, L 853 non coté, chemise « Saint Brice ». D'où les rectifications suivantes au texte : l. q, p. 197: «Sancti Dyonisii de Gallia»; p. 198, l. 14, «Andillhi»; l. 15, «Phylippus »; 1.16, « Brictio » et « Hoxae »; 1.18, « Ewradus ».

P. 200, sources du nº 310 : « A. Original classé au fonds de Saint-Denis, L 853 non coté, chemise Saint Brice. » D'où les rectifications suivantes au texte :

P. 199, 1.4: « Briccio »; 1. 16, « possidet »; 1. 20, « impendent »; 1. 21, « effi cerentur »; l. 24, « Phylippus »; l. 29 et dern., « fratres ».

P. 204, l. 18, lire: « ut Nivardus ».

P. 231, sources du nº 337, ajouter : C. Copie du xiii s., Cartulaire de la Grande-Trappe, ms. lat. 11060, fol. 130, s'arrêtant à « Hii sunt testes, etc. »

P. 232, sources du n° 338, ajouter : « C. Inspeximus de Henry V d'Angleterre, 20 janvier 1421, S 1417, nº 119. — D. Vidimus (perdu) de Jehan Raté, prévôt de Gournay, 22 janvier 1519, d'après D. - E. Copies du xvi° s., LL 1398, fol. 106', d'après B; fol. 115, d'après C; fol. 113, d'après D. »

P. 232, sources du n° 339, ajouter : « A'. Duplicata non scellé, L 877, n° 19. »

P. 236, sources du n° 343, ajouter : « B. Inspeximus de Henry V d'Angleterre, 20 janvier 1421, S 1417, nº 119. — C. Copies du xviº s., LL 1398, fol. 206, d'après A; fol. 105, d'après B. »

P. 240. Les souscriptions du n° 345 ont été données t. III, p. 258, sous le nº 557 bis.

P. 243, après la 1. 6, ajouter : « Edit. Marrier, Historia..., p. 514. »

P. 244, l. 19, lire: « Cumbellos (257). »

P. 245, sources du n° 349, ajouter :« C. Copie du xv1° s., LL 1398, fol. 203'. »

P. 249, sources du n° 351, ajouter : « G. Copie du xvi° s., LL 1398, fol. 71. »

P. 251, note 363. L'expression « consanguineus noster » se justificrait en raison de ce que Galeran II, par sa mère Isabeau de Crépy, était petit-fils de Hugues de Crépy frère (de père et de mère) de Philippe l' aïeul de Louis VII.

P. 256, note 375, corr. « Châtres, ca. Tournan, ar. de Meulun », comme Gretz.

P. 257, note 384. L'original de l'acte est aux Archives, L 873, nº 85; l'écriture n'en paraît pas suspecte comme époque. Rectifier en ce sens la p. 258, ligne 7.

P. 272, I. 8, corr. « Mutri (397) ».

P. 277, l. 18, ajouter: « B. Copie moderne, Coll. de Picardie, vol. 257, fol. 107. »

P. 277, dern. ligne, ajouter après D: « avec, la date fautive M°C°XC°. »

P. 278, I. 8. « Boloirre » est Bouleurs, ca. Crécy-en-Brie, ar. Meaux. »

P. 287, 1. 18, corr. « Fossatensis ».

P. 291, sources du nº 386, ajouter: C. Copie du xvi°s., LL 1398, fol. 7.

P. 296, l. 8 et 9, corriger : « la vente, consentie par son père, d'une maison à maître Hugues de Novare ».

P. 298, l. 4, corr. : Ozoir [ancien nom de Villevaudé, ca. de Claye]. Montjay est un hameau de cette commune.

P. 307, sources du n° 401, ajouter : C. Copie du xvr° s., LL 1898, fol. 165'.

P. 310, sources du nº 402, ajouter : C. Copie du xviº s., LL 1398, fol. 9.

P. 310, fin, sources du n° 403, ajouter : C. Copie du xvi° s., LL 1398, fol. 194.

P. 311, sources du n° 404, ajouter : C. Copie du xv1 s., LL 1398, fol. 165.

P. 319, note 433, lire « Cannes ». Note 434, voir ci-dessus à la p. 178. — Miri est Misy-sur-Yonne, ca. Montereau, ar. Fontainebleau.

P. 320, note 437, corr.: « Treuzy, près Nemours; son église est dédiée à saint Martin. — La Vile est Ville-Saint-Jacques, ca. Moret-sur-Loing, ar. Fontainebleau. Moncellis est La Brosse-Mantceaux, ca. Montereau. Chasnetum serait-il Chatenoy, ca. Nemours?

P. 320, note 440. Palai semble être Paley, ca. Lorrez-le-Bocage, plutôt que Le Palais qui appartenait au diocèse de Paris.

P. 328, l. 14, corr. : « Insuper illud ».

P. 339, titre du n° 418. Il s'agit, non de Rozoy-en-Brie, mais de Rozoy-le-Vieil, abbaye de femmes transférée plus tard à Villechasson.

P. 344, 1. 13, lire: « profectus, ibidem obiit »; 1. 16, corr. « immutari », et 1. 18, la date: M°C°LXXV°.

P. 348, l. 14, corr. : « donnée à Ste-Opportune de Moussy, depuis plus de quarante ans, par son père Aleaume de Fosses, sa mère, Réci de Marly, et sa femme, pour l'âme d'Alexandre, oncle maternel d'Aubri. »

P. 354, sources du n° 433, ajouter : A. Original scellé sur cire blanche d'un sceau maintenant brisé, l. 870, n° 24. — F. Copie du xvi° s., LL 1399, fol. 47'.

P. 359, note 468, corr. : « La charte 438 montre que les reliques de saint Léonor n'étaient pas les seules conservées à Beaumont-sur-Oise. Il n'est pas surprenant d'en rencontrer ici d'origine bretonne. »

P. 364, du n° 442, ajouter: « C. Copie du xvi\* s., LL "1398, fol. 203 ». Id. sources du n° 443, ajouter: « C. Copie du xvi\* s., Cartulaire de la Grande-Trappe m. l. 11060, fol. 130 (incomplète des quatre dernière lignes) ».

P. 385, n° 296, corr. : « page 176 ».

P. 3g1. C'est avec intention que le mot « physicien » est employé pour traduire « physicus ». Ce terme est d'un usage constant au moyen-âge et subsiste jusqu'au xv1° siècle. Godefroy en cite des exemples fort nombreux; il est employé parfois simultanément avec « mire » équivalent de « médecin »; ce qui ne s'expliquerait guère, si les deux expressions avaient eu rigoureusement la même portée.

P. 394, n° 393, supprimer les mots « [la Ferrière] ».

#### TOME III

P. 12, note 376. L'abbé Geudoin mort après 1117 et qui envoya une relique de la Vraie Croix à Longpont est cité dans Guillaume de Tyr (Historia, l. XII, c. 13, au Recueil des historiens des Croisades (I, 532) à la date de 1120 en ces termes :

« Gormundus, Hierosolymorum patriarcha... cum domino rege Balduino, praelatis quoque ecclesiarum, et regni principibus, apud Neapolim (Sichem) urbem Samariae convenientes, conventum publicum et curiam generalem ordinaverunt — Interfuerunt huic concilio :... Gildoinus, electus abbas Sanctae Mariae de Valle Josaphat. »

Au bas du traité conclu avec les Vénitiens à Acre, le 15 février 1123, par le roi Payen (Baudoin II) de Jérusalem, figure la souscription : « Ego Gildoinus, abbas Sanctae Mariae Vallis Josaphat, similiter confirmo. » (Guillaume de Tyr, l. xII, c. 25; ibid., p. 553).

Il s'agit bien ici de la Vallée de Josaphat en Palestine. En effet, le monastère de ce nom, au diocèse de Chartres, était à cette époque sous la crosse de son premier abbé Girard, qui siégea de 1117 au 1<sup>st</sup> juin 1150, date de sa mort. (Gallia Christiana nova, VIII, 1280.)

P. 41, ligne 24, corr. «in manu nostra »; l. 26, corr. « detinebantur ».

P. 54, note 83, corr. « Villers-Cotterets ».

P. 55, n. 94, corr. « ar. Fontainebleau ».

P. 76, l. 19, lire: « de Prateriis (103) » — « de Moranglia (102) ».

P. 90, l. 17, lire: « Orreor (97) ».

P. 92, l. 16, lire: « Asneriarum (155) ».

P. 112, l. 22, lire: « Legniaco (87) ».

P. 115, note 187, ligne 6, lire: « vers 1220 ».

P. 134, La note 219 faisant double emploi doit disparaître.

P. 137, l. 20, lire « Serches (343) » et supprimer la note en bas de page. P. 142, le titre **546** bis est à supprimer; l'acte a été reporté au n° **545**.

P. 148, l. 12, lire: « de Curteri (228) ».

P. 168, I. 30, lire: « le secrétain Jozon ».

P. 241, note 293, lire: « Sucy-en-Brie ».

P. 281, Le titre du n° 681 doit être ainsi complété : « Approbation de Mahaud, femme du vendeur, Eudes et Henri, frères de Guillaume ; Gui de Sainte-Aulde, son frère Renier, et Baudoin de Tréloup. »

P. 320, l. 2, lire: « Sancte Gemme (82) »; l. 19, même rectification.

P. 320, note 343, lire: « Voir note 330, p. 301 ».

P. 327, note 350, lire: « Villeneuve-le-Roi ».

P. 348, 1. 23, lire: « appellatur ».

P. 349, l. 19, lire: « unam minam ».

P. 358, n. 372, lire: « de Praeria ou de Praeriis»; n. 373, lire: « Villers-St-Paul ».

P. 387, l. 13, lire: « Girard » comme au n° 805.

#### TOME IV

P. 5, note 5, lire: « En 1202 »

P. 9, l. 27, lire: « Burgundio de Silvanecti ». Le relèvement de ce curieux surnom. affirmant l'origine bourguignonne, par un membre de la Chevalerie senlisienne, incite à rattacher les Gui de Senlis à l'estoc de Gui le Bourguignon ou Bourgoing, vicomte d'Auxerre, proche parent d'Ansoud de Paris, ainsi que l'a fait M. Estournet dans son étude sur les Origines des seigneurs de Nemours.

P. 15, titre du n° 826, effacer les mots « pour 25 livres » qui font double emploi.

P. 26, l. 18, lire: « ejusdem Longipontis ».

P. 31, l. dernière, lire : « Magister H aimol », d'après le n° 959.

P. 46, même rectification au n° 863.

P. 46, l. 9. « Mulier de Alneto » paraîtune traduction de « Femme », qui pourrait bien être un diminutif du prénom latin Euphemia, traduit en roman par « Yfange ». Cette « domina Mulier » n'est pas la dame d'Aulnay-les-Bondy, Yolend. mère de Gautier III, citée en 1222 (t. III, p. 382); ce pourrait être sa belle-mère. Il faut

apparemment distinguer Guillaume l' d'Aulnay, fils de Gautier II, cité vers 1170 (t. II, p. 314), de Guillaume, mari d'Yolend.

P. 73, l. 15, lire: « Conventus monasterii Sancte Columbe ».

P. 93, n° 925. La date inscrite est celle de l'acte; il y a lieu de souligner que les archidiacres parisiens cités dans l'intitulé sont ceux en exercice le lundi après la St-Martin d'été (qui tombe le 4 juillet) donc le 9 juillet, en 1291.

P. 117, n° 959, compléter ainsi le début du titre : « Haimon... juge apostolique,

rend une sentence au sujet du procès », etc.

P. 141, nº 977, corriger la date : « Juillet 1239 ».

P. 174, n° 1043, rectifier la date : « Janvier 1245, n. st. »

P. 176, dern. ligne, lire: « Priores Gornaci ».

La plupart de ces corrections ont été signalées à l'auteur par des critiques auxquels il adresse l'expression de sa vive reconnaissance : M. Louis Halphen (dans la Revue historique), M. Roger-Rodière (dans sa brochure les Chartes de St-Martin-des-Champs relatives au Ponthieu, Abbeville, 1916, in-8°), M. Eugène Darras, membre du Conseil de la Société historique du Vexin; M. Estournet, membre des Sociétés du Vexin et du Gâtinais; et le regretté M. Emile Richemond.

### CONCORDANCE DES ÉDITIONS

### du Liber Testamentorum

A. Publications de la Conférence des Sociétés historiques du département de Seine-et-Oise. Liber Testamentorum Sancti Martini de Campis, reproduction annotée du manuscrit de la Bibliothèque nationale [10977 du fonds latin]. Ouvrage couronné par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres au concours des Antiquités nationales [Editeurs: MM. Coüard, Depoin, Dutilleux, Dufour, Lorin]. Paris, Picard, 1905, in-8 de xvi-124 pp.

B. Archives de la France monastique, vol. XIII, Recueil des chartes et documents de Saint-Martin-des-Champs, monastère parisien, par J. Depoin. Ligugé, 1912, in-8 de 399 p.

| A       |       | В       |         | A |         |       | В       |         |
|---------|-------|---------|---------|---|---------|-------|---------|---------|
| Numéros | Pages | Numéros | Pages   |   | Numéros | Pages | Numéros | Pages   |
| I       | 1-2   | - 11    | 27      |   | XXV     | 30-31 | 29      | 53-54   |
| П       | 3     | 18      | 38-39   |   | IVXX    | 31-33 | 86      | 138-140 |
| Ш       | 3-5   | 129     | 206-207 |   | XXVII   | 34-36 | 66      | 105-108 |
| Ш       | 5-6   | 78      | 126-127 |   | XXVIII  | 36-37 | 35      | 63-64   |
| V       | 6-9   | 59      | 93-96   |   | XXIX    | 38-39 | 94      | 151-153 |
| VI      | 9     | 21      | 43-44   |   | XXX     | 39-40 | 16      | 36      |
| VII     | 10-11 | 22      | 44      |   | IXXXI   | 40-41 | 123     | 194-196 |
| VIII    | 11    | 50      | 83-85   |   | HXXX    | 42    | 73      | 117-118 |
| IX      | 13    | 51      | 85      |   | XXXIII  | 43-44 | 96      | 156-157 |
| X       | 14-15 | 101     | 161-164 |   | XXXIIII | 44    | 45      | 77      |
| X1      | 15-16 | 71      | 114     |   | XXXV    | 45    | 33      | 61-62   |
| XII     | 16-17 | 28      | 52      |   | XXXVI   | 46-47 | 36      | 65-66   |
| XIII    | 17    | 131     | 209-210 |   | XXXVII  | 47-49 | 90      | 144-146 |
| XIIII   | 18    | 121     | 192-193 |   | XXXVIII | 49-50 | 23      | 46      |
| XV      | 18-31 | 79 B    | 129-130 |   | XXXXIX  | 50-52 | 20      | 41-43   |
| XVI     | 21-23 | 44      | 75-77   |   | XL      | 52-54 | 69      | 111-113 |
| XVII    | 23    | 103     | 165     |   | XLI     | 54-55 | 97      | 158-159 |
| XVIII   | 24-25 | 47      | 79-80   | I | XLII    | 55-56 | 49      | 82-83   |
| XVIIII  | 25-27 | 72      | 115-116 | ı | XLIII   | 56-57 | 125     | 199-200 |
| XX      | 27    | 26      | 5 τ     |   | XLIIII  | 57-58 | 60      | 96-98   |
| XXI     | 28    | 25      | 50-51   |   | XLV     | 59    | 65      | 104-105 |
| XXIII   | 29    | 133     | 311     |   | XLVI    | 60-61 | 106     | 169-172 |
| XXIIII  | 29-30 | 85      | 137-138 |   | XLVII   | 62-63 | 63      | 102-103 |

246 CONCORDANCE DES ÉDITIONS DU Liber Testamentorum

| A       |                | В       |         | A        |         | В       |         |
|---------|----------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Numéros | Pages          | Numéros | Pages   | Numéros  | Pages   | Numéros | Pages   |
| XLVIII  | 63             | 112     | 177-178 | LXXIIII  | 90      | 122     | 193-194 |
| XLIX    | 64             | 34      | 63      | LXXV     | 91      | 81      | 130-131 |
| L       | 65             | 57      | 89      | LXXVI    | 92      | 9       | 25      |
| LI      | 66             | 54      | 87      | LXXVII   | 92-94   | 134     | 211-214 |
| LII     | 66-67          | 55      | 88      | LXXVIII  | 94-95   | 150     | 233-234 |
| LIII    | 67             | 56      | 88      | LXXIX    | 95-97   | 82      | 132-133 |
| LIIII   | 68             | 53      | 86-87   | LXXX     | 97-98   | 76      | 123-124 |
| LV      | 69             | 111     | 176-177 | LXXXI    | 99      | 10      | 26-27   |
| LVI     | 70-72          | 95      | 154-156 | LXXXII   | 99-100  | 43      | 75      |
| LVII    | 7 <b>2-7</b> 3 | 83      | 134-135 | LXXXIII  | 100-101 | 64      | 103-104 |
| LVIII   | 73-74          | 24      | 47-49   | LXXXIIII | 101-102 | 62      | 100-101 |
| LIX     | 75             | 88      | 142     | LXXXV    | 102-103 | 77      | 125-126 |
| LX      | 76- <b>77</b>  | 114     | 179-180 | LXXXVI   | 104     | 70      | 113-114 |
| LXI     | 77             | 13      | 32      | LXXXVII  | 104-105 | 127     | 202-203 |
| LXII    | 78-79          | 127     | 202-204 | LXXXVIII | 105-106 | 132     | 210-211 |
| LXIII   | 79-8 <b>0</b>  | 38      | 67-68   | LXXXIX   | 106     | 136     | 215-216 |
| LXIIII  | 8 <b>o</b>     | 104     | 166     | XC       | 106-107 | 48      | 80-81   |
| LXV     | 81             | 27      | 51-52   | XCI      | 108     | 8       | 24-25   |
| LXVI    | 81-82          | 89      | 143-144 | XCII     | 108-110 | 135     | 214-215 |
| LXVII   | 82-83          | 99      | 160-161 | XCIIII   | 110     | 52      | 85-86   |
| LXVIII  | 83-84          | 143     | 226-227 | XCV      | 110-111 | 92      | 147-148 |
| LXIX    | 84-85          | 7       | 22-23   | XCVI     | 111     | 41      | 72-73   |
| LXX     | 85             | 84      | 136-137 | XCVII    | 112     | 102     | 164-165 |
| LXXI    | 85-87          | 58      | 89-93   | XCVIII   | 113     | 37      | 66      |
| LXXII   | 87-89          | 39      | 68-70   | XCIX     | 113     | 17      | 37      |
| LXXIII  | 89-90          | 46      | 78-79   | C        | 114     | 100     | 161     |
|         |                | l       |         |          |         |         |         |

Le n° XXII du Liber Testamentorum n'a pas été rempli, il n'a été donné à aucune pièce. Le n° XCIII est la répétition pure et simple/du texte du n° LXXXVIII.

### RECUEIL DE CHARTES ET DOCUMENTS

DE

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS



# ARCHIVES DE LA FRANCE MONASTIQUE VOL. XXI

## RECUEIL

DE

# CHARTES ET DOCUMENTS

DE

# SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

MONASTÈRE PARISIEN

PAR

### J. DEPOIN

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU VEXIN

TOME V

ABBAYE SAINT-MARTIN

LIGUGÉ

(VIENNE)

FRANCE

PARIS

A. PICARD ET FILS, ÉDITEURS 82, RUE BONAPARTE, 82

1921



### XVI

### Actes concernant Saint-Martin-des-Champs sous le règne de saint Louis (1253-1270)

1111. — Renaud III [de Corbeil], évêque de Paris, termine par un arbitrage tous les différends entre le Chapitre de Saint-Honoré et le prieuré de Saint-Martin concernant les dîmes de Noisy-le-Grand. (Extrait.)

(Décembre 1253)

U. p. l. i. REGINALDUS, divina permissione Parisiensis ecclesie minister indignus, salutem in Domino. Notum facimus quod, cum dudum esset contentio inter religiosos viros Priorem et conventum Sti Martini de Campis Par., ex una parte, et Cantorem et Capitulum Sti Honorati Par., ex altera, dictis Priore et conventu asserentibus quod, cum ad ipsos, ratione ecclesie sue, majores et minores decime de prediis et possessionibus sitis infra metas parrochie de Noisiacho Magno super Maternam (1), in qua idem Prior et conventus jus patronatus obtinent, pertinerent, idem Cantor et Capitulum de quibusdam prediis infra metas dicte parrochie sitis per decem annos perceperant, et adhuc percipere presumebant decimas minus juste, in ipsorum Prioris et conventus et ecclesie sue non modicum prejudicium et gravamen, et ideo petentibus eosdem Cantorem et Capitulum ad reddendum sibi, nomine dicte et ecclesie sue, fructus

r. Noisy-le-Grand, ca. Le Raincy, ar. Pontoise. — Villiers-sur-Marne, ca. Boissy-Saint-Léger, ar. Corbeil.

de dictis decimis per dictum tempus perceptos, si estarent, vel si non estarent eorum estimationem ad arbitrium boni viri compelli, necnon et ad desistendum a perceptione decimarum in futurum; supradictis vero Cantore et Capitulo ex adverso dicentibus quod ipsi, infra metas dicte parrochie, tenebant et percipiebant et justo titulo possidebant in decima de Noisiaco Magno et de Villaribus (1) tam in vino et grano quam palea, ac rebus aliis, tantum quantum presbiter de Noisiaco Magno, et solum de prediis de quibus idem presbiter portionem suam hactenus percipere consuevit una cum tractu et omni dominio et omni jure quod in dicta portione olim habuerunt dominus Johannes dictus Mostier, de Veteri Corboilo, miles, et Beatrix uxor sua, eo quod ipsam portionem decimarum ab eodem milite et dicta B. uxore sua pro sexcies viginti libris paris., emerant — — Demum post multas altercationes — — in hunc modum amicabilis compositio intervenit, quod sepe dicti Cantor et Capitulum dictas sexcies viginti libras ab eisdem Priore et conventu receperunt, et pro ipsis eisdem — — concesserunt et in eos transtulerunt quicquid dominii, possessionis et juris cujuslibet habebant vel habere poterant — — in decima supradicta — —

Datum anno Domini M°CC° quinquagesimo tercio, mense decembris

A. Original jadis scellé, L 896, nº 83.

**1112**. — Raoul Camus, clerc, et Basle, sa femme, vendent à Saint-Martin une rente sur une maison près le cimetière Saint-Nicolas.

#### (Décembre 1253)

O. p. l. i. Officialis archidiaconi Parisiensis — RADULPHUS dictus Simus, clericus, et Basilia, ejus uxor, recognoverunt se vendidisse — Conventui Sti Martini de Campis — pro centum sol. paris. jam sibi solutis — decem solidos paris. et dimidium — supra medietatem — domus (a) — in vico qui vocatur juxta Cimiterium Sti Nicholai, contiguam domui Thome Cotelarii — et domui Iacobi de Helemosina — oneratam in xxvii

denariis augmentati census solvendis Petronille Frogerie — — Anno M°CC°Lm° tercio, mense decembri.

- A. Original scellé, S 1378, nº 11 (actuellement carton S 1380 A).
- (a) Il existe une cession de droits dotaux sur cette maison « Iohanni dicto Simo » par « Mabilia relicta Nicholai Simi », octobre 1254 (S 1379, n° 10), et autres actes concernant cette maison et les voisines, passés par « Johannes filius Galonis, quondam servientis Prioris », en mai 1248 (n° 7): « Guillelmus dictus Lestablyer », en déc. 1248 (n° 6); « Robertus Costelarius et Claricia ejus uxor » (n° 4) le 1° mars 1257; etc.
- 1113. Renaud III, évêque de Paris, constate l'échange de 16 sols 6 deniers de rente sur des maisons contiguës en la chaussée du bourg Saint-Denis, contre 17 sols de rente sur l'église Saint-Sauveur, fait entre Saint-Martin et Richard Le Chandelier.

(Mars 1254, n. st.)

« Reginaldus, miseratione divina Parisiensis ecclesie minister indignus », vidime, le lundi devant l'Annonciation, un acte de l'official, de mars 1254, n. st. contenant cession à St-Martin par « Robertus Candelarius et Johanna ejus uxor » de 16 s. 6 den. de cens rue St-Denis « super quibusdam domibus sitis in uno tenenti super Calceiam vici Sti Dyonisii, ab oppositis domus Foucherii clerici », par échange « pro xvii sol. p. incrementi census — — quos percipiebant annuatim dicti Prior et Conventus super ecclesia Sti Salvatoris et super duabus domibus contiguis eidem ecclesie ».

A. Original, S 1392, nº 19.

**1114.** — Echange de terres à Louvres en Parisis par Evroin de l'Aitre et sa femme Erembour, avec le Prieuré.

(Mai 1254)

U. p. l. i. Officialis archidiaconi Parisiensis — Esvroinus de Atrio et Erenburgis ejus uxor recognoverunt se — — in escambium concessisse — — conventui Sti Martini de Campis — — peciam terre arabilis — — versus Luparas, in valle des Voies Creuses,

contiguam vinee dictorum religiosorum — pro quadam pecia terre — in territorio quod vocatur les Routiz contiguam vie per quam itur ad Marliacum (2) in censiva — Prioris de Monciaco Novo (3) ad novem pictavinas censuales — —

Datum anno Domini M°CC°L° quarto, mense mayo (a).

- A. Original, S 1356, nº 17.
- (a) Autres ventes par « Heloynus dictus de Atrio et Eremburgis ejus uxor, et Euvroynus frater dicti Heloyni et Eremburgis ejus uxor » en novembre 1250; par « Hellouynus filius defuncti Giroudi de Atrio et Gila ejus uxor » en octobre 1248 (S 1356, n° 14, 15).
- 1115. Jean Camus cède une moitié de maison et donne caution sur une vigne voisine de celle de Nicolas Quatre-Solz et du pressoir de sire Jean de Beaumont, et sur une autre vigne au-dessus de la Plâtrière, près du Gibet.

### (Juillet 1254)

U. p. l. i. Officialis archidiaconi Parisiensis — Johannes, filius defuncti Nicholai dicti Simi, recognovit se vendidisse — — Conventui Sti Martini de Campis pro octo lib. p. — medietatem cujusdam domus in vico qui vocatur vicus juxta Cimiterium Sti Nicholai, contiguam domui Thome Cotelarii — et domui Jacobi dicti de Elemosina, oneratam in xxvii den. augmentati census persolvendis — Petronille Frogerie — De recta garantia ferenda — partem — in vinea sita juxta pressorium domini Johannis de Bellomonte, ex una parte, et vineam Herberti dicti Quatuor Solidi ex altera, — et partem suam — in alia vinea sita supra Plastrariam, juxta Gibeltum, eisdem Priori et conventui in contraplegium obligavit — —

Datum anno Dni M°CC°Lmo quarto, mense julio.

A. Original scellé, S 1380 A, coté S 1379, nº 2.

a. Marly-la-Ville, ca. Luzarches, ar. Pontoise.

<sup>3.</sup> Moussy-le-Neuf, ca. Daumartin-en-Goële, ar. Meaux.

1116. — Alexandre de Noisy et sa femme Sabine vendent, pour 70 sols parisis, 8 sols de croît de cens rue du Temple, à Bertaud, sergent du chambrier de Saint-Martin.

### (Septembre 1354)

U. p. 1. i. Officialis archidiaconi Parisiensis — Alexander dictus de Noisiago et Sabina ejus uxor asseruerunt quod ipsi habebant — terciam partem domus — Parisius, extra muros, in vico Templi, contiguam domui Michalis dicti Comitis — super qua tercia parte — recognoverunt — se vendidisse Bertaudo de Sto Martino, servienti Camerarii ejusdem Sancti Martini, — pro lxx sol. p. jam sibi solutis — viii sol. p. incrementi census — —

Anno Domini M°CC°L™ quarto, mense septembris.

A. Original scellé, S 1371 B, nº 34.

1117. — Renaud III, évêque de Paris, notifie que Robert le Lavandier et sa femme Isabeau s'étant donnés au Prieuré de Gournaysur-Marne, eux et leurs biens, en recevront chaque semaine dix pains blancs et quatorze noirs, plus le vin et le potage accoutumés: le Prieur paiera les gages de leur servante. (Extrait.)

#### (Novembre 1254)

REGINALDUS miseratione divina Parisiensis ecclesie minister indignus universis p. l. i. salutem in Domino. Notum facimus quod in nostra presentia constituti Robertus dictus li Lavendiers et Ysabellis (a) uxor ejus recognoverunt se dedisse et in puram et perpetuam elemosinam se contulisse Priori et conventui Bte Marie de Gornayo super Maternam, se et sua bona universa, mobilia et conquestus, p. et f. et specialiter quandam domum suam ante cimiterium, juxta portam prioratus dicte ecclesie. Prefati vero Prior et conventus, non immemores beneficii supradicti, concesserunt eisdem, sicut ipse Prior confessus fuit coram nobis, quamdiu ipsi vixerint, constante matrimonio inter ipsos, singulis ebdomadis, viginti et quatuor panes vid. x albos etxiv nigros, cum portione

vini et potagii que conferri in talibus consuevit. Insuper tenetur prefatus Prior, ut asserit, annuatim pedissece (b) ipsorum, de mercede satisfacere competenter. Altero autem ipsarum sublato de medio, reliquus superstes (c) in fratrem et conversum, seu conversam, a Priore et conventu recipietur — In cujus rei testimonium etc. —

Actum anno Domini M°CC° quinquagesimo quarto, mense novembri.

- A. Original, S 1417, nº 111. B. Copie du xvº s., LL 1397, fol. 22.
- (a) Isabellis B. (b) B omet « pedissece », ce qui rend la phrase inintelligible. (c) superest B.
- 1118. Jean de Champigny, clerc, renonce, moyennant 40 sols parisis, que lui verse le chapelain Guillaume, à ses revendications sur une vigne appartenant à la chapellenie Saint-Jean et Jacques de Champigny, qu'il soutenait lui appartenir, de la succession de sa mère.

(Décembre 1254)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Johannes de Champigniaco, clericus, quittavit capellanie beatorum apostolorum Johannis et Jacobi de Champigniaco in perpetuum, dimidium arpentum vinee que vocatur Corniere, sita apud Champigniacum in censiva Domini de Champigniaco, super qua vinea idem Johannes molestabat dominum Guillelmum capellanum dicte capelle, coram judice delegato, pro eo quod idem clericus dicebat dictam vineam ad se pertinere jure hereditario et successione materna, ut dicebat. — — Pro hac quittatione — — recognovit se — recepisse a dicto capellano, quadraginta solidos paris. in pecunia numerata. — —

Datum anno [Domini millesimo] ducentesimo quinquagesimo quarto, mense decembris.

- A. Original jadis scellé, L 876, nº 12.
- 1119. Jean, batteur d'or, et sa femme Emeline vendent pour 60 sols un chef cens sur une maison à Paris, rue Ferpeillon, en la

censive Saint-Martin, montant à 8 sols payables aux trois termes de Pâques, la Saint-Jean et la Saint-Remi.

(Janvier 1255, n. st.)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Johannes, verberator auricalci, et Emelina, ejus uxor, asseruerunt quod — percipiebant singulis annis otto s. p. incrementi census, tribus terminis, vid. ad Pascha, ad Nativitatem Bti Johannis Baptiste et ad festum Sti Remigii super quadam domo sita Parisius, apud Ferpeillon, in censiva et dominio Sti Martini de Campis — contigua — domui Guillelmi Nostri-Amici et domui Marie de Belsia — quos — recognoverunt — se vendidisse — conventui Sti Martini de Campis pro lx sol. p. jam sibi solutis —

Datum anno Domini M°CC°L°IV°, mense januario.

A. Original scellé, S 1372, nº 5.

**1120.** — Jean de Malaure, bourgeois de Gournay-sur-Marne, et Hélouis sa femme font un échange de vignes avec le prieuré de Gournay.

(Février 1255, n. st.)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Johannes dictus de Malaura, burgensis de Gornaio, et Helluidis, ejus uxor, recognoverunt — se vendidisse — conventui Bte Marie de Gornaio duas pecias vinee, circa arpentum et dimidium quarterium continentes — in loco qui dicitur Lescruel — in censiva dict. Prioris et conventus, de undecim denariis paris.. tam capitalis census quam pro custodia debitis — in festo Sti Remigii — In cujus rei recompensationem — recognoverunt — dictum Priorem — sibi — concessisse, nomine permutationis, unum arpentum vinee — — in Campo Richardi, junta Sabulos, quod — — dicuntur tenere ad usus et pitancias conventus, ex dono et elemosina defuncti Durandi dicti Poetevia, in censiva Abbatisse de Kala ad octo denar. census — —

Datum anno Domini millo ducento Los quarto, mense februario.

A. Original perdu. — B. Copie du xv° s., LL 1398, fol. 21.

1121. — Philippe de Louvres, clerc, vend à Saint-Martin, pour 4 livres parisis de rente viagère, deux setiers de blé dans la grange du prieur de Louvres-en-Parisis, dépendant d'une dime dans la censive de Gui d'Orville, chevalier, que lui avait léguée feu Robert, curé de Cressonsacq.

(22 décembre 1255)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Phillipus de Luperis (4) clericus asseruit quod ipsi habebat — — annuatim quoad vitam suam termino, ratione cujusdam decime site — in censiva domini Guidonis de Orvilla (5) militis, quam decimam defunctus Radulphus, quondam presbiter de Cressonessart (6) eidem clerico, ad vitam ipsius termino, legaverat, ut dicebat, duos sextarios bladi in granchia Prioris et conventus Sti Martini sita apud Luperas, in festo Bti Remigii. Quos duos sextarios bladi — — recognovit se vendidisse — — conventui Sti Martini de Campis — — pro quatuor libris paris., quinque solidis minus. — —

Datum anno Domini mill<sup>o</sup> ducen<sup>o</sup> L<sup>mo</sup> quinto, die lune ante Natale Domini, mense decembri.

A. Original, L 877, n° 63. Fragment de sceau de l'officialité, rond, sur cire brune.

1122. — Frère Robert, abbé de Saint-Victor, transige avec Saint-Martin au sujet du cens d'une maison dans la cité de Paris, rue de la Vieille Juiverie des Boulangers, habitée par Guillaume Alépée, tenant à celle de Renaud Hochebran et suivant les coutumes de la cité de Paris.

(Janvier 1256, n. st.)

O. p. l. i. frater Robertus, humilis abbas Sti Victoris Parisiensis, totusque ejusdem loci conventus — — Cum inter nos — — et Priorem et Conventum Sti Martini de Campis — — esset discordia

<sup>4.</sup> Louvres, ca. Luzarches, ar. Pontoise.

<sup>5.</sup> Orville, ca. Pas-en-Artois (où Saint-Martin avait un prieuré), ar. Arras.

<sup>6.</sup> Cressonsacq, ca. St-Just-en-Chaussée, ar. Clermont (Oise).

suscitata super quadam domo sita Parisius, in Civitate, in vico qui vulgariter appellatur Vetus Judearia Panificorum, contigua — furno quem ibidem habent, et domui Renvudi dicti Hochebran laici — quam emerant ad opus ejusdem furni; nobis asserentibus — nos habere — super eamdem domum ex solidos paris., augmentati census, a Guillemo dicto Ad Ensem, cive Parisiensi, cui illam domum ad dictum censum dederamus, et ideo nobis instanter petentibus ut ipsi ipsam domum extra manum suam ponerent, secundum usum et consuetudines Parisiace civitatis; ipsis — opponentibus — domum in fundo suo sitam esse, ipsamque ad eos et ecclesiam suam pertinere — tandem — ita extitit compositum quod nos — percipiamus annuatim — per manum infirmarii ecclesie Sti Martini super domum predictam ex sol. paris. augmentati census — —

Actum anno Domini millo ducceno quinquago quinto, mense januario.

A. Original, S 1394, nº 10. Le sceau de St-Victor s'est seul conservé.

1123. — Maître Landri, doyen de la chrétienté de Chambly, notifie que Roger dit le Prévôt, de l'Isle-Adam, et Tifaine, sa femme, donnent à Notre-Dame de l'Isle-Adam quatre arpents de terre à Parmain, et autres biens.

(Mai 1256)

Omnibus hæc visuris, magister Landricus, de Chambliaco, decanus Christianitatis, salutem in Domino. Notum facimus quod in nostra presentia constituti Rogerus, dictus Prepositus, de Insula Ade, et Theophania uxor ejus, recognoverunt se dedisse — ecclesie Bte Marie de Insule Ade — — nii<sup>or</sup> arpenta terre arabilis sita in couturis sub Parmaing et dimidium arpentum vinee situm es Alues, et unum arpentum terre arabilis situm inter terram que fuit Johannis du Perier ex una parte, et terram que fuit Roberti Heraut jam functi ex altera (7).

<sup>7.</sup> Parmain, ca. l'Isle-Adam, ar. Pontoise.

Actum anno Domini M°CC°L°VI°, mense maii.

A. Original jadis scellé, S 1420, nº 16.

1124. — Guillaume de Vernon, chevalier, autorise les moines de Saint-Martin à percevoir dans sa censive de Gouvieux vingt sols de rente qui leur a légués sa sœur Elisabeth, dame de Plailly, dont il est l'héritier.

(Juin 1256)

Noverint u. t. p. q. f. quod ego Guillelmus de Vernone, miles, volo et concedo quod conventus Sti Martini de Campis Paris. habeat et percipiat singulis annis imperpetum in festo Sti Dyonisii, viginti sol. par. in censu meo de Goviuz (8), quos viginti solidos domina Helysabeth quondam domina de Plailliaco soror mea, cui jure hereditario successi, legavit in puram et perpetuam elemosinam predicto conventui, pro anniversario suo singulis annis in die obitus sui faciendo. In cujus rei testimonium et munimen, pres. litteris sigillum meum apponere dignum duxi.

Actum anno Domini M°CC° quinquagesimo sexto, mense junio.

A. Original, S 1432, nº 5. Fragment de sceau équestre. Au revers, écu au sautoir alaisé: †.... VERNON.

1125. — Robert d'Arbrissel et Houdiard, sa femme, vendent à Hue Tisserand, pour onze sols tournois, un demi-arpent de terre à Boulonville, aux us et coutumes du pays.

(Août 1256)

U. p. l. i. Officialis archidiaconi Carnotensis — Robinus de Virguetto et Houdeardis ejus uxor — recognoverunt se vendidisse ad usus et consuetudines patrie, Hugoni Textori — pro xi sol. turonensium — — dimidium arpentum terre arabilis situm apud Boulonvillam (9) junctum culture Prioris Sti Martini de Campis.

Anno Domini M°CC° quinquagesimo sexto, mense augusto.

A. Original jadis scellé, S 1341, nº 5.

<sup>8.</sup> Gouvieux, ca. Creil, ar. Senlis. — Plailly, ca. Senlis.

<sup>9.</sup> Boulonville, éc. Sainville, ca. Auneau, ar. Chartres.

1126. — Guillaume de Souvigny et Marguerite de Mauregard sa femme, reçoivent de Saint-Martin, à charge de 15 sols de croît de cens, une maison rue du Temple, hors les murs du roi, à l'opposite des murs de la Couture de la Milice du Temple.

(22 septembre 1256)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Guillelmus de SouviGNIACO et Margareta de Malorespectu, ejus uxor, recognoverunt
se recepisse a Priore et Conventu Sti Martini de Campis, — —
ad xv sol. paris. incrementi census solvendos — — medietatem ad
Pascha et medietatem ad festum sancti Remigii, quandam masuram
sitam in vico Templi, extra muros Domini Regis, ab oppositis murorum Cousture Milicie Templi, contiguam masure Gaufridi dicti
Leregouvreeur, in censiva Sti Martini.

Datum anno Domini M°CC°L<sup>mo</sup> sexto, die Veneris post festum beati Mathei apostoli.

A. Original scellé, S 1371 B, nº 37.

1127. — Gilbert de Fosses, et Milsend, sa femme, recevant de Saint-Martin 46 sols de croît de cens, pour deux maisons, à Paris, rue du Temple, qui furent à Roger Bellebouche, s'engagent à y employer cent sols en amélioration dans les quatre ans.

(24 septembre 1256)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — GILEBERTUS DE Fossis et Millesandis ejus uxor asseruerunt — — quod ipsi habent — — a conventu Sti Martini de Campis — duas domos — — Parisius in vico qui vulgaliter dicitur vicus Templi contiguas — — domui Boneti — et — — Alberici dicti Laguerite, que quondam fuerunt — — Rogeri dicti Belebouche et Odeline ejus uxoris ad incrementi census xlvi sol. paris. — — Ponent in melioratione dictarum domorum c sol. p. infra quattuor annos — —

Anno Domini M°CC°L° sexto, die dominica post festum sancti Mathei apostoli.

A. Original scellé, S 1371 B, nº 43.

1128. — Raoul d'Eaubonne, propriétaire d'une place à Paris, rue Garnier de Saint-Lazare, touchant au jardin de maître Henri, médecin, en concède deux toises à Nicolas le Botenier, pour 5 sols et demi de croît de cens, à charge d'y employer au moins 20 sols en améliorations d'ici la Saint-Jean prochaine.

(Novembre 1256)

O. p. l. i. Officialis archidiaconi Parisiensis — Radulphus de Aquabona asseruit — quod ipse habebat — plateam sitam Parisius, in victo (sic) Garneri de Sancto Lazaro, contiguam jardino magistri Henrici medici, in censiva Sti Martini de Campis, de qua platea recognovit se dedisse duas tesias Nicholao dicto Le Botenier — ad incrementum census v solidorum et dimidii par., et implicabit in meliorationem dicte platee xx s. p. infra instantem Nativitatem Bti Johannis Baptiste — —

Datum anno Domini M°CC°L™ sexto, mense novembri.

A. Original S 1575, nº 4; sceau brisé.

1129. — Guillaume de Milly et Isabeau sa femme, possesseurs de la moitié d'une maison à Paris, près Saint-Denis de la Châtre, vendent à Saint-Martin 4 sols de croît de cens sur cet immeuble.

(Décembre 1256)

Officialis curie Parisiensis — Guillelmus de Milliaco et Isabellis ejus uxor asseruerunt quod — — possidebant medietatem in quadam domo sita Parisius, recto Sanctum Dyonisium de Carcere, juxta domum Guillelmi Ad Patinum in censiva prioris Sancti Dionysii de Carcere, super qua — — recognoverunt se vendidisse d. Priori — — v sol. annui redditus augmentati census — — Datum anno Domini M° GC° XL° sexto, mense decembri.

A. Original, S 1425, nº 11.

1130. — Le roi Louis IX, en conseil, ayant entendu les plaintes de frère Nicolas, chapelain du prieur de Saint-Martin, charge sire Pierre de Fontaines, chevalier, de rendre une sentence main-

tenant le prieuré en possession de la justice d'Annet-sur-Marne, malgré les revendications d'Eudes Le Roux et Hervé d'Yerres, prévôts de Paris.

(2 février 1257)

Anno Domini M°CC° quinquagesimo sexto, in die Cinerum, comparuerunt procuratores Prioris Sti Martini de Campis, scilicet frater Theobaldus, prior de Aneto, et frater Nicholaus, capellanus prioris Sti Martini, in domo regia, in cuneo domus regie a parte magni pontis, coram consiliariis Domini regis Francie ibidem sedentibus, et instanter petebant inquestam quam preceperant fieri Opponi Rufo, preposito Parisiensi, super justicia de Aneto, occasione cujusdam homicidii perpetrati in villa, et raptus cujusdam, in eadem villa similiter perpetrati, sibi deliberari et reddi. Qua inquesta diligenter inspecta a consiliariis predictis, et judicata coram Domino rege, pronunciari fecit Dominus rex per dominum Petrum de Fox-TANIS militem, Priorem Sti Martini de saisina alte et basse justicie moraturum. Presentibus venerabilibus viris, domno Guidone de NEALPHLE, decano Sti Martini Turonensis; magistro Oddone de LORREZ, magistro Juliano, ballivo de Vernolio; dno Petro de Fon-TANIS milite, qui predicta pronunciavit; GIROLDO DE SANGTO QUIN-TINO dicto CHIEVREFUEL, ballivo Aurelianensi; magistro Terrico et THOMA, clericis regis qui scribunt arrestaciones; RADULPHO DE Sancto Laurentio, Jacobo majore Sti Martini, Johanne dicto Mau-CLERC majore de Noysi; JOHANNE LE RICHE de Noysi; GUILLELMO MURGALE de Noysi; Petro majore de Nigella; fratre Petro monacho de Gardo (12).

Prepositi Parisienses, videlicet Oddo Rufus et Herveus de Heddera, reddiderunt bona illius qui fecit homicidiam procuratoribus antedictis, absque contradictione aliqua, die Veneris subsequenti post diem Cinerum, sed bona illius qui raptum perpetraverat, reddere distulerunt usque ad diem lune proximam post Brandones, que tamen dicta die reddiderunt.

LL 1351, fol. limin. 5.

1131. - Guillaume Alatache et Béatrice sa femme, Pierre de

Sevran et Plaisance sa femme, Ameline fille de Guillaume, vendent pour 12 livres parisis, 20 sous de rente sur une maison rue de la Plâtrière, indivise entre eux.

(12 février 1257, n. st.)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Guillelmus dictus Alatache, Beatrix ejus uxor; Petrus de Cevrano, Plesancia ejus uxor, et Amelina filia dicti Guillelmi asseruerunt quod habebant pro indiviso inter ipsos, quamdam domum sitam Parisius inframuros, in vico Plastrerie, contiguam domui defuncti Symonis de Sallicibus, — — super qua domo — — recognoverunt se vendidisse — Bertaudo dicto de Sto Martino pro XII lib. et dimidio — — XX sol. incrementi census.

Datum anno Domini M°CC°L<sup>m</sup>° sexto, die lune post octabas Purificationis Bte Marie Virginis.

A. Original scellé, S 1376, nº 7.

1132. — Jean de Châtillon, comte de Blois et de Chartres, faisant accord avec Saint-Martin, maintient à sa justice six cas réservés: rapt, meurtre, trésor caché, incendie, homicide, larronerie.

(Février 1257, n. st.)

U. p. 1. i. Johannes de Castellione, comes Blesensis et Carnotensis, salutem in Domino. Notum facimus quod cum contentio verteretur inter nos — et Priorem et conventum Sti Martini de Campis — super justiciis magnis et parvis villarum de Poyrressac et de Asconvilla, et territoriorum eisdem villis adjacentium, quas — dicebamus ad nos pertinere — pacificatum fuit — in hunc modum: — quod — habebimus — omnimodam justiciam in casibus infrascriptis, videlicet raptu, multro, thesauro invento, incendio et homicidio, qualitercumque perpetrato, et omnimodo latrocinio, cum omnibus juribus et expectamentis ad pr. justicias in d. sex casibus pertinentibus. Si id contingat quod delinquentes in pred. sex casibus — bona sua immobilia per legem terre amittere debeant, nos — - predicta immobilia habebimus, et in manu nostra tenere poterimus per annum et diem

postquam ad nos — devenerint; sed elapsis anno et die, ponemus ea extra manum nostram — Preterea — habebimus — gagium duelli in curia dictorum monachorum judicati, cum omnibus expectamentis et juribus ad gagium duelli spectantibus, excepto quod monachi de quolibet duello in curia ipsorum judicato habebunt Lx sol. Carnotenses; et si per legem terre Lx solidi vel plus levari possint vel debeant de codem, nec in dictis villis ei territoriis aliquid amplius de cetero poterint reclamare. Dicti vero monachi habebunt — aliam omnimodam justiciam in villis et territoriis supradictis — —

Actum anno Incarnationis Dominice M°CC°L'''o sexto, mense februario.

A. Original jadis scellé, S 1358, nº 14.

1133. — Thibaud de Parmain, chevalier, et Beatrice, sa femme, font avec R., prieur de l'Isle-Adam, un échange de terres.

(Avril 1257)

Ego Teobaldus de Parmaing miles, notum facio o. p. l. i. quod excambiavi R., priori de Insula Ade, assensu — Beatricis uxoris mee, unum arpentum terre — in mea cultura des Noes, juxta culturam dicti Prioris, que dicitur de Vallemonda (11), ad quoddam aliud arpentum terre quod dictus Prior habebat — in cultura Rotonda subtus Parmaing, arpentum scilicet pro arpento, absque ulla solutione. Item — dedimus — monachis — totum campipartum — in quodam arpento terre — in cultura dicti Prioris. Actum anno gratie M°CC°L°VI°, mense aprili.

A. Orig. S 1420, nº 10. Sceau brisé, où se distingue encore un écu, à la bande chargée de trois molettes ou étoiles à six rais.

1134. — Renaud d'Osny, écuyer, se reconnait débiteur envers Saint-Martin d'une rente d'un muid de blé sur sa dime du Bellay, et de quatorze setiers d'arrérages de cette rente.

(28 avril 1257)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — coram nobis Reginal-

DUS DE ONI, ar miger, asseruit quod Prior et conventus Sti Martini de Campis Paris. erant in possessione, vel quasi, percipiendi annis singulis — in augusto unum modium bladi in quadam decima quam dicebat se habere dictus Reginaldus apud Bellaium (10). Recognovit eciam dictus Re. se debere dictis Priori et conventui quatuordecim sextarios bladi pro arreragiis dicti modii bladi de termino augusti preteriti quos — promisit se reddere — una cum modio bladi in quo tenebitur ipsis in instanti augusto, infra instantes octabas beati Dyonisii.

Datum anno Domini M°CC°L<sup>mo</sup> septimo, die sabbati ante festum apostolorum Philippi et Jacobi.

A. Original jadis scellé, L 875, nº 53.

4135. — Sire Thibaud de Champagne, chevalier, du consentement de Jeanne sa femme, approuve le legs fait à Saint-Nicolas d'Acy par feu Nicolas Gouvion d'Apremont, chevalier, d'un tensement sur Champagne et Morency, qu'il tenait de lui à foi et hommage, et s'en porte garant envers sire Gaucher de Villiers, chevalier, et tous autres.

(Mai 1257)

U. p. l. i. Dominus Theobaldus de Campaniis miles, salutem in Domino. Noveritis quod cum bone memorie Nicholaus dictus Gouvion de Asperomonte, miles, tensamentum quod habebat apud Campanias et apud Morentiacum (11) quod quidem de me tenebat in feodum et homagium — monachis Sti Nicolai de Aciaco — contulisset — dictam collationem, de consensu Johanne uxoris mee, laudavi et — portabo garandiam erga dominum Galcherum de Villariis militem, et erga omnes alios — Presentes litteras sigilli mei munimine dignum duxi roborandas.

Datum anno Domini M°CC°L° septimo, mense maio.

A. Original S 1426, nº 22. Sceau parti, au 1 chargé d'un lion rampant, intact.

<sup>10.</sup> Le Bellay, ca. Marines, ar. Pontoise. Osny, ca. Pontoise.

<sup>11.</sup> Champagne, Parmain, Valmondois, ca. l'Isle-Adam, ar. Pontoise. — Morancy, éc. Boran, ca. Neuilly-en-Thelle, ar. Senlis.

1136. — Etienne Tatesaveur, bailli de Melun, convoque à ses assises au Jardin royal à Melun les habitants de Mardilly qui réclamaient un droit d'usage dans les bois de Limoges, que les moines ont fait clore depuis trente ans, et déclare cette clôture légitime.

(22 juin 1257)

Anno Domini millo ducentesimo Los septimo, die Veneris ante Nativitatem Bti Johannis Baptiste, comparuit procurator prioris Sti Martini, videlicet frater Nicuolaus cappellanus prioris ejusdem, coram viro provido et discreto Stephano Tatesaveur, baillivo Meledunensi, in assisiis Meledunensibus apud Meledunum, in jardino Dni Regis et petiit inquestam factam super usuagio pasture nemoris de Lymogiis, quam pasturam homines de Mardiliaco (12) dicebant se habere et habuisse a longis temporibus retroactis in nemore predictorum; Priore e contrario dicente se tenuisse pacifice et quiete nemus suum clasum (sic pro clausum) haiis, fossatis et forestario proprio, propter ingressam animalium, a triginta annis citra, sibi deliberari et reddi. Baillivus vero, die jovis precedenti, habito cum militibus Castellanie et aliquibus burgensibus ville consilio, super inquesta predicta, pronunciavit, dicta die Veneris, in assisiis in jardino Regis, Priorem Sti Martini remanere debere in saisina clausure et custodie [nemoris en interligne] predictarum. Presentibus

<sup>12.</sup> Voici les identifications proposées :

Mardilly, éc. Evry-les-Châteaux, ca. Brie Comte-Robert, ar. Melun.

Limoges-Fourches, même canton.

Livry, Maincy, Pringy, ca. Melun.

Ailly, éc. Sivry-Courtry, ca. Le Châtelet-en-Brie, ar. Melun.

Chennevières-sur-Marne, ca. Boissy-Saint-Léger, ar. Corbeil.

Mémorant, éc. Perthes-en-Gâtinais, ca. Melun.

Noisement, éc. Savigny-le-Temple, ca. Melun.

Nonville, ca. Nemours, ar. Fontainebleau.

La Grange, Le Mesnil, éc. Grisy-Suisnes, ca. Brie-Comte-Robert, ar. Melun.

Andrezel, Bailly-Carrois, ca. Mormant, ar. Melun.

Le Jard, Pouilly-le-Fort, écarts de Vert-Saint-Denis, ca. Melun.

Chaumes, Solers, ca. Tournan, ar. Melun.

Amponville, ca. La-Chapelle-la-Reine, ar. Fontainebleau.

Champs-sur-Marne, Chelles, ca. Lagny, ar. Meaux.

Château-Landon, ar. Fontainebleau.

fratre Roberto, priore de Pringiaco, fratre Rogero preposito de Lymogiis et fratre Nicholao procuratore prioris predicti; Oddone THAON de Meleduno, ROBERTO DE SEAUS, PETRO DOU CHASTELE, burgense Meledunensi, Johanne de Andresello armigero; Guiardo Tarnez de Mardiliaco; RADULPHO PASQUIER de Mardiliaco; MILONE DOU CHASTELE: MATHEO DE HORSDEVILE et JOHANNE fratre suo : domno GILONE presbitero de Lyvriaco, domno Reginaldo de Alliaco (12) milite. Hec sunt nomina militum qui concordaverunt sententie inqueste predicte pronuntiande et observande, prout superius est expressum: Domnus Galterus de Menilio miles; domnus Adam de CHANEVERIIS miles, consanguineus predicti Galteri; domnus JOHANNES DE MEMORANT miles; domnus Oddo de Rubleines miles; domnus Guillelmus de Noysement miles; domnus Johannes de Quarrais miles; domnus Guillelmus de Neeinvilla miles; domnus JOHANNES DE GRANCHIA miles; domnus Symon de Baalli miles; domnus Johannes de Jardo miles; domnus Adam de Pooulli miles; domnus Symon de Soullourra miles; domnus Adam de Spina miles; domnus Guillelmus de Minciaco juvenis, miles; domnus REGINALDUS DE ALLIACO miles; domnus Ansellus de Boysseria miles; domnus Johannes Brito de Braia miles. Hec sunt nomina laicorum et clericorum : Magister Guillelmes de Castro Landuni \*clericus; Petrus clericus baillivi; Brule clericus abbatis de Calmis; HERBERTUS DE AMPOUVILLA, procurator abbatisse de Kala; Petrus DOU CHASTELE; HUBERTUS DE KALA, prepositus Meledunensis; Oddo TAON de Meleduno, Robertus de Seaus, Bertrandus li geoliers de Meleduno.

LL 1351, fol. limin. 4.

1137. — Jean Broge, de Champs, et sa femme Emeline vendent à sire Guillaume dit de Villeflix, chevalier, une terre à Bois-Raimond, dépendant du prieuré de Gournay-sur-Marne.

(Juin 1257)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Joannes dictus Broge de Campis (12) et Emelina ejus uxor vendiderunt — — domno

Guillelmo dicto de Villafluis (13) militi (a), et ejus heredibus, pro triginta solidis paris., — — duas petias terre arabilis (b) continentes quatuor arpenta vel circiter — — in territorio de Boscho Remondi et in territorio Prioris et conventus de Gornaio — —

Datum anno Domini millo [ducentesimo Lmo septimo mense junio.

- (a) milite B = (b) arabilis B.
- A. Original perdu. B. Copie du xviº s., LL 1398, fol. 25.
- 1138. Roger de Pas, dit de Heugicourt, donne au prieuré de Pas, de concert avec sa femme Emmeline et son fils Barthélemi, certaines terres qu'il tenait du sire de Beaucamp.

(Juillet 1257)

U. p. l. i. Officialis Atrebatensis — Rogerius de Pas (5), dictus de Heugicort, et Emmelina ejus uxor — contulerunt — ecclesie prioratus de Passu — unum sextarium avene — apud Passum. — ad quatuor jornalia terre eorum, site in territorio de Hengicort, in una pechia que tenetur de Domino de Beaucamp. — Bartholomeus vero filius et heres ipsorum — consensit — Datum anno Dni M°CC°L°VII° mense julio.

A. Original perdu. — B. Copie non authentique, du xvn $^{\circ}$  s., S 1423,  $\mathbf{n}^{\circ}$  35.

1139. — La communauté de Saint-Nicolas de Senlis s'accorde avec le Chapitre, en raison des rapports affectueux qui unissent leurs congrégations, pour régler à l'amiable les questions touchant à l'enclos monastique.

(Août 1257)

U. p. l. i. Prior et Conventus Sti Nicolai juxta Silvanectum, Cluniacensis ordinis, salutem in Domino. Notum facimus quod nos, ob reverentiam et amorem specialem quem habemus erga dilectos nostros venerabiles viros Decanum et Capitulum Silvanectenses.

<sup>13.</sup> Villeflix, éc. Noisy-le-Grand, ca. Le Raincy, ar. Pontoise.

voluimus et concessimus eisdem et liberaliter et benigne assensum nostrum præbuimus ut ad clausum claustri ipsis a domino Rege concessi, murum suum per terram et domum nostram, sitam in Castro Silvanectensi, construerent, ita quod linealiter (a) et directe protenderetur dictus murus a columpna (b) postici dicte domus usque ad murum castelli Silvanectensis, ut corpus sive principale ejusdem domus predicte, cum tota justitia et dominio, nobis et successoribus nostris in dicto claustro sita remanerent.

Concesserunt autem nobis iidem Decanus et Capitulum ut juxta dictum murum appenditium, non tamen nimis altum, cujus tigna (c) in dicto muro ponantur sive inserantur, edificare, si nobis placuerit, possimus. Nec nos in dicto muro hostium (d) seu fenestram seu aliquam aperturam habere poterimus. Et (e) si fortassis dictus murus corrueret, aut ruinam minaretur, iidem Decanus et Capitulum, cum indenmitate (f) nostra, reparare tenerentur. Quitavimus etiam dictis Decano et Capitulo (g) stabulum sive grangiam cum granariis et pratello sive jardino (h) dicte domui contigua, prout se proportant, absque omni (i) onere redditus alicujus annui sive census. lidem autem Decanus et Capitulum, in recuperationem dicte quitationis, assignaverunt nobis tringenta (j) solidos annui redditus sive census supra domum que fuit Johanis filii Anselli de PONTE HERMERI, sitam in vico Paris. (k) in fundo et justitia nostra. Promittentes, etc. — In cujus rei testimonium, presentibus litteris sigillo nostro fecimus communiri.

Datum anno Domini M°CC° quinquagesimo septimo, mense augusto (l).

- (a) lineariter B. (b) columna B. (c) ligna B. (d) ostium B. (e) Ut B. (f) indemnitate B. (g) C substitue à ces quatre derniers mots coux-ci: « quitaverunt etiam nobis et successoribus nostris dicti Prior et conventus ». (h) jardino B. (i) C substitue à ces trois derniers mots ceux-ci: « properant usque ad murum castelli, absque omni ». (j) triginta B. (k) Parisiensi B.
- A. Original jadis scellé, Arch. de l'Oise, G 2242, rongé en 2 lignes. B. Copie collationnée le 11 mai 1604, d'après l'original intact, par Lobre et Methelet, notaires à Senlis. Arch. de l'Oise, H 2641 1. C. Copie du xvii c'siècle, d'après A endommagé, Arch. de l'Oise, G 2242; restitutions arbitraires.
- (1) B ajoute : « Sellé de cire verde, dans laquelle est figuré St Nicolas, sur des lacs de soye rouge ».

1140. — Hugues de Rueil et Ilélouis sa femme vendent à Alexandre (iros-par-mi et Erembour sa femme, pour 40 sols parisis, 4 sols de croit de cens sur une maison rue de la Plàtrière, joignant celle de Pierre Fils-Dieu.

(Août 1257)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Hugo de Ruolio et Helouysis ejus uxor recognoverunt se vendidisse — — Alexandro dicto Groso-per-medium et Eremburgi ejus uxori, pro xl sol. paris. jam eis solutis — — Iv sol. p. incrementi census — — super quadam domo sita in vico Plastrarie, contigua domui Petri dicti Filli Dei — — et domui Johannis de Villa — —

Datum anno Dni M°CC°Lmo septimo, mense augusto.

A Original scellé, S 1376, nº 42.

**1141.** — Eudes Popin, Jean Arrode et les frères de maître Baudoin Pidoue, propriétaires chacun du tiers d'une place près la poterne Nicole Vidron, acensent cette place à Renaud de Clamart et Laurence sa femme, pour 20 sols de croît de cens payables aux quatre termes accoutumés à Paris.

### (Septembre 1257)

U. p. 1. i. Officialis curie Parisiensis — — Odo dictus Popin et Johannes Herodis, Guillermus, Simon et magister Balduinus, et Johanna; item, pred. magister Balduinus et Odo, dicti Pidoue, nomine Thome fratris sui in annis minoribus constituti in tutela eorum, — — confessi sunt quod ipsi habebant — — pro indiviso — — plateam sitam Parisius in vico Posterne Nicholai Huideron, contiguam a dextris domui Symonis d'Esparnon et a sinistris domui Rogeri du Chateleit, ita videlicet quod dictus Odo in dicta platea habet terciam partem, et Joannes Herodis aliam terciam partem, et predictus Guillermus, Simon, magister Balduinus, Johanna et Thomas minor, fratres, aliam terciam partem. — Quam plateam confesse fuerunt partes — — se tradidisse — — Raginaldo de Clamart, Laurencie ejus uxoris ac eorum heredibus, ad incrementum

censum xx sol. p. — — solvendorum ıv terminis Parisius generaliter consuetis.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo Lmo septimo, mense septembris.

A. Original scellé, S 1384, nº 34.

1142. — Guérin de Courtry, écuyer, fils de Raoul de Clacy chevalier, confirme le don de deux arpents sur la rivière de Marne, fait au prieuré de Gournay par son père et s'en porte garant contre ses sœurs Alips, mariée à Manessier de Bailly, écuyer, et noble dame Philippe, dite de Courtry, filles dudit Raoul.

### (Décembre 1257)

Officialis curie Parisiensis — Guerinus de Courtriaco (14), armiger, filius Radulfi de Claciaco militis, donationem ii arpent. supra rippariam Materna juxta brachium de Blanchamica, factam — — conventui de Gornaio a dicto R. patre dicti armigeri, laudavit — — fide prestita — — et promisit quod — garantizabit — — contra omnes et specialiter contra Aalipdin, uxorem Maneseri de Baailliaco armigeri, et nobilem mulierem dominam Philippam dictam de Courteriaco, sorores dieti Guerini et filias dicti Radulfi — —

Anno Domini M°CC°L™° septimo, mense decembri.

A. Original, S 1417, nº 118. — B. Copie du xvr s., LL 1398, fol. 25.

1143. — Agnès, veuve de Pierre de la Cuisine, et ses enfants, vendent à Jean Roussel, bourgeois de Paris, six sols de croît de cens sur leur maison de la rue Au Maire.

### (Décembre 1257)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — coram nobis — Agnes relicta Petri dicti de Quoquina, Johannes et Johanna, ipsorum relicte et Petri liberi, asseruerunt quod ipsi habebant — — domum

<sup>14.</sup> Courtry, ca. Claye-Souilly, ar. Meaux.

sitam Parisius, versus Sanctum Martinum de Campis, in vico que vocatur vicus Majoris, contiguam — — domui Guillelmi dicti le Taer et domui Symonis de Chailliaco, in dominio Sti Martini, oneratam in triginta solidis paris. incrementi census, super qua domo ipsi relicta et liberi — — recognoverunt se vendidisse — — Johanni Roselli civi Paris., — — sex solidos par. annui incrementis census — —

Datum anno Domini mill<sup>o</sup> ducent<sup>o</sup> L<sup>mo</sup> septimo, mense decembri. Original, L 878, n<sup>o</sup> 2.

1144. — Adam [I<sup>cr</sup> de Chambly], évêque de Senlis, désigne deux arbitres, le coûtre de St-Frambauld et Dreux, maire de la commune de Senlis, au sujet d'un différend avec les moines de Saint-Martin qui avaient fait abattre par le maire de Gonesse un four à Survilliers, établi sur le fief de l'évêque.

(Décembre 1257)

U. p. l. i. A[DAM], miseratione divina, ecclesie Silvanectensis minister humilis — — Cum — — controversia orta esset inter nos et — — conventum Sti Martini de Campis — — super hoc quod ipsi in prejudicium nostrum, quoddam furnum situm in villa de Sorviler in feodo nostro, ausu temerario, terram nostram frangentes, per majorem de Gonnesse destruit fecerunt sive amoveri — — illis dicentibus quod nullus, preter eos. posset vel deberet furnum in predicta villa habere — — tandem — — in cantorem Sti Frambaldi Silvanectensis et Droconem, majorem communie ejusdem loci, compromisimus sub pena XL libr. paris.

Datum anno Domini M°CCoL°VIIo, mense decembris.

A. Original scellé, S 1365, nº 10.

1145. — Simon, chantre de Saint-Frambauld, et Dreux de Montigny, maire de la commune de Senlis, arbitres choisis par Saint-Martin et par l'Évêque, déclarent que le four construit dans la censive de feu Jean de Charny chevalier, dans le fief épiscopal à Survilliers, est licite pour la fabrication des gâteaux appelés « ratiz », mais non pour la cuisson du pain, et qu'au surplus les hôtes de Charny

ne sont point banniers de Saint-Martin, et peuvent cuire leur pain où bon leur semble, hors la ville de Survilliers,

(Janvier 1258, n. st.)

U. p. l. i. S. cantor Sti Frambaldi Silvanectensis et Drogo de Montigniaco major communie Silvanectensis, — — Cum controversia verteretur inter ven. et patrem dominum Silvanectensem episcopum — — et conventum Sancti Martini de Campis super quodam furno ad coquendum panem in domo Thome Anglici de Sorvillari prius constructo, et postea per servientes domini Regis diruto, que domus sita est in censiva defuncti Johannis de Charniaco militis, moventis de feodo Domini Episcopi — — Nos — — diximus quod alias fuit furnus in domo dicti Thome ad gatellos dictos ratiz, et quod idem Thomas potest habere furnum ad coquendum gatellos dictos ratiz tantummodo si sibi viderit expedire, et non ad panem. Diximus etiam quod hospites defuncti Johannis de Charniaco militis non tenentur ad banniam coquere ad furnum dictorum prioris et conventus, sed possunt coquere panem suum ubicumque voluerint extra villam de Sorvillari (15) — —

Datum anno Dni millo duco quinquagesimo septimo, mense januario.

A. Orig. S 1365, n° 7. Fragments des deux sceaux.

**1146.** — Le roi Louis IX, en conseil, charge sire Pierre de Fontaines, chevalier, de rendre une sentence, après enquête du prévôt de Paris Eudes Le Roux, constatant que la justice de Noisy appartient à Saint-Martin.

(22 janvier 1258, n. st.)

Anno Domini M°CC° Lino septimo, die lune proxima post festum Cathedre Sancti Petri, comparuit frater Nicuolaus monachus, procurator Prioris et conventus Sti Martini de Campis Paris., coram consiliariis Domini regis in camera predicti regis, et petebant inques-

<sup>15.</sup> Survilliers, ca. Luzarches, ar. Pontoise.

tam sibi deliberari et reddi, quam perceperant sieri Opponi dicto Rupho, tunc temporis preposito Parisiensi, super possessione justicie de Noysiaco, occasione cujusdam latronis capti apud Noysiacum et in prisione Domini regis detenti quousque inquisitum fuisset ad quorum deberet posse justicie pertinere, vel ad Regem, vel ad Priorem. Qua inquesta diligenter inspecta, et judicata a pred. consiliariis, pronunciari fecit Dominus rex per dominum Petru DE FONTANIS militem, se nichil probasse, Priorem vero intencionem suam probasse, et ideo ipsum moraturum in saysina justicie de Noysiaco. Presentibus viro venerabili et discreto archidiacono Nichasie (1), magistro Johanne de Ulliaco, Johanne de Monlicon et LAURENCIO, clericis Domini regis que scribunt arrestaciones; domino Matheo de Bianne, tunc ballivo Viromandensi; domino JULIANO DE PERONE quondam ballivo de Vernolio; magistro GERANDO qui fuit clericus defuncti Henrici quondam archiepiscopi Senonensis; Jacobo majore Sti Martini, Johanne dicto Malclerc, majore de Noysiaco predicto; Guillelmo Sacheespee, de Noysiaco; Radulpho DE SANCTO-LAURENCIO, JOHANNE DE CIVILI, abbate de Joyenvalle cum quo habemus contentionem (16), et fratre l'etro concanonico suo; HUGONE DE BALLOLETO, armigero; RADULPHO dicto MALET, ODONE dicto Rupho et Herveo de Edera, tunc prepositis Parisiensibus; Adam de Gonnessia servienti eorum ; Johanne dicto Couart, clerico abbatis de Columbis; et fratre Synone, camerario ejusdem abbatie; Petro de Cella (majore Dni de Malliaco. Die veneris subsequenti, reddita fuit nobis a predictis prepositis saisina latronis supradictil.

A. Notice du temps, LL 1351, fol. limin. 5; la dernière ligne du texte, prise dans la rognure, est restituée d'après B. — B. Copie du xve s., LL 1352, fol, 7.

<sup>16.</sup> Jean de Civili est omis dans la liste des abbés dressée d'après le Vécrologe de Joyenval, par M. Dutilleux (Mémoires de la Société historique du Veciu, t. XIII, p. 47). Il a succédé à Jean I († 7 février 1243) et précédé Guillaume de Picardie († 1268).

<sup>-</sup> Nicosie, capitale de l'île de Chypre.

**1147**. — Jean de Châtillon, comte de Blois et de Chartres, s'accorde avec Saint-Martin des Champs au sujet de droits de justice.

(Février 1257-1258 n.st.)

U. p. l. i. Johannes de Castellione comes Blesensis et Carnotensis — — cum contentio verteretur inter nos — — et conventum Sti Martini de Campis super justiciis villarum de Poycresac et de Asconvilla — — fuit compositum in hunc modum quod nos habebamus in dictis villis justiciam in casibus infrascriptis, videlicet raptu, multro, thesauro invento, incendio et homicidio — — et latrocinio.

Datum anno Domini M°CC°L° septimo, mense februario.

A. Original perdu. — B. Copie du xive s., S 1429, nº 3.

1148. — Cession, pour 22 livres parisis, par Jean de Troyes, « Johannes dictus de Trecis, filius defuncti Nicholai dicti de Trecis », de 30 sols de rente sur une maison voisine de celle de feu Jocelin Cervoisier, rue des Jongleurs, « in vico Joculatorum, à Guillaume, fils de Jocelin, « Guillelmo dicto Cervisario, filio dicti defuncti Jocelini ».

(Mars 1258, n. st.)

A. Original S 1385 B, nº 25.

1149. — Michel de Romainville et Thièce, sa femme, vendent, pour 40 sols parisis, 5 sols de croît de cens sur leur maison, rue de la Poterne Nicole Videlon à Jean Begouen, clerc.

(Mars 1258, n. st.)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Michael de Romanavilla et Thecia ejus uxor, asseruerunt quod ipsi habebant — — domum — — Parisius in vico de Posterna Nicholai dicti Widelon, in terra et fundo Sti Martini, contiguam domui Galteri de Romanavilla et — — domui Guerrici joculatoris — — super qua domo — — confessi sunt se vendidisse — — Johanni dicto Beguen clerico — — v sol. p. incrementi census — — pro xl sol. par. jam eisdem venditoribus in pecunia numerata persolutis ——

Datum anno Dni M°CC°Lmo septimo, mense marcio.

4. Original S 1384, nº 32.

1150. — Guillaume Bourge et Margerie, sa femme, vendent à Saint-Martin un demi-arpent de terre, moins dix verges, à Louvres-en-Parisis.

(Juin 1258)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Guillelmus dictus Bourge et Margeria ejus uxor asseruerunt — — quod ipsi habebant — — dimidium arpentum terre arabilis, decem vergiis minus, situm — — apud Luparas (17) ab oppositis domus Sti Martini de Campis contiguum terre Erembourgis dicte la Gonzesse in censiva Roberti dicti Mijant de Putheolis (18) — — quod recognoverunt — — se vendidisse — — conventui S. M. de C. pro lxv sol. par.

Datum anno Dni M°CC° Lmo octavo, mense junio, die jovis post festum beati Barnabe apostoli.

A. Original, S 1356, nº 19. Sceau brisé.

1151. — Adam de la Cour, bourgeois de Paris, et Tifaine sa femme concèdent en aumône à Saint-Martin 40 sols de cens sur trois maisons, rue Au Maire et rue Pavée, par donation entre vifs passée devant le clerc juré de l'official.

(Juillet 1258)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Adam de Aula, civis Parisiensis, coram clerico nostro jurato — — recognovit quod ipse et Theophania quondam ejus uxor — — concesserunt in — — elemosinam — — conventui Sancti Martini de Campis XL sol. par. census — — super tribus masuris moventibus de conquestu ipsorum, quarum una sita est in vico Majoris, — — in censiva Sti Martini — — alie vero due domus site erant in vico Pavato, in cuneo vici, qui fuerant — — Martini de Atrebato et Yvonis de Infirmarriis et ejus uxoris...

Datum anno Domini M°CC° Lmo octavo, mense julio.

A. Original S 1369, nº 41.

<sup>17.</sup> Louvres, ca. Luzarches, ar. Pontoise.

<sup>18.</sup> Puiseux-les-Louvres, ca. Ecouen, ar. Pontoise.

**1152**. — Jean Goujon, de Gonesse, et Aline, sa femme, vendent au secrétain de Saint-Martin une terre à Survilliers.

(Juillet 1258)

U. p. 1. i. Officialis curie archidiaconi Parisiensis — Johannes dictus Goujov de Gonessia et Adelina ejus uxor recognoverunt — se vendidisse — — sacriste Sancti Martini de Campis — — pro xu lib. paris. — — medietatem — — pecie terre — — que fuit defuncti Johannis dicti Morant de Sorvillari (14) — — que medietas continet — — unum arpentum et dimidium.

Datum anno Domini M°CC°Lmo octavo, die veneris post festum Beate Marie Magdalene.

A. Original jadis scellé, S 1356, nº 20.

1153. — Pierre, prieur de Gournay, affecte une grange et son pourpris, près de la porte du prieuré, aux usages de la pitancerie.

(Juillet 1258)

O. p. l. i. Petrus, prior Bte Marie de Gornaio — Nos granchiam nostram cum porprisio suo, sitam juxta portam nostri prioratus, que granchia fuit quondam defuncti Guillelmi de Campis dicti Boulart, et masuram domus que fuit quondam Roberti Lotricis (a) et Ysabellis ejus uxoris, contiguam (b) porprisio dicte granchie, et duo arpenta prati sita supra Maternam rippariam, extra muros ecclesie nostre que fuerunt ejusdem Guillelmi predicti, dedimus et concessimus conventui nostro, ad usus pitanciarum et necessarias utilitates ejusdem conventus, libere, quiete et pacifice in perpectuum tenenda et possidenda; ita tamen quod nos et successores nostri futuri tenebimus et pacifice possidebimus in perpetuum domum quam ipse emit a Rogerio Carpentario et Hecelina, ejus uxore, et etiam domum contiguam eidem domui, sitam in bivio vici contra posticum cimiterii parrochialis, que domus quondam (c) fuit a Galtero de Pistrino legata conventui — —

Datum anno Domini millo ducento Los VIIIo, mense julii.

- (a) Latrias B. (b) contigua B. (c) de domus quodam B.
- A. Original. S 1417, nº 80. B. Copie du xviº s., LL 1398, fol. 27.

**1154.** — Henri Brisebouc exécute un legs de ses parents donnant une rente de dix sols au Prieuré sur une maison au bourg Saint-Martin, à Paris.

(Novembre 1258)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — —Henricus dictus BriseBouc asseruit quod defunctus Durandus et Eremburgis, quondam
uxor ejus, parentes ipsius, habebant — — LVX sol. p. incrementi
census — — supra — — domo — — Parisius in burgo Sti Martini
de Campis — — quam tenet ad presens Richardus, cordubenarius
— — de quibus — — recognovit dictos — — defunctos — — ob
remedium animarum suarum dedisse — — x sol. — — conventui
Sti Martini — —

Anno Domini M°CC° L<sup>mo</sup> octavo, die lune post octabas Bti Martini hyemalis.

- A. Original, S 1369, nº 43.
- 1155. Jeanne, veuve de Bernard L'Orfèvre, Philippe, curé de Saint-Nicolas-des-Champs, et les autres exécuteurs du testament de Bernard, vendent une maison rue Saint-Martin hors les murs, à Pierre Batteur d'or.

#### (Décembre 1258)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Johanna, relicta defuncti Bernardi Aurifabri vidua, et Philippus presbiter Sti Nicholai Parisiensis, Guillelmus Pinardi et Samson Plasterius executores — — testamenti et — — Bernardi asseruerunt quod dicti Bernardus et Johanna, constante matrimonio, acquisierant domum — — Parisius in vico Sti Martini de Campis extra muros, inter portam et ecclesiam Sti Nicholai, quam — — recognoverunt — — se vendidisse — — Petro Auri Verberatori.

Datum anno Domini M°CC° L°VIII°, die mercurii post Nativitatem Bte Marie Virginis.

- A. Original, S 1368, non coté.
- 1156. Les moines de Saint-Martin ayant obtenu au Parlement,

le 4 novembre 1258, un arrêt les maintenant en possession de la haute justice de Noisy, érigent des fourches patibulaires et y suspendent le simulacre d'un larron pris par eux et mort dans les prisons du roi durant le procès; les prévôts de Paris, l'apprenant, font abattre les fourches; appel au Parlement, qui ordonne leur rétablissement par arrêt rendu au présence du roi.

### (13 décembre 1258)

Qua saysina justicie de Noysiaco, ut predictum est, nobis deliberata et reddita. Elapso unius diei spacio, fecit nos conveniri Dominus rev coram se ipso, ad respondendum eidem, super proprietate justicie supradicte. Nobis, die assignata, comparentibus coram ipso, per procurationem, videlicet per fratrem Nicholaum predictum, respondimus nos non velle procedere contra ipsum Dominum regem per viam litis, in causa proprietatis justicie supradicte; sed parati eramus tradere rationes quibus nitebamur ostendere et probare proprietatem dicte justicie ad nos et ecclesiam nostram pertinere debere, et privilegium Ludovici regis ostendere, per quod, cum racionibus antedictis, intencionem nostram intendebamus assequi et etiam optinere. Quibus rationibus traditis consiliariis Domini regis, viso etiam ab ipso dicto privilegio, facta discussione super tenore privilegii et super racionibus antedictis, concordato super hoc curie consilio, nobis petentibus cum instantia, super causa proprietatis predicte pred. justicie, alte videlicet, sententiam sive judicium exiberi; pronuntiari fecit Dominus rex per dictum Ретвим DE FONTANIS militem, nos posse uti de cetero saysina justicie supradicte, prepositis Parisiensibus inhibendo ne impedimentum de cetero apponerent in saysina alte justicie de Noysiaco (1), prout superius est expressum. Presentibus reverendo patre Alelmo, episcopo Meldensi: magistro Adam dicto Chapon, cancellario Meldensi, magistro Johanne de Sancto Pharone, magistro Gaufredo dicto Chartein et magistro Gilone de Coullemers, sociis predicti episcopi: magistro Oddone, thesaurario Baiocensi; magistro Johanne DE NEMOSIIS, clericis consiliariis Dni Regis; domino Petro de Fon-TANIS, domino GERVASIO DE ESCRENIIS, domino MATHEO DE BIANNA, militibus et consiliariis predicti Dni regis; Johanne de Monlucon clerico qui scribit arestationes; Stephano Tatesaveur baillivo Senonensi; Geraldo de Kieuveriuz baillivo Aurelianensi; fratre Ivone priore de Bonnella; fratre Adam sacrista et fratre Nicholao procuratore, ut predictum est. Factum autem fuit hoc apud Parisius, anno Domini millesimo ducento La octavo, die lune proxima post festum Omnium Sanctorum, in Camera Dni regis, prima die Pallamenti.

Postmodum, elapso octo dierum spacio, durante Pallamento predicto, furcas de novo apud Noysiacum erigi fecimus, et similitudinem latronis, nobis redditam pro latrone capto apud Noysiacum predictum, et in prisione Dni regis mortuo, pendente lite inter nos et Dnum regem super possessione justicie dicte ville, ad predictas fur-. cas suspendi fecimus. Quo facto, prepositi Parisienses, videlicet JOHANNES DE CHAMBAUDON et Petrus dictus Gontiers, de Villa Nova versus Senonis, abscidi fecerunt predictas furcas. Quibus abscissis, de ipsis prepositis querimoniam super hoc fecimus coram Rege seu consiliariis ejusdem. Querimonia nostra audita, et rationibus nostris super hoc intellectis, a predictis consiliariis, concordato super hoc curie consilio, precipi fecit Dnus rex per dictum Petrum de Fontaxis militem, prepositis antedictis quod furcas quas abscidi fecerant, reerigi facerent, et remanere erectas permitterent, nisi inveniretur in illa patria contraria consuetudo, videlicet quod si aliquis haberet latronis justiciam nec posset in illa patria furcas erigere, si necesse esset. Quo diligenter a predictis prepositis inquisito, nec invento; nobis instanter petentibus ut pred. furcas erigi facerent; ipsi, concordato inter se consilio, consuetudine, ut predictum est, contraria non inventa, juxta mandatum Dni regis sibi factum, ut dicebant. adjudicaverunt nobis predictas furcas de jure posse erigi et erectas remanere, confitentes justiciam de Noysiaco nostram esse.

Factum autem fuit hoc in Castelleto Parisiensi, anno Domini M° CC° L™° octavo, die veneris in festo beate Lucie virginis; presentibus Johanne de Chambaudon qui predicta pronuntiavit et Petro dicto Gontier, prepositis Parisiensibus; domino Johanne de Morteri, domino Petro de Labevile, militibus; Galtero Le Cervotsier, Petro le Coquilier, Petro de Charrona, majore Sti Maglorii, et Johanne de Balleta, civibus Parisiensibus, Johanne de Bornell,

Hugone dicto Cochemet, Johanne dicto Viguereus de Pontivo, servientibus de Castelleto; Galtero qui scribit adjournaciones in Castelleto, Gaufredo de Nogento versus Insulam Ade; Radulpho de Fonte majore domini Johannis de Morteri apud Marceroliis et Gilone de Ebla, serviente de Castelleto, et fratre Nicholao procuratore nostro.

Sabbato subsequenti reerigi fecit idem procurator furcas antedictas, presentibus (en blanc)

Notice du temps. LL 1351, fol. limin. 6'.

1157. — Frère Evrard, prieur de Saint-Martin, constate qu'entre Jean, curé de Fresnes-sur-Marne, et frère Thibaud, prieur d'Annet, un différend s'étant élevé, ils ont pris pour arbitres Robert, cellerier de Saint-Martin, et sire Jean de Fresnes, chevalier.

(Janvier 1259, n. st.)

Frater E(VRARDUS) humilis prior Sti Martini de Campis — — Cum discordia verteretur inter Johannem, presbiterum de Fraxinis (20), — — et fratrem Theobaldum, priorem de Agneto, super quadam pecia terre et v peciis vinee a prioratu — — moventibus, sitis in territorio de Fraxinis, in loco quo dicitur Augroes — Sti Martini — — de assensu venerandi patris A[LERMI] Meldensis episcopi — — compromissum est in — — Robertum, celerarium Bti Martini de Campis et nobilem virum Johannem de Fraxinis militem — Dictus presbiter et successores sui de dicta terra et vineis usque ad 1 arpentum — — quiete tenebunt — —

Datum anno Domini M° CC° quinquag° octavo, mense januarii.

A. Original scellé, 1332, n° 13.

1158. — Mouvance féodale de Saint-Martin des Champs (xmº s.) Hommages faits au prieur Evrard (1258).

Dominus Symon de Ver (21) tenet apud Escham (22) unum feo-

<sup>20.</sup> Fresnes-sur-Marne, ca. Claye-Souilly, ar. Meaux.

<sup>21.</sup> Ver, ca. Nanteuil-le-Haudoin, ar. Senlis.

<sup>22.</sup> Ecouen, ar. Pontoise.

dum pro quo feodo ipse est homo noster. In hoc feodo continentur decem et octo arpenta terre arabilis sita in territorio de *Escham* et tres masure, quarum quelibet debet duas dimidias minas avene et unam gallinam et viii den., et sex solidos minuti census.

### D'une seconde main :

Dominus Rogerius de Cauda (23) est homo Prioris Sti Martini de Campis de quarta parte nemorum de Noysiaco (1), de quibus non potest vendere sine assensu Prioris.

Dominus Willelius de Aneto (24) miles est homo ligerius *Prioris S. M. de C.* de omnibus tenementis que pertinent eidem apud Anetum, s(cilicet) de terris, pratis, vineis et de grangia que est versus *Faveruiz* et de bosco circumeunte granchiam cum omnibus pertinentiis suis. Et omnes feodos qui tenentur ab ipso apud *Anetum* tenet a domino Priore, preter decimam de *Aneto*, que est domini Badulphi de Aneto.

Dominus Hugo de Centnoiz (25) est homo Prioris Sti M. de terra sua de Aneto.

Dominus Guido de Pisaria est homo Prioris Sti M. de omnibus tenementis suis apud Anetum.

Dominus Garnerius de Latiniaco est homo *Prioris Sti M.* de toto feodo de *Quernetein* (26). Guido Arrot de *Noysiaco* (1) est homo *Prioris Sti M.* de domo sua et omnibus que habet apud Noysiacum.

Dominus Symon de Menello (27) versus Rupemfortem est homo Prioris Sti M. ligerius de omnibus que dominus Alexander et omnes partionarii sui tenent apud Bonellam (28).

Petrus de Tilleio (29) miles est homo Prioris Sti M. de domo sua de Gonessa.

<sup>23.</sup> La Oueue-en-Brie, ca. Boissy-Saint-Léger, ar. Corbeil.

<sup>24.</sup> Annet-sur-Marne, ca. Claye-Souilly, ar. Meaux.

<sup>25.</sup> Sannois, ca. Argenteuil, ar. Versailles.

<sup>26.</sup> Carneton, ca. Claye-Souilly, ar. Meaux.

<sup>27.</sup> Le Ménil, éc. Dourdan, ar. Rambouillet.

<sup>28.</sup> Bonnelles, ca. Dourdan, ar. Rambouillet.

<sup>29.</sup> Sevran, Le Thillay, Tremblay-lès-Gonesse, ca. Gonesse, ar. Pontoise.

Dominus Johannes de Transloi (29) tenet feodum unum apud Anetum (24) a Priore Sti M.

Adam de Cevranc (29) est homo Prioris Sti M. de omnibus tenementis suis apud Cevranc et de decima de Livriaco.

### Troisième main :

Dominus Simon de Moysenai (30) est homo Prioris Sti M. de C. Paris. de decima de Moysenai.

Dominus Gilo de Nulliaco (31), miles, est homo *Prioris* de hiis que domnus Stephanus miles, avunculus suus, tenet apud *Nosia-cum*.

Dominus Johannes de Villefluis (13) est homo Prioris de quibusdam teneuris apud Nosiacum.

Dominus Willelmus de Villefluis (13) est homo Prioris de domo sua et de quibusdam teneuris apud Nosiacum.

Dominus Robertus de Nosiaco (1) et Willelmus, frater ejus, sunt homines *Prioris* de domo sua de *Nosiaco* et quibusdam aliis teneuris apud *Nosiacum*.

Fulco de Mesnilio (32) est homo *Prioris* de omnibus que tenet apud Mesnilium, videl. masura, terris et censu.

Dominus Garinus de Furcis (12) est homo *Prioris* de omnibus que tenet apud *Furcas*. Millo frater ejus similiter est homo *Prioris* de hiis que tenet apud *Furcas*.

Dominus Ansoldus de Nulliaco (31), miles, est homo Prioris de omnibus que tenet apud Nosiacum.

JOHANNES dictus Armiger est homo *Prioris Sti M.* de masura sua. Helisendis Hodierne tenet a *Priore Sti M.* in feodum vii arpenta, vid. sex terre arabilis et unum vinee, et vi den. de censu de uno arpento terre.

Dominus Phylippus de Tranbloi (29) tenet feodum quem pater

<sup>30.</sup> Moisenay, ca. Le Châtelet-en-Brie, ar. Melun.

<sup>31.</sup> Neuilly-sur-Marne, ca. Le Raincy, ar. Pontoise.

<sup>32.</sup> Le Mesnil-Aubry, ca. Ecouen, ar. Pontoise.

suus tenebat apud Anetum a Priore Sti M. de C. Paris. et fecit homagium, domno Evrando priore tunc temporis existenti.

### Quatrième main:

### (8 décembre 1259)

GUILLEIMUS DE MACIACO (33) est homo ligius Prioris Sti M. de C. de domo que fuit defuncti Alelmi de Maciaco, quondam fratris sui, et fecit homagium domino Evrardo Priori Sti M. die lune proxima post festum Bti Nicholai hyemalis, anno Domini Millo ducento Lomo nono, presentibus fratre Nicholao tunc priore de Aneto, fratre Yvone et fratre Johanne, cappelanis dicti Prioris.

### Cinquième main:

Homines de Aconvilla et de Porresec constituti coram baillivis comitis Blesensis jurantes pro justicia villarum dictarum cujus esset, sive prioris de Nogento, sive prefati comitis, testati sunt in hunc modum: (Suivent plusieurs dépositions négatives ou contradictoires). Rainaldus dixit quod si Prior de Nongento non posset habere satellites Comitis du Perche ad justiciandos suos homines de Asconvilla et de Poiressec, si ipsi homines nollent se justiciare per Priorem, bene poterat dictus Prior vocare satellites comitis Blesensis in auxilium suum ad justiciandos ipsos homines.

# De la quatrième main :

### (5 juin 1258)

Anno Domini millo ducento Lomo octavo, die mercurii post festum Beatorum martirum Marcellini et Petri, fecit homagium Almaricus de Cauda (23) armiger, filius defuncti Almaricu de Mellento militis, quondam domini de Cauda, fratri Evrardo Priori Sti M. de C. Paris., de quarta parte precii venditionis foreste de Noysiaco Magno, in pallatorio ante cameram ballivorum, presentibus monachis: fratre Philipo camerario, fratre Guillelmo quarto priore, fratre Symone

<sup>33.</sup> Massy, ca. Longjumeau, ar. Corbeil.

quinto priore, magistro Symone de Hermenteriis, fratre Johanne de Attichiaco, fratre Stephano de Tavernaco, fratre Petro de Urmellis capellano prioris, fratre Henrico de Gressibus; presentibus etiam laicis: domino Guillelmo de Blarriuz (34) milite; domino Stephano de Marines milite, baillivo pred. Almarici; (en blanc) armigero pred. Almarici.

## (1er février 1259)

Anno Domini millesimo ducento La octavo, die veneris proxima ante Purificationem Bte Virginis, comparuit frater Nicholaus monachus et procurator Prioris Sti Martini et conventus ej. loci, coram viris providis et discretis Johanne de Champbaudon et Petro dicto GONTIER prepositis Parisiensibus in Castelleto, contra Guillelmum de Aussona (35) armigerum, et petiit inquestam factam super possessione spoliationis nemoris de Noysiaco, a lapidibus quibusdam usque ad planiciem camporum de Combiaus (36) protensi, inter Priorem et conventum predictos, ex una parte, et Guillelmum de Aussona armigerum ex altera, sibi deliberari et reddi. Qua inquesta diligenter a pred. prepositis inspecta, concordato super hoc consilio, sententiando pronuntiaverunt dictos Priorem et conventum bene probasse possessionem spoliationis nemoris... et hac de causa ipsos in possessione nemoris, moraturos. Hii fuerunt presentes : Predicti prepositi, Johannes Bermanni monetarius, Symon de Argentolio litigator, magister Rogerus de Radepont, Herveus clericus dictus HASART, qui pred. inquestam scripsit, magister Symon de Sancto JULIANO, magister GALTERUS CERVISARIUS, GILO DE VILLANOVA, JOHAN-NES VIGEREUS de Pontivo, qui fecit pred. inquestam de mandato prepositorum; GALTERINUS qui scribit adjournationes in Castelleto, RICHARDUS ANGLICUS, LAMBERTUS DE VILLAJUDEA (37).

<sup>34.</sup> Blaru, ca. Bonnières, ar. Mantes.

<sup>35.</sup> Peut-être faut-il rattacher cet Auxonne au hameau des Auxonnettes, à Saint-Fargeau, ca. Melun.

<sup>36.</sup> Pontault-Combault, ca. Tournan, ar. Melun.

<sup>37.</sup> Villejuif, ar. Sceaux.

1159. — Vente à St-Martin, pour 30 sols parisis, d'un quart de maison à Paris « in vico Roberti dicti Bugonis contiguam domui Thome Cementarii », par « Guillelmus dictus d'Oisement et Eremburgis, quondam uxor defuncti Guillelmi de Atrabato, nunc uxor predicti Guill. d'Oisement ».

(Février 1259, n. st.)

A. Original, S 1388, nº 22.

1160. — Guillaume Maréchal et Jeanne, sa femme, prennent à vie, pour 6 livres de croît de cens, une maison à Paris, au coin de la Tonnellerie, à l'opposite de la rue de Tirechape.

(Mars 1259, n.st.)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis —— Guillelmus Marescallus et Johanna, ejus uxor, recognoverunt coram nobis se recepisse, ad vitam ipsorum tantummodo, ad augmentatum censum, a —— conventu Sti Martini de Campis Paris. quandam domum sitam Parisius in cuneo Tonelarie, ab oppositis vici de Tirechape, contiguam domui que fuit defuncti Gaufredi Marescalli —— pertinentem ad magnam Celerariam monasterii Sti Martini predicti, pro sex libris paris. annui augmentati census —— solvendis annuatim —— Celerario ——

Datum anno Domini millo ducento Los octavo, mense martio.

A. Original, L 878, nº 42.

1161. — Échange de biens fonciers entre Saint-Martin et Guillaume le Maçon et sa femme Meinbour.

(31 mars 1259, n. st.)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis. — coram nobis — —
Guillelmus dictus Gementarius et Menburgis ejus uxor asseruerunt quod ipsi habebant — tria arpenta terre arabilis sitis in tribus peciis in territorio de Aumagniaco in censiva et dominio — conventus Sti Martini de Campis. ad census, campipartem et coustumam — que — recognoverunt se dedisse — in escambium

conventui pro novem quarteriis terre — — in territorio de Morteriis, septem quarteriis in censiva Sti Anthonii Parisiensis — — et dimidio arpento sito ad viam dictam Beumontoise in censiva de Castaneto (36) — —

Datum anno Domini millo duceno Los octavo, die Lune ante Ramos Palmarum.

A. Original, L 878, nº 1.

**1162**. — Vente à Saint-Martin, pour 60 sols parisis, d'un quartier de vigne à Noisy-le-Grand, par Guillaume Buguelin et Tifaine sa femme.

(2 juillet 1259)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Guillermus dictus Buguelin de Noisiaco Magno (1) et Theophania ejus uxor asseruerunt quod — possidebant unum quarterium vinee site apud Noysiacum pred. in terra Sti Martini de Campis, onerate in tribus obolis census capitalis, contiguum ex una parte clauso de Claciaco, et ex alia parte vinee Bonis deu Ru, moventem ex hereditate dicti Guillelmi — quod — confessi sunt se vendidisse — conventui Sti Martini de Campis pro lx sol. paris. ——

Datum anno Domini M"CCº Lmo nono, die mercurii post festum Apostolorum Petri et Pauli, mense julio.

1163. — Le roi Louis IX vidime et confirme l'approbation donnée par Agnès fille de Simon le Vieux de Poissy, et veuve du châtelain [Simon] de Neaufle, de la cession à St-Jacques-de-la-Boucherie d'une place sise au chevet de cette église, par Nicolas Arrode qui la tient en fief d'Agnès, et celle-ci du roi.

 $(Saint\text{-}Germain\text{-}en\text{-}Laye, juillet } \ \ 1259)$ 

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex. Notum sit omnibus presentibus pariter et futuris, nos litteras Agnetis filie defuncti Simonis de

<sup>36.</sup> Châtenay-en-France, ca. Ecouen, ar. Pontoise.

Possicco militis senioris, uxoris quondam Castellani de Nealpha, in hec verba vidisse:

« U.p. l. i. Agnes filia defuncti Simonis de Possiaco, militis senioris, uxor quondam [Simonis] Castellani de Nealpha (37), eternam in Domino salutem. Notum facio universis quod, cum Nicholaus Arbode civis Parisiensis de quadam placea sita Parisiis, ad capicium ecclesie Sancti Jacobi de Carnificeria Paris., movente de feodo nostro, medietatem dicte ecclesie in puram et perpetuam eleemosinam dederit, et reliquam medietatem vendiderit pro ducentis libris turon., ego, domina feodi in quo dicta placea sita est, quod feodum immediate a domino rege Francie teneo, dictam venditionem et donationem volo, laudo pariter, et concedo quod dicta ecclesia dictam placeam prout se comportat ante et retro, in longitudine et latitudine, cum omnibus ejus appendiciis, teneat, habeat et possideat perpetuo, in manu mortua, sine coactione vendendi aut extra manum suam ponendi; nichil juris, dominii, proprietatis, possessionis, jurisdictionis, justitie vel costume mihi vel heredibus meis retinens — — In cujus rei testimonium — — sigillum meum presentibus litteris apponere dignum duxi.

« Datum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo nono, mense julio. »

Nos autem predicta volentes et concedentes, ad peticionem dicte Agnetis, pietatis intuitu, eadem dicte ecclesie, auctoritate regia, confirmamus, salvo jure in omnibus alieno.

Actum apud Sanctum Germanum in Laya, anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo nono, mense julio.

A. Original existant jadis aux Archives de la paroisse Saint-Jacques dela-Boucherie, portant au dos « écrit plus récemment, mais d'un gothique ancien : Lettre de confirmation d'Agnès de Poissy, du don du chevet Saint-Jacques ».

Edit. [Villain], Essai d'une histoire de la paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, p. 262.

Ind. Inventaire des titres de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, dressé en 1766, LL 762, p. 84.

<sup>37.</sup> Neauphle-le-Château, ca. Montfort-l'Amaury, ar. Rambouillet.

1164. — Marguerite de Gentilly, dont les deux hommes de corps ont épousé deux femmes de corps du monastère, s'entend avec Saint-Martin pour que chacun des seigneurs conserve un couple.

#### (Décembre 1259)

U. p. 1. i. Officialis curie Parisiensis — nobilis mulier domicella Margareta de Gentilliaco asseruit — quod Petrus et Guillelmus, fratres, filii et heredes Henrici Anglici de Gentilliaco (38), homines de corpore predicte domicelle — duxerant in uxores Margaretam et Stephanam, sorores, filias Petri de Perreto, mulieres de corpore Sti Martini de Campis — et — se dedisse — nomine permutacionis — conventui Sti Martini — Guillelmum supradictum et omne jus et dominium et quamlibet actionem que habebat vel habere poterat quoquo jure in Guillelmum supradictum — pro dicta Margareta quam dicti religiosi — dederant — —

Datum anno Domini Mº CCº quinquagesimo nono, mense decembri.

· Facta est collatio : Bertaudus de Castris.

A. Original jadis scellé, S 1354, nº 3.

**1165**. — Jean Began, clerc, vend, pour 6 livres parisis, dix sols de croît de cens près le poterne Nicolas-Videron, aux exécuteurs de feu Garnier du Tremblay son frère.

(2 janvier 1260, n. st.)

U. p.1. i. Officialis curie Parisiensis — Johannes dictus Began clericus asseruit — quod — habebat — v sol. paris. incrementi census super — domo — Parisius, prope posternam Nicholai dicti Huideron — ; item, alios v sol. p. incrementi census super — domo — in vico Roberti Begon — quos x sol. recognovit — se vendidisse — Guillelmo et Johanni de Trenbleio, executoribus testamenti def. Guarneri de Trenbleio, fratris dicti Johannis — pro sex libris paris.

<sup>38.</sup> Gentilly, ca. Villejuif, ar. Sceaux.

Anno Domini M°CC° Lmo nono, die veneris post octabas Nativitatis Domini.

A. Original, S 1384, nº 33.

1166. — Evrard, prieur de St-Martin, vend aux exécuteurs du testament de Nicolas Arrode, Jean archidiacre de Paris et deux bourgeois de la ville, la maison d'Eudes, archidiacre d'Etampes, rue de Glatigny à Paris, et ceux-ci remettent à leur tour cette maison au monastère pour fonder une pitance à l'anniversaire de Nicolas Arrode.

(Mars 1260, n. st.)

U. p. l. i. Evrardus humilis prior Sti Martini de Campis — — Cum viri venerabiles et discreti Johannes, archidiaconus Parisiensis, Oddo Rufus et Radulphus de Paciaco, cives Parisienses, executores testamenti bone memorie Nicholai Arrode, quondam civis Paris., secundum ordinationem testamenti predicti, ponere tenentur c libras paris. pro redditibus comparandis ad opus conventus, videlicet pro pitancia in die anniversarii ejusdem, - et nos dictis executoribus in c lib. par. tenemur, quamdam domum nostram sitam Parisius, in vico de Glateniaco, que nobis obvenerat ex caduco bone memorie Oponis archidiaconi Stampensis in ecclesia Senonensis, qui candam tenuerat ad vitam suam, vendidimus executoribus supradictis pro c et Lx lib. par., de voluntate et consensu tocius conventus nostri — — Nos vero c lib. in quibus tenebamur, computavimus in solutione venditionis pred., et dicti executores reddiderunt nobis Lx lib. de residuo pretii suprad. Postea vero executores — — domum a nobis emptam assignaverunt et dederunt conventui Sti Martini habendam et perpetuo possidendam, pro pitancia in die anniversarii defuncti Nicholay — —

Datum anno Domini Mº CCº quinquagesimo nono, mense martio.

A. Original, S 1337, nº 28.

**1167**. — Guibour du Four, des Fossés, reconnaît devant le Prieur être femme de corps du monastère.

(27 juillet 1260)

Anno Domini millo ducceno sexago, die martis ante festum beati Petri ad Vincula, comparuit coram domno Priore Sti Martini de Campis Paris., Guiburgis de Furno, uxor Johanis Fulonis Fossatensis, in auditorio juxta portam mediocrim, infra primam et terciam, et recognovit se esse feminam ecclesie S. M. de C. Paris. de suo corpore. Huic autem recognitioni interfuerunt fratres Simon de Castris, cappellanus domni Prioris predicti, Philippus de Furchis subcamerarius, et Henricus de Gressibus monachus, domnus Philippus rector ecclesie Sti Nicholai de Campis, Johannes clericus ac procurator domni Prioris predicti, Reginaldus major de Confluentio, Guillelmus stabularius et Rogerius de Aula.

Notice du temps. LL 1351, f. lim. 7'.

1168. — Rocelin de Membrolles et Guillaume de Gouillons, fils de Liesse, chevaliers, concluent un accord avec Jean prieur de Roinville, représentant Saint-Martin-des-Champs, au sujet de contestations sur la délimitation de leurs justices respectives à Gouillons.

(Juillet 1260)

U. p. 1. i. Rocelinus de Mamberoliis (39) et Guillelmus de Goollons (40), milites, salutem in Domino. Noveritis quod cum contentio verteretur coram provido viro et discreto Girardo de Keuriziaco baillivo domini Regis apud Aurelianos, inter nos ex una parte et religiosos viros Priorem et conventum Sti Martini de Campis Paris., ex altera, super justitia cujusdam partis ville de Goolons, a parte Abonville, videlicet de domo defuncti Odovis de Chalon usque ad domum defuncti Vristiani, tandem de bonorum virorum consilio ac ipsius baillivi, ordinatum extitit et concordatum coram dicto baillivo in hunc modum: videlicet quod pred. justitia predictis

<sup>39.</sup> Membrolles, ca. Ozouer-le-Marché, ar. Blois.

<sup>40.</sup> Gouillons, ca. Janville, ar. Chartres.

Religiosis quieta et libera amodo remanebit, exceptis censitariis quod nos et Letitia, mater mei Guillelmi, habemus infra metas predictas, et excepta domo mei Guillelmi, sita infra metas easdem. Quam domum ego Guillelmus teneo et advoco ab alio domino et garandizatore quam ab ipsis Religiosis. Et quia dicebant dicti Religiosi quod tota domus predicta movet et debet teneri ab eisdem, dicta domus remanebit in eo statu et in eadem justitia in quibus consistebat antequam de hoc contentio moveretur; et de hoc bene perquirat utraque pars jus suum, loco et tempore oportuno. Excepta etiam justitia quam nos et dicta Letitia habemus in terris exterioribus ruralibus nostris que non movent a dictis Religiosis, et excepta justitia corporis mei Rocellni et de meis liberis, et de mea familia que ad vicum mei Rocelly existunt, et mecum in meo hospitio commorantur, et excepta justitia militum, armigerorum et amicorum mei Rocelini, quos mecum adducam ex mera mea liberalitate (sic) vel qui ad domum meam venient, et de familiis suis. Et sciendum est quod si illi vel aliqui eorumdem fecerint melleiam infra circuitum dicte domus mei Rocelini, vel factum per quod eos justitiari oporteret, ego Rocelinus habebo justitiam de eisdem. Et si servientes mei Rocelini qui ad vicum meum existunt, et mecum in meo proprio hospitio commorantur, aliquid debuerint vel conventiones fecerint cum hospitibus dictorum Religiosorum vel aliis, ipsi Religiosi habebunt justitiam de eisdem, et de forefacto quod fecerint extra circuitum domus predicte mei Roscelini. Habebunt etiam dicti Religiosi justitiam medietariis mestivariorum mei Rocelini et supervenientium in meo negotio, causa negociandi pro negociis quibuscumque, vel causa bibendi in taberna, quando vinum vendi contigerit in domo supradicta. Et si contingeret censum dicte domus non solvi, vel reddi, die qua solvi vel reddi est hactenus consuetum, ipsi Religiosi justiciabunt dictam domum, capiendo pignora vel hostagia pro emenda et pro censu. Et si dicta domus venderetur, dicti Religiosi vendas haberent de eadem. Et si contigerit vinum vendi vel bladum, in domo predicta, dicti Religiosi habebunt chantelagium et minagium, prout est consuetum in aliis domibus dicte ville. Et si forefactum fuerit, dicti Religiosi

habebunt justitiam forefacti, capiendo pignora pro forefacto et emenda: exceptis bladis et vinis que provenient de propriis terris mei Rocelini, vel de aliis pro garnisione mei Rocelini, in quibus dicti Religiosi nullum jus habebunt quando me Rocelinum ea vendere contigerit vel alium loco mei. In cujus rei testimonium et munimen nos, Rocelinus et Guillelmus, pres. litteras sigillis nostris duximus sigillandas.

Datum anno Domini Mº CCº sexagesimo, mense julio.

A. Original, L 877, n° 6. — Il subsiste un seul sceau rond, sur cire brune, portant dans le champ un écu triangulaire chargé de trois besans. Légende: † S. DNI GVILL. DE GOV. LONS. MILITIS. — B. Copie du xvie s., Compulsoire, L 877 non coté.

**1169**. — Pierre, évêque de Chartres, enregistre les susdites conventions. (Même date.)

U. p. l. i. Petrus, miseratione divina, episcopus Carnotensis, salutem in Domino. Noveritis quod, in nostra presentia constitutus, Johannes prior de Roenville (41) procurator religiosorum virorum Prioris et conventus Sancti Martini de Campis, confessus fuit quod, cum contentio — — mense julio.

A. Original L 877, n° 7, sceau perdu. — B. Copie du xvr s., Compulsoire, L 877 non coté.

**1170-1171**. — Ventes consenties par Amauri de Boulonville et Marie, sa femme, de biens fonciers à Boulonville et Vieilles-Maisons.

(Octobre 1260-Janvier 1261, n. st.)

U. p. l. i. Officialis archidiaconi Carnotensis — Almaricus de Bolonvilla (42) et Maria, ejus uxor, recognoverunt se vendidisse — Johanni Angelier duas pecias terre arabilis, quarum una continens unum sextarium seminis, est sita in territorio de Bolon-

<sup>41.</sup> Roinville, ca. Dourdan, ar. Rambouillet.

<sup>42.</sup> Boulonville, éc. Sainville, ca. Auneau, ar. Chartres.

villa, juxta terram Johannis Angot, altera continens circa minam seminis, est sita in territorio quod dicitur Vetule Domus — — Anno Domini M° CC° sexagesimo, mense octobri.

A. Original, S 1341, nº 6.

U. p. l. i. Officialis archidiaconi Carnotensis — Almaricus de Bollovvilla et Maria ejus uxor recognoverunt se vendidisse — Guillelmo Angelier est uxori ejus duo sext. terre semeure (a) sitos in territorio de Veteribus Domibus juxta terram Mathei Vael ex una parte et terram Herberti Buisson ex altera, pro octo lib. turon. — Anno Dni M°CC° sexagesimo, mense januario.

A. Original S 1341, nº 4; sceau brisé.

(a) Terra semeura (qui peut être ensemencée). Cf. Ducange.

1172. — Ives, abbé de Cluny, et le prieur Evrard, ayant constaté que Saint-Martin-des-Champs est endetté de la somme de deux mille cinq cents livres tournois qu'il faudra payer l'an prochain aux foires de Lagny, suivant la cédule souscrite par le prieur et le couvent, chargent Jean, prieur de Senlis, et Adam, secrétain de Saint-Martin, de faire vendre tous les bois en mesure d'être coupés à Noisy, Marolles, Sevran, Châtenay, Choisy, Annet et Treuzy: l'argent provenant de ces ventes sera gardé par le sousprieur Laurent et Nicolas prieur d'Annet, jusqu'au iour du paiement.

(15 février 1261, n. st.)

U. p. l. i. frater Yvo miseratione divina humilis abbas CLUNIA-CENSIS, salutem in Domino. Notum facimus quod, anno Domini M° CC° sexagesimo, mense febroario, die martis proxima post octabas Purificationis Bte Marie Virginis, in presentia nostra, presente venerabili et karissimo fratre nostro Euvrardo priore Sti Martini de Campis Paris., concedente et volente, ordinatio facta fuit apud Sanctum Martinum coram nobis in hunc modum, videlicet cum monasterium Sancti Martini honeratum esset in debito duarum millium librarum et quingentarum librarum turonensium in

nundinis Latiniaci, que erunt, anno revoluto, apud Latiniacum, solvendarum, de qua pecunie summa dictum monasterium obligatum tenetur — per litteras sigillo Prioris et nostri conventus sigillatas, quod karissimi fratres nostri Johannes, prior Sti Nicolai Silvanectensis, et Adam, sacrista Sti Martini, vendant ex nunc omnia nemora apta venditioni, videlicet nemora de Noisiaco, de Merroliis, de Ceverento, de Castaneto, de Choisiaco, de Aneto et de Trusiaco, que, tempore dicte littere, non erant vendita; ita quod totalis pecunia que ex venditione dictorum nemorum proveniet, recipietur et custodietur apud Sanctum Martinum Paris., a karissimis fratribus nostris Laurentio, subpriore Sti M. de C., et Nicholao, priore de Aneto (24); et convertenda est in solutione tocius prefati debiti, de venditorum consilio predictorum. Si vero pecunia ex venditione dictorum nemorum proveniens non sufficeret ad solutionem tocius prefati debiti faciendam, baillivi et priores forinseci, immediate monasterio Sti Martini subjecti, residuum pred. debiti cum costamentis et usuris tocius prefati debiti solvere tenentur, et ad hoc se coram nobis obligarunt. Dictus vero Prior Sti Martini promisit bona fide, coram nobis, contra presentem ordinationem se non venturum, et venditiones - minime impediturum; sed easdem benigne et gratanter annuet - Debet autem fieri venditio dictorum nemorum a festo Purificationis Bte Marie Virginis proximo venturo, infra quinque annos subsequentes continue et completos. — -

Datum anno et die predictis.

A. Original jadis scellé, S 1408, nº 6.

1173. — Affranchissement de trois femmes de corps de St-Martin à Paris, en échange de la cession d'une maison rue St-Martin et en reconnaissance des services rendus par leur père et aïeul, Hubert du Pétrin, au monastère.

(Mars 1261, n. st.)

Officialis curie Parisiensis — Luciana dicta de Pestrino asseruit in jure, coram nobis, quod viri religiosi Prior et conventus Sti Martini de Campis Par., divine pietatis intuitu necnon et pro

servicio quod ipsis religiosis et ecclesie sue diucius exhibuerat feliciter et devote quondam defunctus Herbertus de Pestrino, homo de corpore dictorum religiosorum et ecclesie sue, pater ipsius Luciane, ipsam Lucianam, Marotam et Margarotam ejusdem Luciane filias, feminas de corpore predictorum — conventus et ecclesie — — de communi assensu suo manumiserant — et a jugo servitutis quo predictis religiosis tenebantur astrictè, ipsas absolverant et penitus relaxaverant, eisdem — libertatem plenariam concedentes. Asseruit etiam ipsa Luciana quod habebat — domum — Parisius in vico Sti Martini de Campis, quam — concessit predictis religiosis — in recompensationem manumissionis predicte — —

Datum anno Domini millo duco sexagesimo, mense marcio.

A. Original scellé, S 1369, nº 4.

1174. — Le prieur Milon concède, avec l'assentiment du Chapitre général de sa congrégation, une rente perpétuelle de vingt sols parisis, sur la maison des Trinitaires, en la chaussée qui mène à Saint-Denis en France, à Philippe, bibliothécaire du couvent, et à ses successeurs.

(10 novembre 1261)

U. p. l. i. frater Milo, humilis prior Sancti Martini de Campis Parisiensis et ejusdem loci conventus — attendentes devotionem et dilectionem quam habet — in ecclesia nostra — erga divini cultus officium karissimus frater noster Philippus, ecclesie nostre Sancti Martini armarius, zelantes etiam ejusdem divini cultus decorem et devocionem de die in diem multipliciter et salubriter ampliari, conventus nostri et nostro et omnium Priorum nobis immediate subjectorum, in presencia nostra in generali capitulo congregatorum, super hoc interveniente consensu, eidem armario et ejus successoribus futuris armariis ecclesie nostre predicte, dedimus et concessimus vinginti sol. parisiens. — in perpetuum percipiendos — super domum Fratrum de Trinitate juxta vicum Calceye, qui ducitur apud Sanctum Dyonisium in Francia, in festo Nativitatis Dominice annuatim in usum et necessitatem dicti armarii et suc-

cessorum suorum — — Preterea — voluntate omnium — extitit — ordinatum quod omnes et singuli, tam Ballivi quam Priores, qui — — armariis, ex consuetudine in ecclesia nostra antiquitus observata, tenebantur in duobus sol. paris. annuatim — — ex nunc in posterum quinque sol. paris., computatis duobus solidis supradictis, — in crastino festivitatis sancti Martini hyemalis solvere tenebuntur — — Tenetur autem dictus armarius et — futuri armarii, socio suo subarmario et ejus successoribus — — solvere tringenta sol. paris. — predicto termino de summa tocius pecunie predicte.

Datum anno Domini M°CC°LX° primo, in crastino festivitatis sancti Martini hyemalis.

A. Original L 874, nº 49 (précédemment L 870, nº 78); sceau brisé.

1175. — Jean Plumet vend au prieur d'Annet-sur-Marne une maison à Vinantes, mouvant de sire Raoul de Montjay, chevalier.

(Mars 1262, n. st.)

U. p. 1. i. Officialis Meldensis — — Johannes dictus Plumez de Cunnatis (43) et Helissendis ejus uxor... recognoverunt se vendidisse — Priori de Aneto... pro x libris turon. — domum suam cum ejus proprisio, sitam — — apud Vinantas (44). contiguam masure Guillelmi dicti Hermansart de Nantholleto (45), moventem — — a domino Radulpho de Montegien (46) milite, ad v sol. et dim. parisiensium.

Datum anno Domini M°CC°LX° primo, mense marcio.

A. Original S 1327, nº 17.

1176. — Vente à St-Martin, pour 32 livres parisis, par « Robertus dictus Tondu et Mabilia ejus uxor », d'une maison à Paris

<sup>43.</sup> Congis, ca. Lizy-sur-Ourcq, ar. Meaux.

<sup>44.</sup> Vinantes, ca. Dammartin-en-Goële, ar. Meaux.

<sup>45.</sup> Nantouillet, ca. Claye-Souilly, ar. Meaux.

<sup>46.</sup> Montjay, éc. Villevaudé, ca. Claye-Souilly, ar. Meaux.

« in Judearia ubi venduntur panes, contiguam domui Symonis dicti Longue espée et domui Guillelmi Britonis. »

(Mai 1262)

A. Original S 1394, nº 8.

1177. — Devant l'official de Geofroi, archidiacre de Paris, Pierre de la Brosse et Erembour sa femme vendent à Jean de Villeflix, écuyer, et à Eudeline sa femme un terrain à Noisy touchant à la terre de Mathieu d'Amboile.

(Juin 1962)

O. p. l. i. Officialis Gaufridi ecclesie Parisiensis archidiaconi —
— Petrus dictus de Brocia et Erenburgis ejus uxor asseruerunt
— quod — — tenebant — — tria quarteria terre — — in territorio
de Noesciaco (1) contigue — — terre Mathei de Ambaella et terre
Guiardi dicti Rufin — — que — — recognoverunt — — se vendidisse — — Johanni de Vilefilis (13) armigero et Odeline ejus
uxori — — pro xxiii solidis parisiensium.

Datum anno Domini MºCCº sexagesimo secundo, mense junio.

A. Original jadis scellé, S 1406, nº 7.

1178. — Jeanne de Trie, veuve, vend à Saint-Martin, pour l'usage de la pitancerie, divers cens à Paris, comprenant trois oboles de chef-cens et le tiers d'une corvée, sur une maison de la rue de Ferpillon.

(Janvier 1263, n. st.)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Johanna dicta de Tria, widua, asseruit quod — — percipiebat, quolibet anno, quatuor terminis Parisius consuetis, x solidos et dimidium par. annui census seu redditus, computatis in eisdem tribus oboli census capitalis et tercia parte cujusdam corvee, super quadam domo sita in vico de Ferpillon — — que domus est Roberti Carpentarii et Margarete ejus uxoris — —; item, viii sol. par. — — super domo — — in magno vico Sti Martini de Campis, que fuit — — Guillelmi dicti Auchipous, contiguam domui Alexandrii Cavaterii — —; item x

sol. par. super — — domo — — in vico Garnerii de Sto Lazaro, que fuit quondam Richardi Custellarii — —; quos — — recognovit se vendidisse — conventui Sti Martini de Campis — ad opus pitanciarie — pro tresdecim libris paris. jam sibi solutis — — Datum anno Domini M°CG°LX<sup>mo</sup> secundo, mense januarii.

A. Original scellé, S 1372, nº 2.

1179. — Laurent, sous-prieur de Saint-Martin, et le couvent notifient que, comme le prieur, dom Hugues, était tenu de servir à toute la communauté, des anguilles à la veille de Noël, des crêpes à la Septuagésime, des fromages à la Quinquagésime, des beignets le premier dimanche de Carême et le dimanche de la Mi-Carême, des flans aux deux jours de Rogations, il s'est déchargé de toutes ces coutumes en abandonnant aux moines 14 livres de revenu sur le four de Thérouenne et 20 sols sur la maison de la Trinité. Les moines feront des pitances générales de poisson et d'œufs aux jours indiqués.

(Février 1263, n. st.)

U. p. l. i. Laurentius humilis supprior Sti Martini de Campis Paris. et ejusdem loci conventus, eternam in Domino salutem. Notum facimus quod, cum Reverendus in Xristo frater domnus Hugo, prior Sancti Martini, teneretur facere generalia specialia, singulis annis nobis, videlicet : in crastino Nativitatis Domini, de anguillis; dominica in Septuagesima, de crespis; dominica in Quinquagesima, de caseis; dominica Brandonum et dominica in media Quadragesima, de buignetis; duobus diebus in ebdomada Rogationum, ante Ascensionem Domini, de flatonibus; attendentes predicti Prioris et nostram utilitatem et commodum, de assensu ipsius domini Prioris et voluntate, et nostra, et de bonorum virorum consilio, sic cum ipso domno Priore statuendum duximus ac etiam ordinandum, quod nos et conventus predictus, vel procuratores nostri, perpetuo percipiamus pacifice et quiete, singulis annis, pro predictis generalibus, quatuordecim libras paris. in furno de Teroenne quod est Parisius in vico Magno, juxta vicum que dicitur la Coconnerie, quas ibi percepit et percipere consuevit dictus Prior annuatim, et vingenti sol. in domo de Trinitate Parisius similiter annuatim percipiendos. — — Dictus Prior secundum predictam ordinationem, tenetur nobis facere generalia alectium vel ovorum in predictis quinque diebus, videlicet : in crastino Nativitatis Domini, et in quatuor dominicis predictis, secundum quod consuevit facere a Nativitate Domini usque ad Pascha. Nos vero predictis duobus diebus in ebdomada Rogationum faciemus generalia alectium vel ovorum nobis et illis quibus consuevit fieri in coquina conventus. Quod ut perpetuum firmitatis robur obtineat, presentibus litteris sive presenti cirographo sigillum nostrum, una cum sigillo predicti conventus, duximus apponendum.

Datum anno Domini millo ducentesimo sexagesimo secundo, mense febroario.

A. Original, L 878, nº 41. Il subsiste un sceau représentant un religieux avec étole et surplis, tenant la crosse à dextre et l'Évangile à senestre, † SIG... ... ARIS.

1180. — Jean Barbette, bourgeois de Paris, et Pernelle sa femme, vendent, pour 100 livres parisis, 8 livres parisis de croît de cens à St-Martin, sous condition qu'elles seront affectées à la pitancerie.

(Février 1263, n. st.)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Johannes dictus Barbete, civis Parisiensis, et Petronilla ejus uxor recognoverunt — — quod — — percipiebant, annis singulis, quatuor terminis Parisius consuetis, octo lib. par. incrementi census — — ex hereditate dicti Johannis moventes, sitas super domo que fuit Florie de Noisiaco in Ripparia, contigua ex una parte domui Stephani de Fellunto et ex alia parte domui quam tenet Guillelmus Popin in terra Sti Martini de Campis — — quas — — recognoverunt se vendidisse — — conventui Sti Martini de Campis, ad opus pictanciarum duntaxat ipsius Conventus, pro ducentis libris par. —

Datum anno Domini M°CC°LX<sup>mo</sup> secundo, mense februario.

A. Original, S 1406, n° 2.

1181. — Frère Hugues, prieur de Saint-Martin, décharge le prieur d'Annet de deux pitances générales, l'une d'anguilles à la Saint-

Jean l'Évangéliste, l'autre de flans le mardi des Rogations, moyennant une rente de 12 livres tournois sur le prieuré.

#### (Avril 1263)

U. p. l. i. frater Hugo humilis prior Sti Martini de Campis — — Cum frater noster Prior de Aneto teneretur conventui nostro — — in duobus generalibus, uno videlicet de anguillis in festo Bti Johannis Evangeliste, et uno de flatonibus die martis ante Ascensionem Domini — — conventus — habebit — ex nunc in posterum — — xII lib. turonenses — — in prioratu de Aneto — — predictis generalibus faciendis — —

Anno Domini M°CCº sexagesimo tercio, mense apuli.

A. Original S 1324, nº 13.

1182. — Jean de Villeslix, écuyer, déclare avoir vendu, avant de se remarier avec damoiselle Pernelle, au couvent de Gournay, pour 40 livres parisis, deux arpents de pré au Chesnay; il s'engage à obtenir la ratissication de Pernelle, à restituer 20 livres si damoiselle Perçoise refusait d'accepter cette vente pour sa moitié.

### (6 juillet 1263)

Officialis curie Parisiensis — Johannes de Villafluis armiger (13) recognovit — se vendidisse — conventui Bte Marie de Gornaio — pro quadraginta libris Paris. — duo arpenta prati in duabus peciis juxta Canolium — in censiva pred. ecclesie de Gornaio — Dicta duo arpenta — garantizabit — Asseruit insuper idem venditor se dicta duo arpenta prati vendidisse — antequam contraxisset matrimonium cum Petronilla, nunc ejus uxore — et promisit, fide data, facere et procurare erga ipsam Petronillam quod ipsa dictam venditionem — acceptabit — Asseruit insuper — quod ipse pred. conventui restituere et reddere teneretur xx libras paris. de summa predicta, si domicella Percovsis dictam venditionem concedere non vellet, nec teneret dicta venditio nisi pro medietate; quas xx libras — restituere promisit dictus armiger pred. conventui, fide data, ante festum

Omnium Sanctorum, si predicta domicella venditionem hujusmodi noluerit acceptare.

Datum anno Domino M°CC° sexagesimo tercio, die veneris post festum Bti Martini estivalis, mense julio.

A. Orig. S 1417, n. 34. Sceau perdu. — B. Copie, LL 1398, fol. 127.

1183. — Raoul Maurice, clerc, et sa femme Marie vendent à Saint-Martin, pour 50 sols parisis, 4 sols et demi de croît de cens sur deux maisons rue Garnier de Saint-Lazare.

#### (Novembre 1263)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Radulphus Mauriti, clericus, et Maria, ejus uxor, recognoverunt se vendidisse — — conventui Sti Martini de Campis pro l. solidis paris. jam sibi solutis, iv solidos et vi denarios — — augmentati census super duabus — — domibus sitis in vico Garneri de Sto Lazaro que domus sunt Petri Auri verberatoris contigue ex una parte domui Gilonis de Fossatis et ex alia parte domui Marie dicte La Moree — —

Datum anno Domini M°CC°LX<sup>mo</sup> tercio, mense novembris.

A. Original scellé, S 1375, n° 5.

1184. — Frère Hugues, prieur, d'accord avec sa communauté, décharge le cellérier des obligations que sa fonction lui imposait vis-à vis de celle-ci, en réunissant à la mense conventuelle les revenus de la cellérerie.

#### (Novembre 1263)

U. p. l. i. frater Hugo, humilis prior Sti Martini de Campis Paris., eternam in Domino salutem. Notum facimus quod, cum baillivia celerarie ecclesie nostre Sti Martini teneretur conventui nostro singulis annis, ex antiqua et approbata consuetudine, in quadam quantitate pecunie in istis festivitatibus et diebus inferius annotatis: videlicet in Natali Domini, in vinginti solidis paris.; in Ephiphania, in decem sol.; in Purificatione, in decem sol.; in Quadragesima, in decem libris par.; in Annunciatione in decem sol.; in Pascha in viginti sol.; in Ascensione in decem sol. et in quadam

pictancia de matulis arietinis de lacte et ovis et pipere impletis; in Penthecosten in viginti sol.; in Trinitate in decem sol.; in Dedicatione in decem sol.; in festo Bti Johannis Baptiste in quinque sol.; in festo apostolorum Petri et Pauli, in vinginti sol.; in festo Sti Petri ad vincula, in quinque sol.; in Transfiguratione, in quinque sol.; in festo Sti Laurentii, in quinque sol.; in Assumptione Bte Marie, in vinginti sol.; in Nativitate Bte Virginis, in decem sol.; in festo Sti Dyonisii, in quinque sol.; et in festo Omnium Sanctorum in decem solidis; et in trecentis quinque diebus remanentibus, exceptis vigiliis et diebus Sancti Martini, tam estivalis quam hyemalis, in tribus solidis et in frisuris piscium et saporibus usque ad decem solidos inferius sive minus; Nos, pensata utilitate celerarie et eorum qui pro tempore erunt in predicta ballivia, et de voluntate et assensu fratris Johannis, ad presens celerarii, et tocius conventus nostri et nostra, et de bonorum virorum consilio et majorum ecclesie nostre Sancti Martini predicti, statuimus in hunc modum: videlicet quod dictus conventus noster, pro hiis omnibus superius annotatis, percipiet et habebit inperpetuum istos redditus celerarie quos celerarius qui pro tempore erat in predicta ballivia annis singulis recipiebat et habebat, ratione ballivie, pacifice et quiete, videlicet : in crastino Sancti Martini hyemalis, pro sagimine in prioratu de Hyenvilla (47) quinque sol. et sex denarios; in prioratu de Roenvilla (41) quinque sol. et sex den.; in prioratu de Bonella (28) quinque sol. et sex den.; in prioratu de Pringiaco (48) quinque sol. et sex den.; in prioratu de Cannis (49) quinque sol. et sex den.; in prioratu de Merroliis (50) quinque sol. et sex den.; in prioratu de Creciaco (51) quinque sol. et sex den.; in prioratu de Chosiaco (52) quinque sol. et sex den.; in prioratu de Sancta Gemma (53) quinque sol. et sex

<sup>47.</sup> Janville, ar. Chartres.

<sup>48.</sup> Pringy, ca. et ar. Melun.

<sup>49.</sup> Cannes-Écluse, ca. Montereau, ar. Fontainebleau.

<sup>50.</sup> Marolles-en-Brie, ca. Boissy-St-Léger, ar. Corbeil.

<sup>51.</sup> Crécy-en-Brie, ar. Meaux.

<sup>52.</sup> Choisy-en-Brie, ca. La Ferté-Gaucher, ar. Coulommiers.

<sup>53.</sup> Sainte-Gemme, ca. Châtillon-sur-Marne, ar. Reims.

den.; in prioratu de Marnoa (54) quinque sol. et sex den.; in prioratu de Aneto (3) quinque sol. et sex den.; in prioratu de Gornayo (55) quinque sol. et sex den.; in prioratu de Malorespectu (56) quinque sol. et sex den.; in prioratu de Monciaco (3) quinque sol. et sex den.; in domo de Sorvillari (15) quinque sol. et sex den.; in prioratu Sancti Nicholai (57) quinque sol. et sex den.; in prioratu de Bellomonte (58) quinque sol. et sex den.; in prioratu de Insula (59) quinque sol. et sex den.; in prioratu de Dolomonte (60) quinque sol. et sex den.; apud Cresperias (61) quinque sol. et sex den.; in prioratu de Cressonessart (6) quinque sol. et sex den.; in prioratu de Capiaco (62) quinque sol. et sex den.; in prioratu de Encra (63) quinque sol. et sex den.; in prioratu de Passu (64) quinque sol. et sex den.; in prioratu de Lagniaco (65) quinque sol. et sex den.; et in prioratu de Harenis (66) quinque sol. et sex den. Et pro quadam domo que est prope portam claustri Nostre Domine, in qua Jacobus de Bolonia manebat in ultimo vite sue, xiii lib. et xvi sol., terminis Parisius consuetis; et in domo et forgia in qua GUILLELMUS DE TIRECHAPE manet et quas habet ad vitam suam et ejus uxoris, vi lib. terminis Parisius consuetis; et pro domo LABOULÉE que est in vico Majoris Sancti Martini (67), xxi sol. terminis Parisius consuetis; et pro quodam stallo in Carnificeria, xv sol. ad Natale et ad festum Sti Johannis Baptiste per partes equales; et apud Sanctum Lucianum Belvacensem, vii lib., videlicet in octabis

<sup>54.</sup> Marnoue-les-Moines, éc. Ocquerre, ca. Lizy-sur-Ourcq, ar. Meaux.

<sup>55.</sup> Gournay-sur-Marne, ca. Le Raincy, ar. Pontoise.

<sup>56.</sup> Mauregard, ca. Dammartin-en-Goële, ar. Meaux.

<sup>57.</sup> St-Nicolas d'Acy. Acy-en-Multien, ca. Betz, ar. Senlis.

<sup>58.</sup> St-Léonor, à Beaumont-sur-Oise, ca. L'Isle-Adam.

<sup>59.</sup> L'Isle-Adam, ar. Pontoise.

<sup>60.</sup> Domont, ca. Écouen, ar. Pontoise.

<sup>61.</sup> Crespières, ca. Poissy, ar. Versailles.

<sup>62.</sup> Cappy, ca. Bray, ar. Péronne.

<sup>63.</sup> Encre, depuis Albert, ar. Péronne.

<sup>64.</sup> Pas-en-Artois, ar. Arras.

<sup>65.</sup> Ligny-sur-Canche, ca. Auxi-le-Château, ar. St-Pol.

<sup>66.</sup> Airaines, ca. Molliens-Vidame, ar. Amiens.

<sup>67.</sup> La rue Au Maire.

Sti Martini hyemalis LXX sol. et in Pascha LXX sol., et debent apud Sanctum Martinum adportari, sub pena quinque solidorum pro defectu cujuslibet diei. Et in ecclesia de Meruaco (68) vn lib., videlicet ad festum Omnium Sanctorum, xL sol. et ad Natalem xL sol.; ad Pascha xL sol. et ad Penthecosten xx sol. Et in ecclesia Beate Marie de Britolio (69) quatuor libras et dimidiam, videlicet infra octabas Sti Dyonisii, quinquaginta sol., et infra octabas Penthecostes, quadraginta sol. qui debent adportari apud Stum Martinum sumptibus Abbatis et conventus de Britolio et sub quadam pena, sicut in litteris inde confectis continetur. Item, apud Poissiacum (70) in octabis Beati Martini hyemalis, super gurgitibus aquarum triginta solidos. Item in pedagio Medonte (71) sexaginta solidos Parisiensium. Item in pedagio de Bondies (72) duodecim libras, quatuor terminis persolvendas Parisius consuetis. Item apud Cerceile (73) vi libras par., videlicet in octabis Sti Dyonisii xx sol. et in octabis Sti Martini hyemalis, centum sol. Hanc autem ordinationem sicut superius est expressa, voluimus et volumus, et concessimus, et promisimus et promittimus bona fide, Domino concedente, inviolabiliter observari. In cujus rei testimonium sigillum nostrum una cum sigillis conventus nostri, fratris Johannis celerarii, fratris Laurentu subprioris nostri, fratris Nicholai camerarii, fratris Johannis sacriste, fratris Guerivi hostelarii, fratris Petri infirmarii et fratris Philippi cantoris, duximus apponendum.

Actum anno Domini mill<sup>o</sup> ducentesimo sexagesimo tercio, mense novembri.

A. Original, L 870, n° 80, auquel sont apposés huit sceaux, tous gravement mutilés.

Il existe un second état de cette pièce daté de mars 1265.

<sup>68.</sup> Méru, ar. Beauvais.

<sup>69.</sup> Breteuil-sur-Noyo, ar. Clermont.

<sup>70.</sup> Poissy, ar. Versailles.

<sup>71.</sup> Mantes-sur-Seine.

<sup>72.</sup> Bondy, ca. Noisy-le-Sec, ar. St-Denis.

<sup>73.</sup> Sarcelles, ca. Ecouen, ar. Pontoise. — Dans le second état de cet acte (n° 1194 ci-après) le mot « Serceile » est remplacé par « Sarcellam ».

1185. — Les enfants de Marie de Vitry déclarent que frère Fromond, prieur de Ligny-sur-Canche, fils de ladite Marie, a fait abandon à Saint-Martin de 30 sols de rente que leur mère percevait sur la maison d'Humbert, messager du feu prieur Evrard.

(13 janvier 1264, n. st.)

U. p. 1. i. Officialis curie Parisiensis — Oudelina uxor Garneri de Atrio, Guillelmus, Henricus et Nicholaus fratres et sofor, liberi quondam defuncte Marie de Vitriaco, asseruerunt — quod frater Fromondus, prior de Laigniaco super Canciam (66), frater prenominatorum — et executor dicte matris eorum testamenti — quitaverat — conventui Sti Martini de Campis — xxx solidos annui census parisiensis monete, quos dicta Maria percipiedat — super domo uxoris — defuncti Humberti, nuncii quondam Evrardi prioris Sti Martini.

Datum anno Dni M°CC°LXmo tercio, die martis ante cathedram Bti Petri.

A. Original, S 1369, nº 5.

1186. — Philippe d'Egly, prieur des Hospitaliers, accepte pour arbitres dans un procès avec St-Martin-des-Champs, Guérin, hôtelier du monastère, le bailli Jean Brichevin et le chanoine Luc.

(15 janvier 1264)

U. p. l. i. frater Philippus de Eglus (74) sancte domus hospitalis Jherusalem prior humilis in Francia, salutem in Domino. N. u. v. quod cum contentio verteretur inter nos ex una parte et religiosos viros Priorem et conventum Sti Martini de Campis Paris., ex altera, super jure patronatus ecclesie de Godinprato — tandem — compromisimus in religiosum virum fratrem Guarinum houstelarium Bti Martini de C. et fratrem Johannem Brigherin baillivum domus nostre Parisiensis — Si autem predicti duo arbitri — concordare nequerint, magistrum Lucam, canonicum Parisiensem, tercium arbitrum advocabunt.

<sup>74.</sup> Egly, c. Arpajon, ar. Corbeil.

Datum anno Dni M°CC° LX° III°, die mercurii ante cathedram Sti Petri (a).

A. Original, S 1423, nº 28.

1187. — Jean de Chantilly, chevalier, dit le Bouteiller, et Jean prieur de Saint-Nicolas d'Acy, vendent, pour 180 livres parisis, 94 arpents de leur bois commun de Lueton.

(Janvier 1264, n. st.)

Ego Johannes de Chantelliaco, miles, dictus Buticlarius, notum facio o. p. l. i. quod cum ego tenerer ecclesie Sti Nicholai de Aciaco juxta Silvanectum in triginta libris paris, ex mutuo a viro religioso Johanne, dicte ecclesie nunc priore, mihi facto, et ego et dictus prior vendiderimus Johanni dicto de la Biausse, quater viginti et quatuordecim arpenta nemoris de Lueton, communis michi et dicte ecclesie, pro novies viginti libris paris., michi et dicte ecclesie, tribus terminis persolvendis, videlicet in festo Nativitatis Domini proximo venture, sexaginta libris par., et in alia Nativitate sequenti sexaginta libris paris., item in alia Nativitate, aliis sexaginta libris par. subsequenti ; quarum novies viginti librarum medietas ad dictum priorem, ratione ecclesie sue, et alia medietas ad me, jure hereditario, pertinebat. Ego et dictus prior convenimus, de dictis novies viginti libris par., salvo jure hereditatis partis utriusque in dicto nemore, quod ego sexaginta libras in primo termino predicto recipiam, mihi quitas, et dictus prior alias centum et

<sup>(</sup>a) Get acte a servi à la fabrication d'un faux du xvi\* s., où l'on reprend tout le texte précédent pour faire annoncer par Philippe d'Egly que les deux premiers arbitres ont rendu une sentence « in hunc modum, videlicet quod dicti Prior et conventus dyas primas collationes habebunt dicte ecclesie de Godinprato, nullo medio, cum vaccabit; nos vero terciam collationem ejusdem ecclesie habebimus subsequentem pref. ecclesie collationibus antedictis. » Cet acte est censé daté « apud Ceriserium, in nostro capitulo Francie generali » en 1264, le mardi av. la St-Jean (S 1423, n° 27). — A son tour ce faux a servi d'appui à un autre faux, un soi-disant vidimus non daté de l'official d'Arras, très habilement imité comme écriture : on y a adapté une bande de parchemin où des fragments de sceau ont été appliqués. Le prétendu vidimus relate les deux actes, le vrai et le faux, mais, par une curieuse méprise de l'artiste dans le titre vrai, il a lu Johannes de Eclus au lieu de Philippus, dont pourtant l'abréviation n'est pas méconnaissable.

viginti libras par. sibi et ecclesie sue quitas et liberas, duobus terminis ultimis recipiet suprascriptis. Ita tamen quod ego de triginta libris predictis in quibus dicte ecclesie tenebar, quitus ero. Promittens bona fide pro me et heredibus meis, quod contra compositionem et ordinationem istam non ego vel heredes mei, veniemus nec in dictis centum et viginti libris par. aliquid reclamabimus in futurum. In cujus rei memoriam, pres. litteras sigillo meo dicto priori tradidi sigillatas.

Actum anno Domini MºCCºLXº tercio, mense januario.

A. Orig. Arch. de l'Oise, H 2580<sup>8</sup>. (Fragment de sceau sur queue de parchemin).

1188. — Frère Philippe de Fourches, sous-chambrier, et deux autres moines réclament à Etienne Boileau, prévôt de Paris, un homme accusé d'homicide perpétré dans la terre des moines, et obtiennent sa remise en leurs mains.

(13 mars 1264, n. st.)

Anno Domini millesimo ducentesimo LX° tercio, die veneris ante dominicam qua cantatur « Letare Jerusalem », fratres Philippus de Fourchis (75), subcamerarius, Odo de Robertval (76) et Stephanus de Latiniaco, fuimus in castelleto coram Stephano, dicto Bibente-aquam, preposito Parisiensi, et petivimus dictum prepositum quod nobis redderet Stephanum do Orli filium Roberti do Orli (77), quem tenebat in prisione sua propter quoddam homicidium perpetratum a dicto Stephano in terra nostra. Qui dictus prepositus nobis dictum Stephanum reddidit, et justiciam dicti Stephani libere et quiete et omnia bona dicti Stephani similiter, istis omnibus presentibus, videlicet: magistro Johanne Le Cuer, clerico prepositi Parisiensis, magistro Simone de Sancto Juliano, clerico Castelleti, Stephano dicto Morin; Richardo Blondel, sororio Gravelarie; Gilone de Capella; Johanne Rouart, clerico fabro; Johanne Lerade, Roberto

<sup>75.</sup> Fourches, éc. Limoges-Fourches, ca. Brie-comte-Robert, ar. Melun.

<sup>76.</sup> Roberval, ca. Pont-Sainte-Maxence, ar. Senlis.

<sup>77.</sup> Orly, ca. Ivry-sur-Seine, ar. Sceaux.

DE NOISIACO; ODDONE BARBITONSORE, GENERO RENERI PORCARII; RICHARDO GRISELON; GUILLELMO MAGNO LE TRESSILIE, ROBERTO DE VITRIACO, GUILLELMO DU CASTEL, PETRO FILIO DEI, ROBERTO DOISEL, ARNULPHO CARPENTARIO de Villeta; GUILLELMO MALTALENT, MICAHELE CLERICO, GUILLELMO PINART, PETRO D'ORLI, LAURENTIO DE MINTRIACO, ROBERTO D'ORLI PATRE PREDICTI Stephani, ROBERTO NEEL, ARNULPHO DE CRISTOLIO (78), JOHANNE AALANT, SERVIENTE CASTELLETI, JOHANNE DE DOMNOMARTINO, REGERO FINANCE, SERVIENTE DE COQUINA HOSTELATINO, GUILLELMO DE BUISSIACO, HUGONE LE CAVETIER, DYONISIO SERVIENTE FRATIS LAURENTHI SUBPRIORIS STI MARTINI de Campis Parisiensis et JACOBO DE VILLETA, majore predicti Sti Martini.

Addition au Cartulaire de 1209, LL 1351, fol. 122', écr. du XIIIe s.

1189. — Philippe, curé de St-Nicolas-des-Champs, et les autres exécuteurs de feu Bertrand Le Bossu, jadis écuyer du chambrier de Saint-Martin, vendent au monastère, pour 24 livres, diverses rentes possédées par le défunt, afin d'acheter des manteaux de bure et des souliers pour les pauvres.

(Septembre 1264)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Dnus Philippus, presbiter Sti Nicholai de Campis, Yvo Brito clericus, et Herbertus de Sto Martino mercerius, executores — testamenti def. Bertaudi Gibosi, quondam armigeri Camerarii Sti Martini de Campis, asseruerunt quod dictus defunctus — possidebat — xiv sol. paris. et viii den. incrementi census supra domo Thome de Granchia sita Parisius in vico super calceiam Templi; item xxvi sol. p. incrementi census super domo magistri Guillelmi dicti Brun que quondam fuit Radulphi de Puteolis, sita Parisius, in vico Majoris (67) Sti Martini; item x s. p. incrementi census super domo Ade Ligerii, ubi fuit molendinum, — in vico Gileberti Gravelarii; item in sol. p. incrementi census super domo Johannis Mercerii que fuit Thome

<sup>78.</sup> Créteil, ca. Saint-Maur, ar. Sceaux.

Cotelarii, — — in vico Gileberti Gravelarii; item iii s. p. incrementi census super domo Johannis de Billi que fuit Gullelmi dicti Beluart — — in vico Cismiterii (sic) Sti Nicholai de Campis — — Dictus defunctus — — ordinavit quod — — census predicti — — venderentur ad emendos burellos et sotulares per manus illorum executorum, ubi saluti anime ipsius defuncti viderent expedire, — — pauperibus et piis locis erogandos. Propter quod — — executores — — predictos census — — recognoverunt se vendidisse — — conventui S. M. de C. pro xxiv lib. par. — —

Datum anno Dni M°CC° LXmo quarto, die sabbati post festum BB. Egidii et Lupi.

A. Original, S 1371 B., nº 39.

**1190**. — Echange d'une terre à Noisiel, par Simon Normand, avec le prieuré de Gournay-sur-Marne.

(6 décembre 1264)

U. p. 1. i. Officialis curie Parisiensis — — Simon Normannus et Isabellis ejus uxor de Noisiello supra Maternam, recognoverunt coram nobis se dedisse in perpetuum et concessisse in escambium Priori de Gornaio et conventui unum arpentum terre arabilis site apud villam predictam, in territorio qui dicitur des Noes, contiguam terre presbyteri de Noisiello — — in censiva dictorum Prioris et conventus — — pro tribus quarteriis terre apud Noisiellum — —

Datum anno Domini mill<sup>o</sup> ducen<sup>o</sup> LX<sup>mo</sup> quarto, die sabbati post festum beati Andree apostoli.

Copie du xv1° s., LL 1398, fol. 151'.

1191. — Pierre II [de Mincy], évêque de Chartres, notifie un échange fait entre son clerc, Guillaume de Gouillons, et le prieuré de Saint-Martin-des-Champs.

(29 décembre 1264)

O. p.l.i. Petrus, miseratione divina, Carnotensis episcopus — Guillelmus de Goilons clericus noster asseruit se habere quandam domum sitam apud Goilons in censiva Prioris et conventus Sti Mar-

tini de Campis inter domum Perroti Pelliparii et domum defuncti Mathei Cheron, quam — permutavit — ad medietatem cujusdam domus quam dicti Prior et conventus habent — apud Goilons (40), — ad ipsos — pertinentis ex donatione defuncte sororis Agnetis, filie defuncti Petri Soline — —

Datum anno Domini M° CC° LX<sup>m</sup>° quarto, die lune post Nativitatem Domini.

A. Original scellé, S 1347, nº 7.

1192. — Etienne Boileau, garde de la prévôté de Paris, notifie que messire Jean du Génétay, chevalier, et madame Alis sa femme ont cédé à Saint-Martin tout ce qu'ils ont acheté de Philippe de Villecresnes et d'Isabeau sa femme à Arcueil et Villejuif.

(Janvier 1265, n. st.)

A tous — Estiene Boiliaue, garde de la prevosté de Paris, salut. Nous fesons a savoir que pardevant nos vindrent mesire Jehan du Genestor chevalier, et madame Alis sa fame, requenurent en droit qu'il avoient quité des ore en avant a touz jorz de leur bone volenté, sanz nule force, au prieur et au convent de Saint-Martin-des-Chans de Paris, toutes les choses que Felippes de Villagrane (79) escuyer et damoyselle Ysabel sa fame leur avoient venduees, soit en cens, soit en prez, soit en chanpart, soit en avainne soit en droitures, soit en quel que chose que ce soit. Les quex choses desus dites sunt en leur sié en la ville d'Arcuel (80) et de Villejuif —— aus hus et aus coustumes de France, sauf le droit Monsaigneur le Roy en toutes choses. Et quant a ce tenir fermement —— ont obligié et soumis chascun pour le tout, eus et leurs hairs, et touz leurs biens muebles et non muebles presens et a venir ——

L'an de l'Incarnation nostre Saigneur mil CC soissante et quatre, eu mois de janvier.

A. Orig. S 1354, nº 7. Sc. brisé.

<sup>79.</sup> Villecresnes, ca. Boissy-Saint-Léger, ar. Corbeil.

<sup>80.</sup> Arcueil, ca. Villejuif, ar. Sceaux.

1193. — Philippe de Villecresnes, écuyer, et sa femme Isabeau vendent à Saint-Martin tout ce qu'ils peuvent avoir à Arcueil et Villejuif, et dans le fief que sire Jean de Génétay, chevalier, tient de Guillaume, fils de feu Baudoin de Villecresnes, écuyer.

(Février 1265, n. st.)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Philippus de Villa Crana armiger et Isabellis ejus uxor recognoverunt — — se vendidisse — — Conventui Sti Martini de Campis omnes res — — quas habent — — in villis de Arcolio et Villa Judea — — item arpentum et dimidium prati — — in feodo domini Johannis de Genestevo militis. Quod feodum dictus dominus Johannes tenet a Guillelmo de Villagrana armigero, quondam filio Balduini de Villagrana armigeri — — pro octies viginti libris parisiensium.

Datum anno Domini M°CC°LXimo quarto, mense februario.

A. Original, S 1354, nº 5. Sceau brisé.

1194. — Frère Hugues, prieur, renouvelle la convention avec le cellérier frère Jehan de Villette, et la fait confirmer par l'apposisition des sceaux des second, tiers, quart et cinquième prieur, du secrétain Jean de Vitry, du chambrier Nicolas de Montreuil, de l'hôtelier Guérin, du chantre Philippe.

(Mars 1265, n. st.)

U. p. l. i. frater Hugo prior Sancti Martini de Campis — — Suit le texte de la convention de novembre 1263.

In cujus rei testimonium sigillum nostrum una cum sigillo conventus nostri, fratris Johannis de Villeta celerarii, fratris LauRENTII subprioris nostri; fratris Johannis de Vitriaco sacriste; fratris Nicholay de Mostorolio camerarii; fratris Guarini hostalarii; fratris Philippi cantoris; fratris Johannis de Templo tercii prioris; fratris Johannis de Challiago quarti prioris et fratris Thuyni quinti prioris, duximus apponendum.

Actum anno Domini millesº ducentº sexagesimo quarto, mense martio.

Original L 870, nº 81, portant encore cinq sceaux en cire verte, dont

deux seulement ont été reproduits par Demay, nºs 2592 et 2594. Le n° 2593 n'existe plus; les autres sont presque entièrement détruits.

Le seul lisible représente un paon : S. CATORIS. S. MART. DE CAM. PARIS.

1195. — Ventes de parts de maisons en la rue de Cul-de-Sac, par divers particuliers à Saint-Martin.

(Avril 1265)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — YSABELLIS relicta defuncti Gervasii Regraterii recognovit -- se vendidisse -conventui Sti Martini de Campis — pro xx solidis paris. — quartam partem — in — domo Parisius in quadrivio vici de Culdesac, contigua domui Eremburgis dicte LA MACHE — et domui majoris Sti Martini — —

Datum anno Domini M° CC° LX mo sexto, die sabbati post octabas Pasche, mense aprili (a).

A. Original S 1384 B, nº 10.

1196. - Pierre d'Annet, dit l'Ecuyer, donne 4 deniers de cens à Saint-Martin. (2 juin 1265)

O. p. l. i. Officialis curie Meldensis — Petrus de Aneto, dictus Armiger, asseruit se habere iv denarios annui census super terris - in territorio de Brolie juxta nemus de Malo pertuisio - et — — se dedisse — — in puram — — elemosinam — — conventui Sti Martini de Campis.

Actum anno Domini Mº CCº LXº quinto, die martis post Trinitatem.

A. Original, S 1332, nº 16.

<sup>(</sup>a) Autres actes relatifs à la rue de Culdesac, ou « vicus dictus Culus sacci », par « Arnulphus Violete et Beatrix ejus uxor », en février 1245 (S 1384, nº 8); par « Guillelmus Barbitonson, anglicus, et Nicholaa ejus uxor » en mars 12/10 (n° 6); par Petronilla dicta de Perona, civis Parisiensis, en octobre 1265 (n° 9).

1197. — Robert de Montmartre et sa femme Edeline font un échange avec Saint-Martin.

(Juin 1265)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Robertus de MonteMartirum et Edelina ejus uxor, asseruerunt quod Prior Sti Martini
de Campis et conventus — — dederunt eisdem — — duo arpenta
terre que ipsi habebant in Valle Latrocinosa, sita juxta terram Galterri dicti Ribout et — — terram Stephani dicti Berout — — pro
quibus ii arpentis — — confessi sunt — — se dedisse — — conventui — — xii sol. par. annui census super domo que fuit Johanni
dicti Parisie sita in Frepelione juxta domum Mathei Coci, ex parte
una, et domum defuncti Rogerii Quatrigarii, ex altera — —

Datum anno Domini M°CC°LX<sup>mo</sup> quinto, mense junio.

A. Original S 1352, nº 22. Sceau brisé.

1198. — Nicolas de Châtenay, chevalier, et sa femme Agnès renonnoncent à revendiquer, sur une pièce de terre appartenant à St-Martin-des-Champs, le champart qu'ils réclamaient tant en leur nom qu'au nom de Ferri le Jeune, frère de Nicolas, et sa femme.

(Juin 1265)

A touz ceus qui ces letres verront et orront, je Nicolas de Castenoi chevaliers et madame Agnes ma feme saluz en Jesucrit. Nous fesons a savoir a touz ceus qui sont et qui avenir sont que comme contenz fust entre nous, d'une partie, et Religieuse gent le prieur et le couvent de Saint Martin des Chans de Paris de l'autre partie, sur ce que nous et Ferri le Juene, mes freres, et sa feme disions et demandions seur une piece de terre qui siet ou terroir de Chastenoi (36) par devers Puiseus, joignant de cele partie a la terre Renart le Tainturier, jadis bourgois de Paris, et de l'autre partie par desus au jardin Basile de Charni lequel jardin elle tient de nous a une maalle de cens, et au jardin Aveline la Peletiere et, de l'une partie d'en costé au pré Ferri le Juene et de l'autre partie a la terre Ernoul Bridoul, deux garbes de blé pour raison de champart, l'une par

reson de nostre iretache et l'autre par reson d'achat d'Adam Morree, lequel achat nous aviens fait a Adam Morree et use aviens nous et nos devantiers d'avoir et de recevoir les devant dites jarbes par reson de champart en icele piece de terre par lonc tens : laquelle chose devant dite li Religieus nous nioient. Nous, enquise la verité, par le conseil de bonne gent, avons renoncié et renonçons du tout et expresséement a la chose, et au content desus dit, et quitons et avons quitié du tout les garbes desus dites et queque reson et queque droiture nous aviens ou poienz avoir en icele piece de terre sans riens retenir, ne riens des ore en avant n'i reclamerons ne ferons reclamer par nous ne par autrui. Et en tesmoing de ce nous avons seelees ces letres de noz seaus.

Ce fu fait en lan de l'Incarnation mil et 11 cens et sessante v, ou mois de juin.

Original L. 876, n° 21 (jadis M 868 n° 12). — Il subsiste un seul sceau elliptique de petit format, à la tige fleurie de cinq grosses marguerites, que becquètent deux oiseaux..... CHATENAI...

1199. — Jean de Châtillon, comte de Blois, et sire du Quesnoy, et sa femme Alips, comtesse de Blois, amortissent au prieuré de Marolles deux arpents au bois du Périer, près celui de Pierre de L'Epine, écuyer, donnés par les Maréchaux de Santeny.

(Juin 1265)

U. p. l. i. Johannes de Castellione comes Blesensis et dominus Quesnaii, et Alibdis uxor ejus comitissa Blesensis, salutem in Domino. Notum facimus quod duo arpenta nemoris quod Prior et fratres de Merroliis tenent et possident, sita apud Merrolas inter nemus de Merroliis quod vulgariter vocatur nemus du Perier, ex una parte, et nemus Petri de Spina armigeri, moventia de feodo nostro de Braya, que quondam fuerunt collata seu donata in elemosinam dictis priori et fratribus de Merroliis a Marescalcis de Centeniago (81) in elemosinam volumus et concedimus quod dictus prior

<sup>81.</sup> Santeny, ca. Boissy-Saint-Léger, ar. Corbeil.

et fratres de Merroliis dicta duo arpenta habeant, teneant et possideant in perpetuum pacifice et quiete in manu mortua, sine occasione vendendi seu extra manum suam ponendi; quantum ad hec heredes nostros obligamus. Prior autem et fratres de Merroliis tenentur pro nobis semel in anno, quamdiu vixerimus. unam missam de Sancto Spiritu celebrare; post decessum vero nostrum, missa celebrabitur de deffunctis. In cujus rei testimonium, sigilla nostra pres. litteris duximus apponenda.

Datum *Parisius* anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, mense junio.

A. Original (coté xv), Archives de Seine et-Oise, A 1178.

1200. — Henri Le Cervoisier, pour fonder son anniversaire, donne en partie une grande maison, rue Saint-Martin au monastère, et vend le reste pour 400 livres tournois, y compris quatre petites maisons, faisant huit étages, le tout situé auprès de la rue des Jongleurs.

(Août 1265)

Officialis curie Parisiensis — Henricus dictus Cervisarius, filius defuncti Jocelini Cervisarii, asseruit quod — possidebat quandam magnam domum sitam Parisius infra muros, in vico Sti Martini de Campis, et quatuor domunculas sitas retro domum magnam, continentes octo estagia, inter ipsam magnam domum et domum Guichardi Joculatoris — moventes in parte de hereditate ipsius Henrici et in parte de conquestu ipsius — que magna domus contigua est domui Ade dicti Cafet et facit cuneum vici Joculatorum — Pro anniversario suo faciendo dederat — conventui Sti Martini de C. conquestum quem habebat in eisdem — Residuum recognovit se vendidisse Priori — pro quater centum libris turonens.

Anno Domini millo duco sexagesimo quinto, mense augusto.

A. Original S 1369, nº 8.

**1201**. — Frère Hugues, prieur de Saint-Martin, déclare que, pour reconnaître les libéralités de noble homme Jean de Chàtillon, comte

de Blois et sire d'Avesnes, et de sa femme Alips, comtesse de Blois, il sera célébré pour eux à Marolles une messe du Saint-Esprit la veille de l'Ascension durant leur vie, et de Requiem après leur mort.

(Août 1265)

U. p. l. i. frater Hugo, humilis prior Sti Martini de Campis Paris., totusque ejusdem loci conventus, salutem in Domino. Noverint universi quod nobilis vir dominus Johannes de Castaleone, comes Blesensis et dominus Avesnarum, et Alippis, ejus uxor, comitissa Blesensis, voluerunt et concesserunt caritatis intuitu et pietatis interventu, quod duo arpenta nemoris que Prior et fratres de (50) Merroliis tenent apud Merrolorias inter nemus de Merroliis quod vulgariter vocatur nemus du Perier ex una parte, et nemus Petri DE SPINA armigeri ex altera, moventia de feodo de Braya (81), que quondam fuerunt collata seu donata in elemosinam dictis fratribus et Priori et fratribus de Merroliis a marescallis de Centoniaco (81) in elemosinam, voluerunt autem predicti Johannes et ejus uxor quod dicti Prior et fratres predicte domus de Merroliis dicta duo arpenta — — possideant in perpetuum — — Ad hec omnia supradicta tenenda, adimplenda et conservanda pred. Johannes comes Blesensis et Aalipois, ejus uxor, se et heredes suos obligarunt; tenemur autem pro predictis Johanne et ejus uxore missam de Sancto Spiritu facere celebrari in ecclesia de Merroliis a fratribus ibidem commorantibus, in crastino Ascensionis Domini quamdiu vixerint, Post decessum vero pred. Johannis et Aalipdis, ejus uxoris, pred. missa — — in missam defunctorum convertetur. — —

Datum anno Domini M°CC°LX<sup>mo</sup> quinto, mense augusto.

A. Original jadis scellé, L 877, nº 68.

**1202**. — Etienne de Perreuse, chevalier, et frère Nicolas, chambrier de Saint-Martin, arbitres, déclarent que Guérin de Gagny, écuyer, est bannier du moulin de Notre-Dame de Gournay comme les autres habitants du lieu.

(3 septembre 1265)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — notum facio quod,

cum anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, die jovis ante Nativitatem Beate Marie Virginis, ad quem diem citati erant peremptorie ac personaliter coram nobis, Stephanus de (82) Petrosa (a), miles, et Guerinus de Gaigniaco (83) armiger, videlicet dictus miles prelaturus (b) arbitrium una cum religioso (c) viro fratre Nicholao, camerario Sti Martini de Campis Paris., super contentione mota inter Priorem et conventum ecclesie Beate Marie de Gornaio super Maternam, ex una parte, ac dictum Guerinum, de altera, armigerum; de qua contentione, ut dicebatur, erat in ipsos a partibus compromissum, necnon et dictus Guerinus ad instantiam dictorum Prioris et conventus, auditurus dictum arbitrium a dictis arbitris probaturnm; dicta die, dictis arbitris et dicto Priore et magistro Adam (d) de Sancto Mederico, procuratore dicti conventus, ac (e) Guerino, coram nobis in jure personaliter comparentibus, confessi fuerunt dicti Prior, procurator conventus et Guerinus se compromisisse in predictos arbitros super eo quod dicti Prior et conventus dicebant et asserebant quod dictus Guerinus tenebatur molere per bannum ad molendina de Gornaio que sunt dictorum Prioris et conventus, sicut faciunt omnes homines in villa de Gaigniaco (83) commorantes; et super eo quod dictus Guerinus contrarium asserebat; confessi etiam fuerunt coram nobis se promisisse stare per prestitam fidem arbitrio eorumdem, quocumque modo dicti duo arbitri super premissis pace, judicio, ut quocunque modo durerent conducendum, et dictum eorumdem per eandem sidem inviolabiliter observare. Qua consessione sic facta, dicti arbitri in nostra presencia propter hec constituti, dictum suum seu arbitrium in modo qui sequitur protulerunt : « Visis attestationibus testium hinc inde productis, communicato bonorum virorum et peritorum consilio, per nostrum arbitrium pronunciamus dictum Guerivun, ratione loci in quo degit seu moratur apud Gagniacum, teneri molere per bannum ad molendina ecclesie Beate Marie de

<sup>82.</sup> Perreuse, éc. Jouarre, ac. La Ferté-sous-Jouarre, ar. Meaux.

<sup>83.</sup> Gagny, ca. Le Raincy, ar. Pontoise.

Gornaio sita in Maternam, sicuti alii homines in villa de Gagniaco commorantes. »

In cujus rei testimonium, ad petitionem dictorum arbitrorum et Prioris, et procuratoris conventus, predictorum, sigillum curie *Parisiensis* litteris presentibus duximus apponendum.

Datum anno Domini et die predictis.

- (a) Pettosa B. (b) perlaturus B. (c) reliquo B. (d) B omet le surnom d'Adam. (c) et B.
- A. Original jadis scellé, S 1417, nº 81. B. Copie du xvr°s, LL 1398, fol. 198.
- 1203. Noble dame Nicole, veuve de Ferri d'Annet, chevalier, vend au prieuré d'Annet, pour 70 livres tournois, 18 setiers de blé de rente dans la grange dimeresse du lieu. Approbation de ses trois fils: Jean, chevalier, Gilles et Pierre, écuyers, se portant forts pour leur sœur, damoiselle Mahaud.

(24 septembre 1265)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — nobilis mulier domina Nicholaa, relicta defuncti Ferrici de Aneto (24), quondam militis, asseruit quod — percipiebat in granchia decimaria de Aneto — decem et octo sextarios bladi — de feodo — ecclesie Sti Martini de Campis — quos — recognovit se vendidisse — prioratui de Agneto (sic) pro sexaginta et decem libris turonensium — Ad hec autem dnus Johannes miles, Gilo et Petrus, armigeri filii dicte Nicholae — pred. venditionem voluerunt — promiserunt etiam — quod ipsi — procurabunt erga domicellam Matildim, filiam dicti Nicholae — quod predictam venditionem — concedet.

Datum anno Dni M°CC°LX° quinto, die jovis post festum Bti Mathei Apostoli, mense septembris.

- A. Original, S 1325, nº 22.
- 1204. Maître Renaud de Nanteuil, doyen de Beauvais, renonce réclamer la revision d'un contrat passé entre le prieuré d'Acy et sa tante maternelle, feue Mahaud dame de Thury, les moines

consentant à lui délivrer annuellement, en dehors de 45 sols de rente convenus, 4 bonnes charretées de paille d'hivernage dans sa maison de Saintines, et, après sa mort, à ses héritiers dans la maison de Noël-Saint-Marlin qu'on nomme la Salle du Bouteiller.

(Octobre 1265)

U. p. l. i. magister Reginaldus de Nantolio, decanus Belvacensis — Cum contentio mota esset inter me — et — monachos Sti Nicholai de Ilaciaco — super eo quod intendebam revocare compositionem habitam inter dictos religiosos et mobilem mulierem defunctam Matildim quondam dominam de Thorico (84), materteram meam, — super decimis de Nea Sti Martini (85) quas per compositionem — poterant dicti religiosi ducere ubique vellent, dum tamen pr. Matildi — et ejus heredibus, singulis annis, redderint xlv sol. p. annui — ; terminata est tali modo quod predicta compositio — in sua firmitate remanebit — hoc addito quod — monachi, una cum pr. xlv solidis — ini bonas quadrigatas straminis ybernagii continentes stramen quatuor centum gelimarum bladi ybernagii, in domo mea de Saintines (86) — — et post decessum meum heredibus meis in domo de Noa Sti Martini, que dicitur Buticlarii aula, solvere et adducere tenebuntur —

Datum anno Dni M° CC° LX° V°, mense octobri.

A. Original S 1426, nº 23. Sceau perdu.

1205. — Cession d'une île sur la Marne au prieuré de Gournay.

(12 décembre 1365)

Officialis curie Parisiensis — Hermericus Carpentarius de Gornaio et Heloysis uxor ejus asseruerunt — quandam insulam sitam in Materna juxta Gornaium contiguam saltori defuncti Johannis dicti Alouete, prope fossam Prioris de Gornaio — in censiva Domini Almarici de Mellento militis — escambii nomine

<sup>84.</sup> Thury-en-Valois, ca. Betz, ar. Senlis.

<sup>85.</sup> Noël-Saint-Martin, éc. Villeneuve-sur-Verberie, ca. Pont-Sainte-Maxence, ar. Senlis. — Le Lys, éc. Lamorlaye, ca. Creil, ar. Senlis.

<sup>86.</sup> Saintines, ca. Crépy-en-Valois, ar. Senlis.

concessisse conventui Bte Marie de Gornaio — pro quadam pecia prati continente circa i quarterium in fossatis de Litiis (85) juxta forestam conventus — —

Anno Domini M° CC° LX° quinto, die sabbati post festum Bti Nicholai hiemalis.

B. Copie du xviº s., LL 1398, fol. 29.

1206. — Jean Griffon de Gagny et Marie sa femme vendent leur vigne de Chenay au prieuré de Gournay-sur-Marne.

(Avril 1266)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — coram nobis Johannes Griffon de Gaigniaco (83) et Maria, ejus uxor, asseruerunt quod ipsi habebant — peciam vinee sitam apud murum de Chaneil inter plantam monachorum de Gornaio et aliam vineam eorum monachorum — quam — recognoverunt — — se dedisse — — conventui de Gornaio — in perpetuum escambium pro quadam pecia vinee — in loco qui dicitur Channel — —

Actum anno Domini millesimo ducentesimo sexaginto sexto, mense aprili.

B. Copie du xviº s., LL 1398, fol. 129.

1207. — Cession par « Johanna, relicta Roberti de Cloya », à St-Martin de 43 sols de cens qu'elle avait sur une maison à Paris, « in vico Joculatorum », pour 24 livres parisis.

(Mai 1266)

A. Original S 1385 B, nº 35.

1208. — Le prieur d'Annet, Nicolas, chambrier de St-Martin, donne à métayage des terres à Annet, pour être plantées en vigne.

(Août 1266)

U. p.I.i. Officialis curie *Meldensis* —— Benedictus dictus Cochart et Clemencia ejus uxor, de *Aneto* (24), — ad medietatem acceperunt

a religioso viro fratre Nicholao, camerario ecclesie Sti Martini et priore de Aneto - - ad septem annos, - - quandam peciam terre inculte, continentis - - duo arpenta et amplius, sitam apud fontem qui communiter appellatur Fons Renoldi dicti Rage, in territorio de Aneto — — ita quod — — tenentur — — plantare vineam et plantatam excolere de omnibus et singulis pactionibus et cultibus utilibus et expedientibus ad plantam vinee — procreandam et propagandam -- Debet ex nunc Prior -- habere medietatem vini quod in dicta vinea sive planta creverit annualim - Debet dicta vinea vindemiari, et vindemia - adduci in domum Prioris — et ibi fullari, preparari et pressorari ad sumptus et expensas communes — Tenetur Prior — escharacia querere et adducere et deponi facere in dicta vinea usque ad terminum antedictum — et pro subsidio dicte vinee plantando et excolendo — — mutuo tradere centum solidos turonenses — quam pecunie summam tenentur iidem Benedictus et ejus uxor — — infra vII annos reddere — — et tenentur fossata mediocriter profunda facere — — circunquaque — — et in d. fossatis hayam duplicem de spinis plantare — Prior tenetur tradere — utrumque genus plante, tam pro haya — quam pro vinea — — Lapides qui de d. pecia terre extracti fuerint — — erunt Priori de Aneto pro uno sextario bladi mixtolii tantummodo eid. Benedicto —— persolvendo ——

Datum anno Domini M°CC°LX<sup>mo</sup> sexto, mense augusto.

A. Original, S 1327, nº 18.

1209. — Accord entre les habitants de Gagny et les moines de Gournay-sur-Marne.

(2 octobre 1266)

A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Jehan le Saulnier garde de la prevosté de Paris, salut. Nous faisons a savoir que, pardevant nous vindrent René Lovs, Robert Pigeon et Guillaume Dango procurateurs pour toute la Communauté de la ville de Gaigny (83) — et Robert d'Orleans procurateur du couvent de Gournay — disent et affirment pardevant nous qu'il avoient fait ung accord

entre eulx en la manière qui s'ensuit : c'est à savoir que de toutes les prises et de tous les contans des prises qui ont esté et pouroient estre faites entre led, couvent et la communauté pour la raison de la bannerie que led. couvent demande a lad. communauté, de la feste S. Jehan Decolasse dernierement passée jusques a la Myquaresme prochain venant, les procurateurs de lad. communauté rendront au couvent xii lb. de parisis pour souffrir qu'il aillent moudre eux et tous ceux de Gaigny a aultre molin jusqu'aud. terme. S'il advient qu'il soit jugié contre lad. communauté qu'il soient banniers aus devantdits molins et sauf ausd. parties que cet accord ne leur puisse nuyre en la querelle du plait principal qui est entre eulx par devant nous — et si le jugement estoit pour la ville de Gaigny, lesd. procurateurs seroient quittes desd. xii livres — En tesmoing de ce nous avons mis le séel de lad. prevosté de Paris en ces lettres, l'an de l'Incarnation N. S. mil deulx cens soixante six le samedi après la sainct Denys.

B. Copie du xviº s., LL 1398, fol. 199.

**1210**. — Le lombard Henri de Sybona, d'Asti, donne décharge au Prieur de St-Martin de 280 livres prêtées au couvent et de 140 livres prêtées à la reine Marguerite, sous la caution des moines.

(7 décembre 1266)

O. P. I. i. Officialis curie Parisiensis — Henricus de Sybona, Astensis, quitavit penitus et expresse coram nobis religiosos viros. Priorem et conventum S. M. d. C. et eorum monasterium de septies viginti libris turon. solutis excellentissime Margarete regine Francie, a dictis Priore et conventu et eorum mandato, ac etiam de summa ducentarum et octoginta librarum turonensium, in quibus dicti Prior et conventus extiterant eid. Henrico obligati (a) — —

Datum anno Domini M°CD° LXmo sexto, die martis post festum Bti Nicholai hyemalis.

1. Original jadis scellé, S 1400, nº 11.

<sup>(</sup>a) Il est improbable qu'il s'agisse d'un prêt fait à la reine pendant la première absence de Louis IV, qui prit fin en 1254. C'est vraisemblablement un emprunt personnel de la reine, dissimulé par la caution des moines.

1211. — Jeanne de Melun, bourgeoise de l'aris, donne tous ses biens à Saint-Martin, en s'en réservant l'usufruit.

## (7 décembre 1266)

U. p. l. i. Officialis curic Parisiensis — — Johanna dicta de Meleduno, civis Parisiensis, sana mente et corpore per Dei gratiam, asserens se plura bona mobilia et immobilia habere — —, predicta omnia et singula bona — — dedit et concessit in puram et perpetuam elemosinam — — conventui Bti Martini de Campis Parisiensis, habenda — — post ipsius Johanne decessum — — retento tamen sibi in premissis bonis omnibus, tanquam vixerit tantummodo usufructu — —

Datum anno Domini mill<sup>o</sup> ducent<sup>o</sup> LX<sup>mo</sup> sexto, die martis post festum Bti Nicholai hiemalis.

A. Original jadis scellé, L 877, nº 69.

1212. — Frère Adam, prieur de Gournay, concède un arpent de vigne à Chenay pour 4 sols parisis par an, leur vie durant, à des voisins pauvres et dévoués à son monastère.

#### (Décembre 1266)

—— frater Adam humilis prior Bte Marie de Gournaio — — Nos devotionem et amicitiam Guillelmi dicti le Portier et ejus uxoris, vicinorum nostrorum pauperum, attendentes, cisdem dedimus quoddam arpentum vinee in territorio de Canolio, quod arpentum dicitur Tornel, quamdiu vixerint, pro iv sol. par. — —

Anno Domini M°CC°LX° sexto, mense decembri.

B. Copie du xvie s., LL 1367, fol. 39.

1213. — Frère Ilugues, prieur de Saint-Martin, approuve l'accord entre frère Adam, prieur de Gournay, et son couvent, pour fixer à ses religieux une portion congrue.

(Janvier 1267, n. st.)

Universis p. l. i. frater Hugo, humilis prior Bti Martini de Cam-

pis, salutem in Domino. Noveritis nos litteras Rev<sup>m</sup> fratrum nostrorum Prioris et conventus prioratus nostri de *Gornaio*, anno Domini mill<sup>o</sup> ducent<sup>o</sup> LX<sup>o</sup> sexto, mensis januario, legisse et vidisse in hec verba:

« O. p. l. i. frater Adam, humilis prior de Gornaio, et ejusdem loci conventus, eternam in Domino salutem. Notum facimus quod, cum religiosus vir Petrus, predecessor noster in prioratu de Gornaio, per ordinationem Fratrum inter ipsum et conventum nostrum de Gornaio, assignavisset dicto conventui, de assensu et voluntate ipsius conventus, viginti duas libras singulis annis percipiendas in hunc modum : videlicet quatuordecim libras par. in pedagio de Gornaio, quadraginta solidos de Essarculis, quatuor libras de castelleto Parisiensi et apud Meduntam quadraginta sol. paris., generali faciendo conventui tam bis in hebdomada, per triginta sex hebdomadas, et quinque precipuis festivitatibus videlicet Nativitate Domini, Pascha, Pentecosten, Assumptione beate virginis Marie, in festo Omnium Sanctorum, pro luminari faciendo in refectorio et in infirmariis, pro condimento potagii in Adventu Domini et Quadragesima (a), pro omnibus soporalibus (b) per totum annum, pro cenis pro tribus minucionibus que fiunt per annum (c), pro infirmariis que fiunt post Nativitatem Domini, pro universis pitantiis in quibus tenebantur Priores de Gornaio predicto conventui, que omnia et singula dictus conventus, per ordinationem factam inter ipsum et predecessorem nostrum, tenetur facere suis sumptibus et expensis; Nos et dictus conventus, pensata utilitate utriusque partis, honestatem et honorem Dei et ecclesie nostre ac ordinis communiter attendentes. diminutionem servitii Dei in nostra ecclesia et scandalum ejusdem evitare cupientes, de consilio domini Prioris Sti Martini de Campis et majorum de ecclesia Sti Martini qui in hoc concordaverunt, addendo ordinationi predicte ordinavimus in hunc modum: videlicet quod nos et successorus nostri Priores in prioratu de Gornaio forestam aque de Veteri Gornaio et duo arpenta et dimidium prati sita in l'ingnaco, in censiva ecclesie nostre, et quatuor libras de Castelleto supradicto, que ad dictum conventum pertinebant, ex nunc in perpetuum teneamus et possideamus, pacifice et quiete. In recompensationem vero predictorum, dictus conventus duodecim arpenta pratorum sita in una petia, inter Gornaium et Kalam, in censiva et dominio ecclesie de Gornaio, que ad Priores de Gornaio pertinebant, tenebit absque redebentia aliqua et absque censu et in perpetuum possidebit cum supradictis omnibus que a predecessore nostro predicto conventui fuerant assignata — Datum anno Domini millo ducento sexagesimo sexto, mense januario.

Nos vero, pensata voluntate utriusque partis, considerata honestate dicti prioratus nostri de *Gornaio* et de salute animarum cogitantes, dictas ordinationes in prescriptis litteris contentas — approbamus, et precepimus eas inviolabiliter observari. — —

Datum anno Domini et mense predictis.

- A. Original perdu. B. Copie du xviº 8., LL 1398, fol. 23.
- (a) Quadragesimæ B. (b) corr. « saporalibus », les épices. (c) Les trois saignées (printemps, été, automne) imposées par la règle.
- **1214.** Frère Hugues, prieur de Saint-Martin, approuve un échange fait par le chambrier Nicolas, prieur d'Annet, avec Etienne Pichelin et sa femme Isabeau.

(Mars 1267, n. st.)

Frater Hugo, humilis prior Sti Martini de Campis — Notum facimus quod karissimus frater noster Nicholaus, ecclesie nostre camerarius, et prior de Aneto (24) — in escambium dedit Stephano dicto Pichelis et Isabelli ejus uxori, et ipsius Stephani filiabus ab alia uxore susceptis, pro i quarterio vinee contiguo vinee Prioris que dicitur Rigaudin — tria quarteria terre — in territorio de Aneto juxta senterium quod ducit ad molendinum de Gayo.

Datum anno Domini Mº CCº LXº sexto, mense marcio.

- A. Original S 1327, nº 14; sceaux brisés.
- **1215**. Isabeau Sacquépée, de Chelles, fonde à Notre-Dame de Gournay son anniversaire avec ceux de ses parents défunts et de son frère, maître Etienne.

(29 mars 1267, n. st.)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — in nostra presentia

constituta Isabellis, dicta Sache Espee, de Kala, vidua, recognovit et confessa fuit in jure coram nobis se in perpetuam elemosinam — in perpetuum quitavisse conventui de Gornaio ad pitantiam ipsius conventus, quoddam arpentum vinee quod dicebat se habere in territorio quod vocatur Campus Richardi, in censiva Prioris de Gornaio, ad septem denarios capitalis census — ita tamen quod dictus conventus — in posterum anniversarium patris sui et matris sue defunctorum, et etiam defuncti magistri Stephani, fratris dicte Isabellis, annuatim facere teneatur et — similiter anniversarium ipsius Isabellis post decessum suum — —

Datum anno Domini millesimo ducentesimo L<sup>mo</sup> sexto, die lune post dominicam qua cantatur *Letare Jerusalem*.

A. Original perdu. — B. Copie du xvie s., LL 1398, fol. 191.

1216. — Censier du prieuré de Gournay-sur-Marne.

(1267)

Anno Domini M° CC° LX° septimo. Hii sunt census et redditus quos tenet conventus Beate Marie de Gornaio:

# In festo sancti Remigii apud Bri

In censsu heredum de *Bri* xxIII sol. recipiendos in hunc modum. Domna Gondelina, relicta domni Fulcaudi militis de *Bri* (87), vel ejus heredes, viii s. et vii den. et ob., ratione dicti F[ulcaudi] filii dicti Drogonis.

Domna Agnes de Bri vel ejus heredes, xiii s. et ini d. et ob.. ratione domni Simonis filii dicti D[rogonis].

Et istos viginti tres solidos dedit conventui domnus Droco, miles de Bri.

Item, pro duobus quarteriis vinee nostre site apud Malanoe, juxta vineas Prioris et pratum, Renardus Poterni de Campis, im s.

<sup>87.</sup> Bry-sur-Marne, ca. Nogent-sur-Marne, ar. Sceaux. — Malnoue, éc. Bry. — Sire Dreux, chevalier de Bry, eut pour fils : sire Foucaud (qui a laissé pour veuve dame Gondeline) et sire Simon (dont fut héritière dame Agnès).

# In eodem festo apud Gournaium

Item Laurencius dictus le Breton, fossator, de Malanoe (87) pro uno quarterio de duobus aliis quarteriis quos ibidem habemus inter vineas Prioris et secus pratum, 11 s.

ltem presbiter de Campis, pro alio quarterio quem tenet ad vitam suam tantum, vi d.

Guillelmus dictus le Porter et ejus uxor, pro uno arpento vinee site apud Canolium, in duas pecias, que vinea vocatur Tronel, quam vineam ipse Guillelmus et ejus uxor tenent ad vitam superviventis, pro umor sol par annui singulis conventui in festo Sti Remigii persolvendis. Et post decessum dicti Guillelmi et ejus uxoris, memorata vinea cum omni melioratione sua, in statu in quo erit eorum ultimo decedente, absque conditione aliqua immunis et libera, revertur ad conventum.

Item, Petrus Faber, frater domni Drogonis monachi nostri, pro uno arpento quod fuit Ysabellis Lotricis, et alio arpento quod fuit Fulcaudi, fratris dicte Ysabellis, et uno quarterio terre arabilis site juxta muros cimiterii, tres sextarios grani moditullii.

\* Item, Domus Dei de Bailli, vi d.

\*\* Item, domna Glementia, il sol. super censum domui Guil-Lelmi Lemoinne.

# In crastino Sti Remigii apud Courtriacum Anno supra dicto :

Item in crastino Sti Remigii, domna Matillois de Courteriaco (88) vel ejus heredes, pro elemosina duorum filiorum suorum Ade et Guillelmi, pro quolibet in s. de tournois — —

# In crastino Natalis Domini apud Kalam

Item in crastino Natalis Domini pro una de duabus domibus nostris de Kala, Hodo de Villa Mobell (89), xv den. paris. ——

<sup>88.</sup> Courtry, ca. Claye-Souilly, ar. Meaux.

<sup>89.</sup> Villemonble, ca. Noisy-le-Sec, aa. St-Denis.

## In die Brandonum apud Meduntam

(Fol. 38) Pro domno Guidone de Ruie, xl sol. de parisis, recipiendos permanum heredum defuncti Radulphi Azonis. — —

B. Copie du xiiie s., LL 1397, fol. 37-38.

1217. — Vente à St-Martin, pour 19 sols parisis, de 2 sols par. de 2 sols par. de rente sur une maison à Paris « ultra Magnum Pontem, in vico Gileberti dicti le Gravelier », par « Albericus Cordubenarius et Matildis, ejus uxor ».

(Mars 1267)

A. Original S 1388, nº 19.

**1218**. — Pierre Torchart, chevalier, abandonne à Saint-Nicolas d'Acy, en pure aumône, huit mines d'avoine que lui devait le Prieur sur sa grange de Barbery.

## (Octobre 1267)

U. p. l. i. Petrus, dictus Torchart, miles, salutem in Domino sempiternam. Noverint universi quod ego Petrus miles predictus, pro Deo et ob remedium anime mee et anime uxoris mee ac animarum omnium antecessorum meorum, sanus mente, spontanea voluntate, non coactus, dedi, concessi et in perpetuum quitavi in puram et perpetuam elemosinam viris religiosis — Priori et monachis Sti Nicholai de Aciaco juxta Silvanectum, octo minas avene quas idem — Prior in granchia sua de Barberiaco (90) michi annis singulis reddere tenebatur. In cujus rei testimonium et perp. memoriam, pres. litteras memoratis — Priori et monachis, sigilli mei caractere tradidi roboratas.

Datum anno Domini Mº CCº LXº septimo, mense octobris.

A. Original, Arch. de l'Oise, H 2610°. Sceau brisé, sur queue de parchemin.

go. Barbery, ca. Senlis.

1219. — Vente par « Rogerus de Granchiis » et Odeline, sa femme, « Rogero dicto Dagobert » et à sa femme Jeanne, pour 20 liv. p., de 27 sols de rente sur une maison à Paris, « in vico Joculatorum, contiguam domui Jocelini Cervisarii et domui Guichardi Joculatoris ».

(Janvier 1268, n. st.)

A. Original, S 1385 B, nº 26.

1220. — Frère Jean de Vitry, secrétain de Saint-Martin, achète 4 livres et demie de cens sur une maison rue Saint-Martin.

(21 novembre 1268)

Officialis curie Parisiensis — Johannes dictus Dorel, Johanna ejus uxor, Aalipdis relicta defuncti Odardi de Silvaneto, Johanna et Santisma, sorores dictarum Aalibdis et Johanne, assuerunt quod — pro indiviso — percipiebant — iv lib. et dimidiam par. annui census — super quadam domo — Parisius, in vico Sti Martini de Campis, contigua — domui Gile de Belsia et — domui que fuit Chartein matricularii — quas — confessi sunt se vendidisse — sacriste Sti Martini de Campis, qui frater Johannis de Vitriaco nominatur, pro precio sexaginta librarum parisiensium.

Datum anno Domini millo ducento sexagesimo octavo, die mercurii ante festum Sti Clementis. Durandus.

A. Original, S 1369, nº 9. Sceau brisé.

1221. — Le secrétain de Saint-Martin achète une terre de maître Eudes de Louvres, maire de Saint-Martin.

(Février 1269, n. st.)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — magister Odo de Luparis, major Sti Martini de Campis, recognovit se vendidisse sacriste S. M. de C. pro cx sol. paris. dimidium arpentum et dimidium quarterium — — apud Luparas (17) in territorio quod dicitur de Amegniaco (91), contigua terre Reginaldi Chevillon.

<sup>91.</sup> Ce terroir est appelé Maigni dans un acte de janvier 1271.

Datum anno Domini M°CC° LX<sup>m</sup>° octavo, mense februario.

A. Original, S 1356, n° 21.

1222. — Frère Hugues, prieur, concède une maison, sa vie durant à son écuyer Jean de Cernay.

(Juillet 1269)

U. p. l. i. frater Hugo, monasterii Bti Martini de Campis Parisiensis prior — — Cum nos — — possideamus domum — — in vico Sti Martini in censiva nostra, contiguam, ex una parte, domui Petri Britonis, et ex alia parte, domui Guillelmi as Chipoues carnificis — — nos, attenti curialibus et serviciis non modicis que et quas Johannes de Cernaio, armiger noster, nobis, diu est, impendit fideliter et benigne, eidem Johanni — — concedimus, ad vitam suam tantummodo, domum predictam.

Datum anno Domini millo duco LXmo nono, mense julio.

A. Original scellé, S 1379, nº 14.

**1223-1224**. — Accords entre Roger, gaînier, et sa sœur Roce, enfants de Pierre Blondel, sergent au Châtelet, et le chambrier de Saint-Martin.

(13 août 1269)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Rogerus vaginarius, filius def. Petri Blondelli, quondam servientis Castelleti Parisiensis, asseruit quod Camerarius Sti Martini de Campis penes se habebat xx lib. turonenses, ratione vendicionis medietatis cujusdam domus site Parisius. in vico Godefridi de Balneolis, juxta Magnum Pontem, contiguam Stupis que fuerunt magistri Stephani de Duaco, quam medietatem — Eremburgis mulier ipsius Rogeri dudum Priori — vendiderat. Asseruit etiam quod pred. xx lib. tur. ad ipsum Rogerum et ad Rociam ejus soforem, pertinebant. Quas siquidem xx lib. recognovit — se recepisse — Et de indempnitate prestita Guillelmus dictus Dominus, Johannes dictus Parent et Gunfridus de Chiviliaco se pro dicto Rogero erga dictos Religiosos — — constituerunt plegii — —

Datum anno Domini M° CC° LXmo nono, die lune ante Assumptionem B. M. V.

A. Original, S 1385 A (coté S 1383, n. 2).

#### (Vers août 1269)

Sciant presentes et futuri quod ego Resse, filia Petri Blundel, de Chastelet de Parisius, in propria et legitima virginitate mea, et in plena etate et potestate mea, concessi, et eciam omnino quietum clamavi, de me et heredibus meis, Rogero Blundel fratri meo primogenito, et heredibus suis, vel suis assignatis et eorum heredibus, totum jus et clamium quod umquam habui, vel de cetero habere potero, in illis domibus cum pertinentiis in Parisius, que fuerunt quondam Petri Blundel patris mei; ita vid. quod nec ego nec heredes mei, nec aliquis alius, vel aliqua alia, pro me vel per me, ullum jus vel clamium in dictis domibus vel pertinenciis de cetero clamare vel vendicare poterimus. Pro hac autem prescripta concessione et quieta clamatione dedit mihi dictus Rogerus frater meus totam terram suam quam optinuit hereditarie, in villa de Ullay post patruum suum, cum omnibus suis pertinenciis. In cujus rei testimonium huic scripto sigilli mei impressionem apposui. Hiis testibus : Galfrido de Chyvilly, Yvone Le Peleter, filio Willelmi Bover de Bramcort, Roberto de Ullay, Phillippo persona de Trecort, Rogerio filio Hugonis de Witstan, Johanne de Giltwayt, WILLELMO filio LANNE de Waleswode et alii (a).

(a) Il s'agit ici de Normands transplantés en Angleterre. Geofroi de Chevilly avait épousé Gonnor (Gonoria) prénom de la duchesse aïeule de Guillaume-le-Conquérant. Cf. n° 1225, note (a).

A. Original S 1385 A, nº 42. Sceau rond, très grossier; au centre une hermine † S' ROS BLVDEL. Douët d'Arcq. nº 4167, a lu ROSE LVDEL et a vu au centre une croix. L'hermine symbolise la virginité, attestée par la déclarante.

1225. — Bail de vignes à Vitry-sur-Seine par Jean Arrode, bourgeois de Paris.

(Février 1270, n. st.)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Johannes Arrodis,

civis Parisiensis, asseruit quod — possidebat ex propria hereditate ipsius, quamdam peciam vinee — apud Vitriacum ad viam que vocatur Gaigniee, contiguam ex una parte vinee Bernardi deu Trou, ex alia parte vinee Johannis Gentiam, in censiva Sti Eligii Parisiensis — quam — confessus est se — concessisse Guillelmo de Yssiago, Johanni dicto Hermon, Matheo de Puteo ac eorum heredibus, tali conditione quod — vineas — excolent vel excoli facient — et solvent dicto Johanni — ad cupam in singulis vindemiis medietariam — —

Anno Domini Mº CCº LXº IXº, mense februarii.

(a) Autres actes relatifs à la®tue Geoffroi de Bagneux, par « Michael Munerius (ou Molendinarius) et Nicholaa ejus uxor », en 1274 (S 1385, n. 46 et 51); « Guillelmus de Carnoto et Johanna ejus uxor », en février 1289 (superbe sceau de l'Archidiacre) (n. 55); par « Matildis relicta Stephani de Bucciaco », en mars 1279, n. st. (n. 53); par « Hodoxnus dictus de Remis et Theophania ejus uxor », en août 1262 (n. 44); par « Erenburgis dicta la Blundele, uxor Petri Blondelli », en mars 1265, n. st. (n. 43); par « Isabellis quondam majorissa Bli Martini de Campis, dicta de Lissiaco », veuve du maire Jacques, pour elle et sa fille Marote, mineure, en mars 1271, n. st. (n. 48) et en 1273 (n. 50); Gaufredus de Thivilliaco (sic) et Gonoria ejus uxor en novembre 1270 (n. 49).

A. Original jadis scellé, S 1366, nº 10.

1226. — Devant les clercs jurés de l'Official, Martin des Barres et Etienne d'Orléans, Guillaume Fournier, malade, donne à Saint-Martin ses droits sur une maison rue de Ferpelion.

(Mai 1270)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis: coram Martino de Barris et Stephano de Aurelianis, clericis nostris — Guillermus Furnerius, infirmus corpore, sanus tamen mente, — dedit, donatione facta inter viros, in puram — elemosinam, conventui Bti Martini de Campis quicquid juris habebat — in — domo — Parisius, extra muros, in vico de Ferpelione, contigua domui Gaufridi de Espinolio et domui defuncti Radulphi Morelli, exceptis v sol. incrementi census quos — conventus tenebitur solvere Philipo Pavonis.

Datum anno Domini Mº CCº septuagesimo, mense mayo.

1227. — Vente de propriétés à Noisy par Hélouis de la Fontaine à

Girard Flameng, valet de l'illustre Roi de Sicile, et à Marguerite su femme.

(25 août 1270)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Helouysis — — filia defuncti Rogeri de Fonte, asseruit quod ipsa — possidebat — masuram sitam apud Noisiacum Magnum, contiguam domui liberorum defuncti Johannis dicti Regis — et masure Andree dicti CHEVANCE, in censiva Bti Martini de Campis, — — duo arpenta terre — in loco qui dic. les Pierrieres, contigua terre Guiardi dicti FERET et terre liberorum Petri dicti Villa — — Item v quarteria terre in loco qui dicitur le Renouillié contigua pred. terre GUIARDI et terre def. Drogonis de Campis (92) — — Item v quarteria terre — — in loco qui dicitur Sansineres, contiguam terre Johannis dicti RIOUL — et terre ROBERTI dicti POCHET — Item, quoddam arpentum situm in loco qui vocatur le Petit Chemin contiguum - terre Guillelmi dicti du Parchoi - Item quoddam arpentum terre vel circiter, situm in territorio de Sallicibus, contiguum terre Guillelmi dicti Veillart — et terre presbiteri de Noisiaco — — Que — — confessa est se vendidisse — — GIRARDO dicto Flammingo valleto illustris Regis Sicilie, et Marguerete ejus uxori — pro xvi lib. par.

Datum anno Domini M°CC° LXX°, die lune post festum BB. Egidii et Lupi (a).

- (a) La date est erronée, car elle tombe le 8 septembre, et on aurait daté du four de la Nativité de la Vierge Marie. Il faut corriger « ante festum ».
  - A. Original scellé, S 1406, nº 22.
- 1228. Devant l'Official, vente « Gerardo Flamingo, servienti illustris Regis Sycilie et Margarete ejus uxori, filie concergie domus ejusdem Regis », par « Droco Charronus de Campis supra Maternam et Jaquelina ejus uxor », de 6 arpents de terre à Noisy-le-Grand, lieux dits « Renoigllié, supra viam de Malanoa, Curvapetra et la Perrière, tenant à la terre « que fuit defuncti Johannis de Villefluis », pour 12 livres parisis.

(Samedi après la Décollation de saint Jean, 1270.)

A. Original, S 1406, nº 20.

<sup>92.</sup> Dreux des Champs, descendant de Guérin des Champs sans doute.



# XVII

# Actes concernant Saint-Martin-des-Champs sous le règne de Philippe le Hardi

(1270-1285)

1229. — La fabrique Saint-Jacques-de-la-Boucherie vend à Marguerite veuve de Nicolas Copin, quelques maisonnettes voisines de l'église, tenant à la maison de Guillaume Le Queux.

(Septembre 1270)

Contrat devant l'official de Paris, par lequel les marguilliers de St-Jacques de la Boucherie vendent, moyennant 13 livres parisis de rente, à Marguerite, veuve de Nicolas Copin, quelques petites maisons basses et une place joignant, proche la maison de Guillaume Coa (a) et jusqu'à celle qui appartenait à la Fabrique, faisant le coin de la rue étroite, devant le portail de l'église.

(a) L'acte de l'officialité, écrit en latin, portait, à n'en pas douter : « juxta domum Guillelmi Coci ».

Ind. Inventaire des titres de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, dressé en 1766, LL 792, p. 132.

**1230**. — Gérard Flameng, sergent du Roi de Sicile, et sa femme Marguerite fille de la Concierge de l'hôtel du Roi, achètent d'Agnès, veuve de Gautier dit de Beauvoir, des terres à Noisy-le-Grand.

(Septembre 1270)

Devant l'official, vente « Gerardo dicto Flamingo, servienti illustris Regis Sycilie, et Margarete ejus uxoris, filie conciergie domus dicti Regis », pour 190 s. p., par « Agnes relicta defuncti Galteri,

quondam dicti de Bellovidere », de trois arpents de terre à Noisyle-Grand « in campiparte Sti Martini de Campis » lieux dits le Petit Chemin et Fresnay.

Datum anno Domini M°CC°LXX°, die mercurii post festum Nativitatis Beate Marie.

- A. Original scellé, S 1406, n° 17 Ce carton renferme plusieurs autres acquisitions de pièces de terre à Noisy-le-Grand par les deux époux.
- 1231. Pierre de Verneuil, bourgeois de Paris, et sa femme Jeanne fille de feu Pierre Marcel, vendent aux fils de feu Pierre Le Pellier, tous deux nommés Perrot, pour 120 livres parisis, 7 livres 5 sols 6 deniers de rente en la Corroierie près la maison de Thomas Coquillette.

# (Septembre 1270)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Petrus de Vernolio, civis Parisiensis et Johanna, filia quondam defuncti Petri Marcelli, ejus uxor, asseruerunt quod ipsi habebant — — ex hereditate dicte Johanne, — — vii lib. et v sol. et dim. p. — — annui redditus — — super — — domo — — sita — — Parisius in Corrigiaria, quam tenet — — Albinus Mercerius, contiguam domui — — defuncti Harcheri Ruffi — — et domui Thome Coquillette — — quas — — recognoverunt — — se vendidisse Perroto et Perroto (sic) fratribus, liberis — — defuncti Petri le Pellier, — — pro sexcies viginti libris par. — —

Datum anno Domini M° CC° septuagesimo, mense septembri.

A. Original scellé, S 1376, nº 11.

1232. — Jean de Pas, chevalier, reconnaît que l'oratoire érigé en sa maison de Grincourt subsiste par la pure tolérance des moines de Saint-Martin-des-Champs (Acte faux).

# (22 décembre 1270)

Texte français: « Johannes de Pas chevalier a tous ceux qui ces presentes lettres verront et oyront, salut. Comme honne religieux et honneste le prieur de St Martin des Champs de Paris a donné grace et congé a moy de faire un oratoire en ma maison a Grena (a) pour celebrer en

iceluy les divins mysteres j'ay faict a scavoir a tous que je abbateray et osteray l'oratoire devant dit en telle maniere qu'on y celebrera point, toutes les foys que je en seray requis du prieur devant dit ou de son convent, les lettres en sont données en tes moignage et scelées de mon propre scel en l'an de l'Incarnation Nre Seigneur mil GC et LXX, le vendredy devant Noel. »

Traduction du xvII° s., S 1422, n° 35. — On a fabriqué à la fin du xv° s. un faux grossier, daté de 1259 « mense jullio », de la même main que le faux titre d'Anseau de Pas, pour expliquer cette fondation. Ce faux a été lui-même l'objet d'un vidimus du 21 novembre 1603, qui constitue un autre faux bien caractérisé « a la requeste du prieur de Pas pour luy servir en un procès au Conseil d'Artois contre Jehan de Glane. »

- (a) Sic pro Grencort: Grincourt-lès-Pas, ca. Pas, ar. Arras.
- 1233. Robert Baillehoue, de Vémars, et sa femme Hélouis vendent pour 8 livres parisis, à frère Jean de Vitry, sacristain de St-Martindes-Champs, quatre arpents et demi de terre labourable à Louvres.

(Janvier 1271, n. st.)

- A. Original, S 1356, nº 23.
- **1234**. Confirmation par Raoul et Suger dits les Fardeaux, ayant procuration de leur frère Guillot dit Fardel, de la vente précédente faite par leur sœur Hélouis et son mari.

(14 janvier 1271, n. st.)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — RADULPHUS et SUGERIUS, dicti FARDEAUS, procuratores Guilloti dicti FARDEL, fratris eorumdem — laudaverunt — venditionem iv arpentorum et dimidii terre arabilis — apud Luparas in territorio quod vulgariter appellatur Maigni, in censiva Sti Martini de Campis — quam Robertus dictus Baillehoe et Hellouysis ejus uxor, soror dicti Guilloti, — fecerant Sacriste S. M. de C. pro certa pecunia — —

Datum anno Domini M° CC° LXXmo, die veneris post octabas Epiphanie Domini.

- A. Original, S 1356, nº 24.
- 1235. Robert Painpetit et Jean de Saint-Martin, clercs jurés de

l'officialilé, enregistrent le don de 23 sols parisis de rente fait au monastère par Erembour sœur d'Herbert de Saint-Martin.

(29 mars 1271, n. st.)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Coram Roberto dicto Painpetiz et Johanne de Sto Martino, clericis nostris juratis, — — Eremburgis soror Herberti de Sto Martino, infirma corpore, sana tamen mente, — — dedit — — in — — elemosinam — conventui Sancti Martini de Campis — — xxiii s. p. annui redditus — —, videlicet xvii s. p. super domo Radulphi de Luperis, in vico Majoris Sti Martini, inter domum Johannis Barbe et domum Petri Armigeri, in censiva Sti Martini, et vi sol. p. super domo Roberti Pioche sita in vico Garneri de Sto Lazaro, cum xx sol. par. annui incrementi census — — super domo magistri Johannis Nigri, clerici, sita versus Templum Parisiense, in qua moratur ad presens mater dicti clerici — —

Datum anno Domini M° CC° LXX°, die mercurii ante Pascha.

A. Original, S 1375, nº 6.

**1236.** — Gui VII, bouteiller de Senlis, se porte garant de Gui d'Andilly, chevalier, pour les engagements pris par celui-ci envers Saint-Martin, afin d'accomplir une libéralité testamentaire de son père.

(13 avril 1270 - 5 avril 1271)

Ego Guido Buticularius Silvanectensis o. n. f. p. l. i. quod Guido de Andillaco miles, pro foragine decimarum et vitis de Marrolio que pater suus legaverat ecclesie Sti Martini de Campis Parisius, dedit et alligavit jamd. ecclesie S. M. sexaginta sol. par. reddendos de censu suo de Marrolio singulis annis, in crastino octavarum Sti Dionisii, ita quod si, in die nominata, nuntio Sti Martini minime solventur, de omnibus damnis et expensis quas propter hoc dicta ecclesia sustineret, dictus Guido teneretur respondere. Super hoc, ad petitionem dicti Guidonis, me fidejussorem constituo, contra omnes homines deffensorem. In hujus autem rei memoriam pres. litteras sigilli mei feci munimine roborari.

Actum anno Domini Mo CCo LXo Xo.

A. Original perdu, autrefois « cotté xxx». — B. Copie aux Archives de Seine-et-Oise, A 1110, fol. 33.

1237. — Jean Aux-Pois et sa semme Jacqueline, ayant hérité de moitié avec dom Pierre Pourcel, prêtre, d'une maison à Paris, sur la Rivière, provenant de la succession d'Alips fille de seus Guillaume Blondel et Mahaud sa semme, remariée à maître Hugues de Verberie, auquel avec leur consentement elle a légué l'usufruit de la maison, vendent la nu-propriété de leur part à celui-ci et à Mahaud sa seconde semme, fille de seu Sanson de la Saunerie.

(Mai 1271)

Officialis curie Parisiensis — Johannes dictus Ad Pisa et Jaquelina dicta La Chauderie ejus uxor asseruerunt quod quedam domus — sita Parisius in ripparia, contigua domui Nicholai Archerii et domui que defuncti Radulphi dicti Le Galais fuit — dicte Jaqueline et domino Petro Porgelli presbitero obvenerit ex successione seu caduco defuncte Aalipdis filie defunctorum Guillelmi Blondelli et Matildis Blondelle ejus uxoris, — in medietate cujus domus magister Hugo de Verbria maritus quondam dicte Matildis, habere debebat — usumfructum ex dono sibi facto a dicta Matilde, quod donum dicti Johannes et Jaquelina concesserunt — De qua domo ipsi recognoverunt se vendidisse — medietatem — predicto magistro Hugoni de Verbria, Matildi ejus uxori filie defuncti Sansonis de Salneria et eorum heredibus pro xiii libris paris.

Datum anno Domini Mº CCº LXXº primo, mense mayo.

A. Original, S 1425, nº 13.

1238. — Godefroi dit Le Comte, de Montreuil près Charonne, et Marie sa femme, se déclarent propriétaires d'une maison et vigne dans la censive de Philippot, écuyer, fils de dame Alips de Montreuil.

(Mai 1271)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis - Godefridus dictus

Comes, de Monsterolio juxta Charronam (93) et Maria ejus uxor, asseruerunt — — quod habebant — — ex conquestu suo domum — — et vineam — — in censiva Philipoti, filii domini Aalipdis de Monsterolio, armigeri — —

Datum anno Mº CCº septuagesimo primo, mense m(aio?).

A. Orig. mutilé, S 1360, nº 11.

**1239.** — Prise à cens en viager d'une maison à Paris rue de Glatigny, avec obligation d'y dépenser en installation d'étuves ou autres améliorations 40 livres tournois.

(Juin 1271)

« Johannes de Atrabato barbitonsor », sa femme « Sarra » et leur fils Robin, reconnaissent avoir reçu des moines de Saint-Martin, en viager, une maison à Paris, « in vico de Glatigniaco, contiguam ex una parte domui presbyteri Sti Dionisii de Carcere, et ex parte altera facit cuneum parve Ruelle sine Capite », pour 10 liv. par. de croît de cens, « in qua tenentur dicti Johannes et Sarra ponere et implicare xl lib. tur. in melioratione dicte domus, et ex nunc incipere, et operarios in ipsa domo ponere, et ibi operari facere continue et successive, presente tamen serviente jurato dictorum religiosorum ibidem, donec dicta melioratio fuerit in ipsa domo totaliter implicata, — sive in stupis ibi edificandis sive in aliis reparationibus ».

A. Original, S 1394, nº 30.

1240. — Jeanne de Trie, veuve, bourgeoise de Paris, et sa nièce Geneviève lèguent à Saint-Martin, pour fonder leur anniversaire, 168 sols de cens, dont elles réservent l'usufruit à leur mère Douce et à elles-mêmes.

(Août 1271)

U. p. l. i, Officialis curie Parisiensis — — Johanna de Tria, civis Parisiensis vidua, et Genovera ejus neptis, asseruerunt — —

<sup>(93)</sup> Montreuil-sous-Bois, canton de Vincennes, arr. de Sceaux.

quod ipse habebant - - xx sol. par. annui census - - super domo - extra muros Parisienses in vico Garneri de Sto Lazaro quam Manasserius Lathomus tenet ab eisdem mulieribus ad dictos xx sol. annui census; — — super — — domo — — quam Petrus GAUDIN tenet ab eisdem mulieribus, xvIII sol. annui census; -xxx sol. super domo heredum — — Nicholai quondam carpentarii; — - xx s. p. annui census super duabus masuris quas Guil-LELMUS dictus Le Tayer tenet ab eisdem; — x s.p. annui census super domo quam Johannes Picardus, mercerius, tenet ab eisdem; XXX s. p. annui census super domo quam tenet Johannes de Monte-RUBEO ab eisdem; — — super quadam platea vacua in magno vico Sti Martini — — contigua domui Carnificis Sancti Victoris, XL sol. p. annui census, quam plateam tenet — Thomas Lathomus ab eisdem — — Que omnia et singula supradicta, dicte mulieres — recognoverunt - - se dedisse - - conventui Sti Martini de Campis - - pro anniversario earumdem et parentum suorum, anno quolibet in ecclesia Sti M. faciendo; retento tamen eisdem mulieribus et Dulcie, matri dicti Johanne, quamdiu vixerint, in eisdem, ad quemcumque locum vel statum se transtulerint, vel quemcumque habitum receperint, usufructu.

Datum anno Domini M° CC° septuagesimo primo, mense augusto.

A. Orig. scellé, S 1375, n° 1.

1241. — Pierre dit de Saint-Martin, chanoine de Meaux, ayant acquis une petite maison près le Cimetière Saint-Nicolas, en la censive des moines, ceux-ci renoncent aux redevances qu'ils percevaient sur elle, et Pierre leur lègue après sa mort une rente plus forte.

(8 mars 1272, n. st.)

O. p. l. i. Petrus dictus de Sto Martino, humilis canonicus Meldensis ecclesie — Cum ego emissem a Guillelmo Carpentario et Emelina ejus uxore quandam domunculam sitam ante Cimiterium Sti Nicholai Par., in terra — conventus Sancti Martini de Campis super quam — Prior xvi den. de censu capitali, et ratione fratris Richardi, monachi ejusdem monasterii, xxiv sol.; et dictus

conventus IV sol. et VIII den. par. annuatim habebat, ac iidem prior et conventus michi — dictos denarios quittaverunt, ego istius beneficii — — non immemor — —, et ut eorum orationes meis prosint parentibus defunctis, — — concedo ut de LXV sol. par. quos habeo annuatim super — — domum quondam eorumdem parentorum meorum, sitam ante dictum cimeterium — — habeant ipsi Religiosi post meum decessum LV sol., cum residuis X solidis a pred. Priore percipiendis — — In cujus rei memoriam — — sigilla — — officialium curiarum archidiaconi Meldensis et archidiaconi Brie — — p. 1. apponi una cum sigillo meo procuravi.

Actum anno Domini M°CC° septuagesimo primo, die martis ante Cineres, mense martio.

A Original avec sceau de l'archidiacre de Meaux, S. 1380 B, nº 7. Les autres sceaux brisés.

**1242**. — Adam, prieur de Gournay, consent aux religieux des Fossés l'échange indiqué dans la pièce précédente.

(23 mars-31 mars 1272, n. st.)

U. p. l. i. frater Adam, humilis prior monasterii Bte Marie de Gornaio super Maternam, totusque ejusdem loci conventus, eternam in Domino salutem. Notum facimus quod, cum nos teneremus et possideremus, nomine conventus nostri, quandam peciam prati continentem circa unum arpentum, sitam inter Noisiacum magnum et villam de Bri, in censiva et dominio monasterii Bti Petri Fossatensis ad v den. paris. annui census, apud Nulliacum in festo Sti Remigii persolvendos, et familia defuncti Gunner[1] DE Nulliaco tenerent et possiderent quandam peciam prati continentem circa unum arpentum, inter calceiam de Gornay et Villam-Evrardi, in censiva et deminio monasterii nostri de Gornaio ad vui den. paris. annui census, in dicto festo Sti Remigii nobis apud Gornaium persolvendos; Nos, de communi assensu tocius capituli nostri, nomine permutationis et excambii, dedimus et concessimus dicto monasterio Fossatensi viii den. censuales predictos qui nobis et monasterio nostro debebantur, pro vi den. censualibus predictis

in quibus Nos, nomine conventus nostri, dicto monasterio Fossatensi tenebamur — —

Actum et datum anno Domini 1271, mense marcio.

B. Copie du xvine s., d'après un cartulaire de Saint-Maur, Coll. Gaignières, ms. lat. 5416, fol. 386.

**1243**. — Nomenclature des prairies du prieuré de Gournay-sur-Marne et inventaire des titres du prieuré en l'an 1272.

(3 avril 1271-24 avril 1272)

Hec sunt prata conventus de Gornayo que habitat et possidebat anno Domini M°CC°LXX° primo videlicet : unum arpentum sub Chanolio quod fuit Johanni Mainnier contiguum prati Roberti de Bri. Item duo arpenta juxta pratum Le Borgaignon et pratum Sacriste. Item duo arpenta qui fuerunt de Villefluies. Item duo arpenta et dimidium juxta prata de la Restorée. Item dimidium arpentum quod fuit Ricquet. Item dimidium arpentum inter Renerium Loois et Bami. Item in Ysanna tria arpenta. Item unum arpentum quod vocatur Houdebertel. Item, in Bouveingniaco unum quarterium et dimidium, juxta Robertum de Bri. Item unum arpentum juxta pratum La Baioude, similiter partienda. Item juxta Albammicam duo arpenta. Item versus pontem de Clais tria arpenta. Item inter domum istam et molendinos de Campis, super ripam, duo arpenta. Item inter Kalam et Gornaium, duodecim arpenta.

- \* Summa triginta quatuor arpenta et dimidium quarterium.
- \*\* Item unum arpentum sub Chanolio quod Ingerrannus supprior Sancti Martini dedit conventui, qui dicitur Pierrelée.
  - \*\*\* Item dimidium arpentum quod Johannis de Latiniaco (sic).

Item arpentum et dimidium quod fuit ROBERTI dicti MAKAIRE quod emerat D[ROG]o prior hujus loci (94) dedio conventui. Item unum arpentum des Cloies.

Unum arpentum quod fuit Johannis dicti Mendri. Vinea quam

<sup>94.</sup> Dreux, prieur de Gournay en 1225, était, dès 1239, remplacé par Barthé-

donabat defunctus Drogo de Chala, iii den de censsu, videlicet domno Radulpho de Corteriaco i d. Capicerio Sti Georgii de Chala ii d. Domno Guillelmo Pertuset i d.

Hibi sunt secrita (sic) nomina cartarum conventus quas abet pro reditibus suis : videlicet in primo carta de xx. n. lb.

Item carta de quindecim arpentorum pro foresta.

Item carta pro prato de Bri.

Item de comparato de Essarcias.

Item de prato sub Noa quod fuit Johannis Minier.

Item pro prato de Petralata.

Item de duobus erpantis pratorum in duobus peciis justa Chanolium, qui fuerunt Johannis de Villafluis.

Item de uno erpanto en Bovegni quod fuit Petri Piscatori.

Item de prato quod fuit J. MENDRI.

Item de prato quod fuit Ysabelis Quotele, qui vocatur de Clari.

Item de prato Stephani dicti Riguet sub Noa.

Item de duobus arpentis pratorum ad Alban mican.

Item quarte vinearum. Primo, de vinea G. DE GROLAI.

Item de vinea Johannis Cherpantier.

Item de vinea Ysabelis la Sache épée.

B. Copie du xIII° s., LL 1397, fol. 37.

1244. — Thierri Aleman, originaire de Hollande, bourgeois de Paris, et Gile sa femme, prennent à surcens la grande maison appartenant à la Pitancerie de Saint-Martin, au coin de la rue des Jongleurs, pour 21 livres payables aux quatre termes usités à Paris, et sous condition d'y dépenser 100 livres en améliorations.

(Février 1273, n. st.)

O. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Thierricus Alemannus, natus de Holandia, civis Parisiensis, et Gila, ejus uxor, — — confessi sunt — — se recepisse a — — conventu Sti Martini de Campis — — magnam domum quam dicti religiosi — — possidebant in magno vico Sti Martini, ad usum pitanciarie conventus, facientem cuneum vici Joculatorum — — contiguam — — super magno vico

Sancti Martini, domui Ade dicti Caffet, et — in vico Joculatorum, domui Guichardi, in censiva Sti Martini — ad incrementum census xxi librarum paris., reddendarum — annuatim — quatuor terminis Parisius consuetis — et implicabunt in sustentationem et meliorationem pred. domus centum libras par. infra duos annos — Et — centum sol. p. annui incrementi census quos ipsi habent — super domo Gileberti dicti de Maule sita in magno vico Parisiensi contigua domui Johannis dicti de Valencenis et domui Galteri dicti de Sarcellis in censiva Regis — in contraplegium obligarunt — —

Datum anno Domini Mº CCº LXXmo secundo, mense februarii.

A. Original, S 1369, nº 13. Sceau brisé.

1245. — Testament de Jeanne Argence, bourgeoise de Paris; legs à Saint-Martin, à la Confrérie des Notaires, aux Frères des Sacs, aux Pauvres Ecoliers de St-Honoré, à la Congrégation des Aveugles (Quinze-Vingts), ainsi qu'à ses proches. Parmi les exécuteurs choisis, dom Pasquier, pitancier de Saint-Martin.

### (Octobre 1273)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Coram Stephano de Aurelianis et Johanne de Sto Martino, clericis n. juratis, — — Johanna dicta Argence, infirma corpore, sana tamen mente, ut prima facie apparebat (a), de bonis suis, causa sue ultime voluntatis, suum testamentum condidit in hunc modum. In primis enim legavit fabrice ecclesie Sti Eustachii x sol. p. Item, rectori ej. ecclesie, x sol. Item, cuilibet capellano in ead. ecclesia cantanti, iv sol. Item, cuilibet clerico ej. ecclesie, n sol. p. Item, sex lib. p. pro uno annuali ob remedium anime sue in ead. ecclesia celebrando. Item legavit conventui Sti Martini de Campis Par. xx lib. p. ad pitanciam. Item, Confratrie Notariorum curie Parisiensis, v sol. p. Item, fabrice ecclesie SS. Egidii et Lupi, v sol. Item, fabrice ecclesie S. Salvatoris, in sol. p. Item, fratribus S. Augustini. v sol. Item, fratribus Saccorum, v sol. Item, pauperibus Scolaribus Sti Honorati, v s. Item, Congregationi Cecorum, unum lectum furnitum. Item Thome

patri dicte testatricis, x lib. p. Item Guillelmo Normanno clerico, XL S. D. Item, ODELINE FRUCTUARIE, supertunicale suum de viridi panno. Item, MATHEO, coco Sti Martini, XL s. p. Item, MERSENDI DE Suessionis tunicam suam de viridi panno. Item, MARGARETE, ejus cognate, tunicam suam de escaleta. Item conventui Sti Maglorii, v s. p. ad pitanciam. Item, GILETE, pedissece ipsius testatricis, de Villeta, suum supertunicale de camelino. Item, xL s. p. ad luminare suum. Item, LAURENCIE, cognate ipsius testatricis, suam robam de tyreteinne. Item Gevovefe, nepti sue, xL lib. ad opus maritagii sui. Item, pro forefactis suis emendandis, xL lib. reddendas per manus executorum s. infrascriptorum. Item Guillelmo, dicto Hocquerel, de centum solidis in quibus eidem tenetur. ut dicitur, remittit xx sol. p. Item, Stephano de Belsia, x sol. Item, MATILDI dicte LAGARDE, remittit xv sol. p. de L s. p. in quibus eidem tenetur, ut dicitur. Item ODELINE dicti LERARDE, x s. Item legavit Johanne, filie sue, unam pelliciam de griso, unam zonam ad peeles, item aliam zonam deauratam, unum mantellum de escaleta et unum superiunicale de escaleta. Item, marito ipsius JOHANNE, filie d. testatricis, XL lib. p. et illud quod poterit ostendere quod eidem defecerit de suo maritagio, solvendum voluit et precepit quod eidem reddatur, et per executores suos restituatur. Elexit etiam dicta Johanna testatrix sepulturam suam apud S. M. de C. Paris.; voluit et precepit quod sui executores fructus et exitus seu redditus domorum, terrarum et vinearum suarum et aliorum bonorum mobilium habeant, levent et percipiant quousque pr. personis de premissis sit plenarie satisfactum. Ad hec autem omnia et singula exequenda, prout superius sunt expressa, ista testatrix suos constituit executores vid. dominum Pasquerium, pitanciarium Sti Martini de C.; Alanum de Dannapetra, Guillelmum de Plalliaco et Guillermum de Moubouyn --

Datum anno Domini M°CC° septuagesimo tercio, die martis post festum Sti Dyonisii.

<sup>(</sup>a) A première vue.

A. Expédition signée « Johannes de Sto Martino », S 1337, nº 45. Sceau perdu.

1246. — Frère Nicolas, secrétain de Saint-Martin, achète un demiarpent de terre à Louvres.

## (Octobre 1273)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Hugo de Turre clericus, et Johannes Mauricu, de Luparis, executores — — testamentt — — defuncti Foucaudi filii quondam Margarete de la Vagueite, habentes — — potestatem vendendi — — dimidium arpennum terre — — apud Luparas in territorio quod dicitur Praiaus, contiguum — — terre familie Radulphi de Putheolis (95) et — — dimidio arpento terre quod tenet Eremburgis uxor dicti defuncti doarium — — recognoverunt — — se vendidisse — — fratri Nicholao sacriste Sti Martini de Campis pro iv lib. et dimidia paris — —

Datum anno Domini M° CC° LXX° tercio, die dominica post festum Bti Dyonisii.

JOHANNES DE STO MARTINO.

A. Original, S 1356, nº 25.

1247. — Manessier Le Maçon et sa femme Aveline, vendent à Bertaud Le Maçon et sa femme Mabile (Ferpié), pour 105 sols parisis, 10 sols de surcens sur leur maison déjà greyée de 30 sols de rentes.

#### (Octobre 1273)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Manasserius Lathomus et Avelina, ejus uxor, asseruerunt quod habebant — domum — in vico Garneri de Sto Lazaro, contiguam domui Richardi Munerii et domui Guillelmi dicti Le Tayer — oneratam in xxx s. p. annui redditus, debitis — vid. xx s. Dulcie, relicte defuncii Nicholai Huydelon, — et x s. p. Bertrando Lathomo (a) — super qua domo — confessi sunt — se vendidisse — Bertrando Lathomo et Mabilie, ejus uxori, x s. p. annui

<sup>95.</sup> Puiseux-les-Louvres, ca. Écouen, ar. Pontoise.

- incrementi census — pro centum et quinque sol. p. — Datum anno Domini M°CC° septuagesimo tercio, mense octobri.
- (a) L'acte de cession à Bertrand et Mabile Ferpié, sa femme, est du 4 mai 1273 (S 1375, n. 20).
- A. Orig. scellé, S 1375, nº 41. Cession de cette rente à St-Martin par Mabile, devenue veuve, en pure aumône, en nov. 1279 (S 1375, n. 17).
- 1248. Donation faite au couvent de Beaumont (Saint-Léonor) par « Adam de Baallion (96) ».

(1273)

A. Original en français.

Ind. Catalogue des archives du baron de Joursauvault, nº 1147, t. I, p. 200.

1249. — Jean de Gournay, charpentier, et Marie sa femme, vendent au Prieur de Gournay, pour 8 livres 10 sols parisis, une vigne « à la Hart » et un quartier de pré contigu à celui du curé.

(17 janvier 1273, n. st.)

- B. Copie du xvi° s., LL 1398, fol. 128.
- 1250. Nicolas Aleman, marguillier lai de l'Église de Paris, et Jeanne sa femme constituent une rente à St-Martin sur leur maison de la rue des Jongleurs.

(Février 1274, n. st.)

Vente de 10 sous de rente à St-Martin par « NICHOLAUS ALEMANNUS laicus matricularius in Ecclesia Parisiensi et Johanna ejus uxor », sur une maison « in cuneo vici Joculatorum a parte vici Sti Martini, contigua domui Ade dicti Quafet, que appellatur domus defuncti Henrici Cervisarii », pour 6 liv. 1/2

A. Original, S 1385 B, nº 36.

1251. — Prise à rente, pour 38 sols 1/2 parisis par an, par

<sup>96.</sup> Baillon, éc. Asnières-sur-Oise, ca. Luzarches, ar. Pontoise.

« Andreas Tonelarius et Sangelina ejus uxor », d'une maison appartenant à St-Martin, sise à Paris, « in vico Joculatorum, contiguam domui defuncti Roberti Blondelli et domui defuncti Thyecelini de Mulento, oneratam in iv sol. et dimidio annui — redditus solvendos Johanni Popini, civi Parisiensi ».

(Mars 1274, n. st.)

A. Original S 1385 B, nº 34.

1252. — Amauri III de Meulan, seigneur de La Queue, Guillaume des Essarts, seigneur d'Amblainville, Gobert de Dargies, seigneur de Quittebeuf, Aubert de Longueval, seigneur de Croissy, Isabeau et Ide [de Meulan] et Anne [de Beaumont], femmes des trois derniers, assignent aux hôtes de Saint-Martin demeurant à Roissy 320 arpents de bois, à tenir en toute propriété du monastère, pour libérer leur domaine forestier des droits d'usage dont jouissaient les hôtes sur l'ensemble de ce domaine.

(Avril 1274)

U. p. l. i. Almaricus de Meullento (97) dominus de Cauda, Guillelmus de Essartis dominus de Ambleinvilla, Gobertus de Argus dominus de Guitebuef, Albertus de Longavalle dominus de Croissiaco, milites, Ysabellis predicti Guillelmi, Yda dicti Goberti, et Anna (97) dicti Alberti, uxores — — Cum homines et hospites monasterii Beate Marie de Gornaio supra Maternam, commorantes in villa de Roissiaco in Bria — — perciperint ab antiquo, ratione d. monasterii, omnimodum usagium in foresta nostra de Roissiaco ad ardendum, hospitandum, ad pasturam animalium et ad proprie necessitatis usum, nos, pensata utilitate nostra et heredum nostrorum — — volentes eisdem hominibus — — super dicto usagio satisfacere competenter — — assignamus eisdem trecenta et viginti arpenta nemorum dicta foreste site juxta partem nemoris dictis religiosis a nobis assignatam, certis metis designata, capienda

<sup>97.</sup> La Queue-en-Brie, ca. Boissy-St-Léger, ar. Corbeil. — Amblainville, ca. Méru, ar. Beauvais. — Dargies, ca. Grandvilliers, ar. Beauvais. — Longueval, éc. Folembray, ca. Coucy, ar. Laon. — Croissy-en-Brie, ca. Lagny, ar. Meaux.

ad perticam de Cauda, sub annuo censu xu den. tur. in festo Sti Remigii in domo dictorum religiosorum apud Roissiacum solvendorum ab hospitibus predictis. Cedentes eisdem hominibus omnem possessionem et proprietatem et predictis religiosis justiciam omnimodam —

Anno Domini Mº ducº septuagº quarto, mense aprili.

A. Original avec sceaux des chevaliers, S 1417, nº 4. — B. Copie du xviº s., LL 1348, fol. 92.

## 1253. — Texte français de l'acte précédent.

A tous ceulx qui ces lettres verront et orront, AMAULRI DE MEUL-LENT, chevalier sire de la Queue (97) — GOBERT D'ARCIS sire de Guitebœuf, YDE sa femme, GUILLAUME DES ESSARTZ sire d'Ambleinville, ISABEL SA femme, AUBERT DE LONGUEVAL SIRE de Croissy, et Anne sa femme, salut. Nous faisons à savoir comme li hommes et li hostes de religieuse gent le prieur et le couvent de Notre-Dame de Gournay demourans en la ville de Roissy eussent de tous jours - toute manière d'usaige en nostre forest de Roissy a ardoir, a heberger, a pasture de leurs bestes et a leur propre necessité, nous regardans le proffit de nous et de nos hoirs — - du commung assent des hostes et des religieux devant dictz, donnons, octroyons et assenons aux dits hostes pour tout le devant dit usaige, seize vingt dix (a) arpens de ladite forest mesurez et bornez jouxte le bois desdits religieux, lesquels lesdits hostes tiendront doresenavant par xu deniers tournois de rente desdits religieux et de l'eglise de Gournay à rendre chacun an le jour saint Remy, et transportons et baillons desorandroit a tousjours auxdits hostes et a leurs successeurs toute la proprieté et toute la possession et auxd. religieux et à l'eglise toute maniere de justice et toute la seigneurerie, toute l'auction que nous avons eu et pouvons avoir en quelque maniere es devant diz xvixx arp. de bois franch en main morte, si comme ils avoient l'usaige dev. dit, sans rien retenir en iceuls, en telle manière que si aucuns desdits hostes estoit pris malfesant au remanant de lad. forest, il payeroit pour l'amende it solz deparisis, et le dommage qui y apperroit,

et si charrette y estoit prinse, veue ou trouvée, viii solz parisis et le dommaige que y apparoit, et si aulcune des bestes dedits hostes y estoit prinse petite ou grande, à garde faicte, chacune payeroit pour l'amende un deniers, et si eschappée y estoit trouvée, 1 denier parisis seulement — et de la trouveure, veue ou prinse nous et nos successeurs seront creuz par nos léautez, et nos sergens ou l'un d'eux seulement par leurs serments : et sommes tenuz à faire leur jurer que nulli ne accuseront a tort ne delivreront sans nous. Et nous chevaliers et dame promectons en bonne foy que contre les choses dessusdites, par raison d'heritaige ou par aultre raison quelconque, ne viendrons a nul jour ou temps qui est a venir. Ainçois nous tous ensemble et chacun pour soy, leur promectons a garantir lesdits seize vingts et dis arpents de bois contre tous usagiers et autres tous seigneurs qui aucune raison y pourroient demander. Et quant a toutes ces choses tenir, garder et accomplir, si comme il est par dessus dit, nous obligeons ausdits hostes - ausdits religieux et a leur eglise, nous ensemble et chacun par soy pour le tout ---

Ce fu faict lan de grace mil deu cens soixante quatorze au mois d'avril.

1254. — Simon dit de Pierrelaie, sellier et bourgeois de Paris, et Perrenelle sa femme vendent au Pricuré de Gournay un arpent de pré sous Chenay.

(9 juin 1274)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — coram nobis — — Simon dictus de Petralata, sellarius, civis Parisiensis, et Petro-NILLA ejus uxor, assuerunt — — quod ipsi habebant — unum arpentum prati situm subtus Canolium (99) in censiva — conventus

<sup>(</sup>a) Cette adjonction du mot « dix », qui porterait l'aliénation de 320 à 330 arpents, est contredite et par l'acte latin authentique, et par un passage de l'acte français, où il n'est question que de « six vingts » arpents.

B. Copie du xvie s., LL 1398, fol, 46.

<sup>99.</sup> Chenay, éc. Gagny, ca. Le Raincy, ar. Pontoise.

— de Gornaio, oneratum — in sex denariis paris. annui capitalis census — et in duobus denariis pro custodia dicti prati — — quod arpentum — — recognoverunt — se vendidisse — — ecclesie Beate Marie de Gornaio — pro septem libris et decem solidis parisiensium — —

Datum anno Domini millesimo ducento septuagesimo quarto, die mercurii ante festum beati Barnabe apostoli.

B. Copie du xviº s., LL 1398, fol. 129.

1255. — Pierre d'Annet, écuyer, et sa belle-sœur Isabeau de Thorigny, veuve de Raoul d'Annet, chevalier, stipulant au nom de ses enfants Jeannon, Guiout et Jeannette, cèdent à St-Martin toutes les dîmes qui devaient venir à la grange dîmeresse d'Annet, les moines abandonnant tous leurs droits sur la grange qui appartenait aux deux parties, chacune pour un tiers, conjointement avec damoiselle Jeanne, veuve de Gui de Nesle.

### (Novembre 1274)

A tous — Renaut Barbou, gendre de la prevosté de Paris, salut. Nous fesons asavoir que pardevant nous vindrent Pierre d'Ennet, escuier, et madame Isabel de Thoregni (100) por lui et por ses enfanz, et requennurent en droit qu'il avoient vendu, baillié et quitté et otroié a touz jors a religieus hommes et honnestes, au priéeur et au couvant de Saint Martin des Chans de Paris les chosses ci dessous nommées. C'est asavoir toutes les dismes qui viennent, ou souloient venir et devoient, en la granche dimerese d'Annet soit en terres, soit en vingnes, soit en cortillages et en toutes autres choses qui doivent disme, que il tiennent en fié si comme ils dicent, deudit priéeur — por sis muis de grein à la mesure et à la mine coursable d'Annet : c'est asavoir deux muis de blé yvernage, sain et sec et moitoien, creu de l'ennée, et deus muis d'avoine marchéande creue de l'ennée, et un mui d'orge marcheant — et un muis de feves — et trois tresiaus de vin au mui de Danmaart,

<sup>100.</sup> Il s'agit bien ici d'Annet-sur-Marne, ca. Claye-Souilly, ar. de Meaux. — Thorigny, ca. Lagny, ar. Meaux.

de mere goute, creu es vingnes de Chamfort. Et se la disme de vin de Chamfort ne pooit fornir, l'en li parferoit ces trois tresiaux de vin deu Val de Mesieres; — et trois tresiaux de vin de presurage pris et receus en la prieurté d'Annet — — les devanz diz priéeur et le couvant ont quité a touz jourz aus dis Pierre et madame Ysabel et a ses enfanz et à leurs hoirs toute la droiture qu'il avoient en la granche dimeresse d'Annet sauf leur fié et leur justices, et sauf aus hoirs damoiselle Jehanne, jadis fame feu Gui de Neelle, le tierz d'icelle granche qui obligiez estoit et est à l'iglise St Martin de lenr devancierz par gagiere, quant au tierz fonz d'icelle granche — — — La devant dite dame promist que quant Jehannont, Guiout et Jehannete, enfanz de ladite dame et de feu Raoul d'Annet, freres jadis deudit Pierre, vendront en aaige, que elle fera et proucura que il voudront et loouront et octroieront la vente et le baill et l'outroy desus diz — —

L'an de l'Incarnation Nostre Seingneur mil CC et soixante et quatorze, au mois de novembre.

A. Original, S 1324, nº 5.

1256. — Amauri de Meulan, Guillaume des Essarts, Gobert de Dargies et Aubert de Longueval, à cause de leurs femmes, cohéritiers de la forêt de Roissy, cèdent à St-Martin, pour leur droit d'usage, 300 arpents de forêt entre les bois de Jolivet de la Glaisière et la tuilerie de Roissy.

(Novembre 1274)

U. p. l. i. Almarrigus de Meullento, dominus de Cauda (97), Guillelmus de Essartis, dominus de Amblinvilla, Gobertus de Argiis, dominus de Guitebæuf, Albertus de Longavalle, dominus de Croissiaco, milites (101); Isabellis, uxor predicti Guillelmi, Yda,

<sup>101.</sup> M. Estournet a bien voulu nous communiquer la dissertation suivante, qui rectifie de grosses erreurs des généalogistes et fixe un point important de la filiation des Beaumont « au gironné ».

<sup>«</sup> On lit dans La Chenaye Desbois : « Aubert II sire de Longueval, fils de Guillaume et seigneur de Droisy [lisez Croissy-en-Brie] et de Framerville..., avoit épousé Anne de Meulent, dame de Croissy-en-Brie, tille d'Amaury sire de Gour-

dicti Goberti, Anna, dicti Alberti uxores, salutem. Notum facimus quod, cum Prior et conventus Beate Marie de Gournayo supra Maternam, suo et dicti prioratus nomine, habuerint et percipierint ab antiquo pacifice et quiete, tam pro dicto monasterio quam pro

nay-sur-Marne et d'Agnès de Beaumont...» — Même expression dans le P. Anselme (Hist. des Grands Officiers, II. p. 40, au comte de Meulan) — et Lebœuf (édit. Bournon, IV, p. 500).

» Or Anne était fille de Thibaud de Beaumont sire de Pontarmé, de Vémars, de Thiers, de Neufmoulin, etc. En effet, suivant une charte originale de mai 1272 (Bibl. nat., Collection de Picardie, t. 329, n° 1): « Ego Johannes de Tilly, Baiocensis dyocesis armiger et domicella Johanna de Bellomonte, uxor mea, filia quondam domini Theobaldi de Bellomonte militis », font un échange de bois avec l'abbaye de Chaalis; ledit Jean promet de garantir ceux qu'il abandonne et qui proviennent de la dot de sa femme: « Garandire, liberare et defendere contra sorores uxoris mee Johanne, Ysabellem et Annam ac virum ipsius Anne

Aubertum de Longa Valle... »

» D'autre part on connaît l'amortissement donné par Thibaud de Beaumont à l'abbaye de Sainte-Geneviève en avril 1270, au sujet de biens sis à Vémars (original Arch. nat. S. 1588 B, n° 13, et Cartulaire de Sainte-Geneviève, fol. 348). En juin 1284 « Auberz chevaliers sires de Longue Val en l'eviesqué de Noyon » confirme à l'abbaye de Sainte-Geneviève le même amortissement attendu que lesdits biens « meuvent en rere fié de l'airitage à mes enfanz c'est asavoir Jouhanne, Marote, Katerine et Agnès, filles jadis de ma famme feu Anne de Biaumont, jadis dame de Longueval ». Il promet de faire ratifier ledit amortissement par « Marie de Heli ma fame que gie ai orondroit présentement ». - L'acte d'Aubert est en original aux Arch. nat. S. 1588 B, nº 11, et la ratification de Marie de Helly sa seconde femme sous le n° 10. De ce dossier voici une autre pièce (n° 6): en décembre 1286, « Erars de Montmorenci chevalier sires de Conflans en la terre de Montmorenci et Jahanne fame dudit mesire Erat, jadis fille monseigneur Aubert de Longueval chevalier », confirment l'amortissement en faveur de Sainte-Geneviève, accordé par feu Aubert pour le fief de Pierre de Courcelles sis à Vémars, « mouvant de l'éritage madame Anne première femme dudit mons Aubert et mère de nous Jahanne desus dite, etc. »

» Anne dame de Croissy-en-Brie et femme d'Aubert II de Longueval, tué à la prise de Gironde en 1286, était fille de Thibaud de Beaumont et non d'Amauri de Meulan. Thibaud était fils de Jean de Beaumont, chambellan puis grand chambrier de France, et d'Isabelle de Garlande, femme en premières noces de Guy le Bouteiller de Senlis. C'est par les Garlande qu'il y a un lien de parenté entre Amauri de Meulan et les Beaumont : la terre de Croissy que l'on trouve entre les mains des Garlande de Livry fut apportée en dot par Isabelle la Bouteillère à Jean de Beaumont qu'elle épousa entre mai 1224 et décembre 1225. D'autre part Galeran II de Meulan épousa Agnès de Montfort, petite-fille par sa mère du sénéchal Anseau de Garlande. On ne saurait être surpris de voir les descendants d'Anseau et de Guillaume I de Garlande avoir des intérèts communs dans un même coin de terre.

» L'erreur faisant Anne de Beaumont fille d'Amauri de Meulan provient d'une note des Pièces Originales, vol. 1743, dossier Longueval, répétant la chose d'après La Roque, Histoire d'Harcourt, pp. 176 et 2038, qui qualifie Anne dame de Goissy: c'est là aussi qu'a puisé le P. Anselme. L'induction est tirée de ce fait que, d'après les titres de Saint-Martin-des-Champs, Aubert de Longueval tenait par

sa femme des biens, sis à Roissy, en fief d'Amauri de Meulan. »

granchiis et quibuscumque locis dicti monasterii, ex dono et elemosina antecessorum nostrorum, omnimodum usuagium in foresta de Roissiaco, ad ardendum, hospitandum et ad pasturam animalium et ad propriae necessitatis usum, prout in litteris predecessorum nostrorum et prout in litteris Regum Franciae, Episcoporum Parisiensium, et Pontificum Romanorum, super hoc confectis, dictam elemosinam testantibus et confirmantibus, plenius continetur; nos, pensata utilitate nostra, et heredum nostrorum, et Religiosorum praedictorum et eorum monasterii predicti super hoc et provisa, volentes eisdem super dicto usuagio satisfacere - competenter, de communi aseensu nostro, tanquam heredes dicte foreste, ac etiam dictorum Prioris et conventus, damus, concedimus et assignamus eisdem Religiosis, et eorum monasterio praedicto trecenta arpenta nemorum dicte foreste, sita inter nemus Joliveti de Glise-RIA (102) et thegulariam de Roissiaco, certis metis designata, capienda ad perticam de Cauda a predictis Religiosis et eorum successoribus - - et in eos et dictum monasterium penitus tranferentes omne jus, dominium, et possessionem perpetuam et universam quae in eisdem habebamus.

Datum anno Domini M°CC° septuagesimo quarto, mense novembri.

A. Original, S 1417, nº 9. Quatre sceaux intacts, trois brisés.

1257. — Frère Ives, prieur de Saint-Martin, confirme la donation de cent sols parisis par an sur le gruage de Noisy, faite par son devancier Hugues à la Communauté, pour une pitance à son anniversaire, et ordonne qu'ils soient prélevés sur une rente de dix marcs d'argent due au monastère.

(Décembre 1274)

Frater Yvo, humilis prior Beati Martini de Campis — — Cum bone memorie frater Hugo, prior quondam dicti monasterii — —

<sup>102.</sup> Jean Jolivet, seigneur de la Glaisière, descendant des Briard de Corbeil. Cf. J. Depoin, Les Vicomtes de Corbeil et les chevaliers d'Étampes.

ob devotionem et bonum ac verum affectum quos erga dilectos fratres nostros, conventum dicti monasterii, habere dignoscebatur, eidem conventui in puram et perpetuam elemosinam assignaverat — centum sol. paris. annui et perpetui redditus super gruagio nemorum de Noysiaco, quod gruagium adquisierat idem Hugo — pro pitancia in die anniversarii ipsius Hugonis — Nos utilitate et commodo dicti monasterii intellectis et pensatis, premissa approbantes — concedimus quod dictus conventus dictos centum solidos par. annuatim percipiat super x marchas fini et legalis argenti quas habemus — in maio — in domo monachorum Sti Aigulphi — —

Datum anno Domini M° CC° LXX° quarto, mense decembri.

A. Original perdu. — B. Vidimus de « frater Yvo, miseratione divina, Claniacensis minister indignus », janvier 1274 (1275 n. st). S 1432, n° 19, scellé.

1258. — Le prieur Ives approuve l'acensement fait à Nicolas Le Cervoisier par Simon, prieur de Saint-Denis de la Châtre, d'une maison contiguë à celles de feu Jean de Bonœil et de feu sire Ferri de Saint-Denis en garantissant que les six fenêtres ayant vue sur le jardin du prieuré de St-Denis subsisteront et, en cas de reconstruction du mur, seront rétablies.

(Janvier 1275, n. st.)

Frater Yvo humilis prior Beati Martini de Campis — noveritis quod frater Symon, prior prioratus nostri Sti Dyonisii de Carcere, — tradidit — ad incrementum census Nicholao Cervisiario civi Parisiensi et Auburgi ejus uxori — domum — in ruella que tendit ad Secanam, ante stuppas domus Sti Martini, contiguam domui que fuit defuncti Johannis de Bonolio et cuidam alie domui — que fuit defuncti domini Ferrici de Sto Dyonisio, — et a parte posteriori jardino dicti prioratus, que domus a parte posteriori supra dictum jardinum sex fenestras, scilicet duas in quolibet stagio, et ibidem debent dicte fenestre sub forma et modo quibus sunt in presenti apparentes, libere perpetuo remanere : salvo quod si murus ubi situantur contingat renovari, quod ipse fenestre et

visiones in ipso muro juxta modum predictum refici valeant et reponi, videlicet pro nu lib. par. annui redditus — —

Datum anno Domini M° CC° LXX<sup>mo</sup> quarto, mense januarii.

A. Original perdu. — B. Vidimus du mercredi après l'octave de l'Epiphanie 1274 (1275, n. st.), donné par l'Official de Paris, S 1425, n° 12.

1259. — Frère Pierre, abbé des Fossés [Saint-Maur], satisfait de la concession de 92 arpents de bois à son monastère et de 50 arpents à ses hôtes du château de Torcy, renonce aux droits d'usage que les moines et leurs hôtes avaient sur la forêt de Roissy, au profit des moines de Gournay et de leurs hôtes à Roissy, de Thibaud II comte de Bar et de ses hôtes de Torcy.

## (Avril 1275)

A tous ceuls qui ces letres verront et orront, frere Pierre humbles abbés de l'eglise des Fossez et tout le couvant d'ice leu, salut en nostre Seigneur. Nous fesons a savoir que come nous, pour nostre meson du Chaatel de Torci, pour le four et pour les apartenances de ladite meson et noz hostes du chaatel de Torci, aiens et avons eu de tout jourz pesiblement toute maniere de usage en la forest de Roissi, qui est de nobles homes monseigneur AMAURI DE MEULLENT, sire de la Queue; GOBERT D'ARGIES sire de Guitebœuf, YDE sa fame; Guillaume des Essarz sire de Ambleinville, Ysabel sa fame; Aubert DE LONGUEVAL sire de Croissi et Anne sa femme, et li devant dit -- nous en aient donné pour nostre dit usage quatre vinz et douze arpens pour nostre part et à noz hostes du Chaatel de Torci et à leur hoirs pour leur part cinquante arpens a tout jourz mes, joute noz bois de Oroer, par certaines bonnes devisez, fanchement et quictement en mein morte - - nous - - quitons aus dev. diz chevaliers au prieur -- de Gournay et à leurs hostes de Roissi, a noble home THIBAUT CONTE DE BAR et a ses hostes de Torci - quittons tout le remenant ---

Ce fu fet l'an de l'Incarnacion Nostre Seigneur mil CC seissante et quinze, au mois d'avril.

A. Original, S 1417, nº 5. Sceaux perdus.

**1260**. — Frère Adam, prieur de Gournay-sur-Marne, approuve la convention mentionnée dans l'acte précédent.

(Avril 1275)

A toz ceuls qui ces letres verront et orront, frere Adam humble prieur de Notre Dame de Gornoi et tot le convent de cel meismes leu, salut en nostre Seignor. Nous feson a savoir que comme nous, por nostre prioré et por totes les apartenances de cele prioré et noz hostes de la vile de Rossi, aions et avons eu de toz jorz pesiblement, tote maniere d'usage en la forest de Rossi qui est de nobles homes monseignor Almauri de Meullent, seignor de la Queue, Gobert D Argies, seignor de Guitebuef, Yde sa fame, Guillaume des Essarz sire de Ambleville (97), YSABEL SA fame, AUBERT DE LONGUEVAL SIRES de Croissi (97) et Anne sa fame, chevaliers, du don de lor ancessors, du confermement du Roi de France, de l'Evesque de Paris et de l'Apostoile, et li devant diz chevaliers et lor fames nous aient donné pour nostredit usage vi° arpenz de bois a nostre part, tenassy au bois qu'ils ont doné à l'abbé de Fossez et au convent et a noz dis hostes 320 arpenz joignanz de noz bois devant diz, par certaines bones devisez, franchement et quittement en main morte, sanz riens retenir en iceulz, sanz coaction de metre riens hors de nostre main; nous, por le profit de toutes les parties, por nous et por noz successors, et noz diz hostes en nostre presence establiz por euls et por lor successors, et par lor foi donée de lor cors en nostre main, quittons aus devant diz chevaliers et à lor fames et à lor hoirs et à lor successors, a religieus homes a l'abbé et au convent de Fossez, et à lors hostes du chastel de Torci, à noble home Thibaut, conte de Bar, et à ses hostes de Torci et à toz autres qui reson i puissent et doivent avoir, quitons tot le remanant la devant dite [forest] (a) a toz jorz mes, por les me arpenz de bois en nostre part et por les 320 arpenz de bois à nos hostes, lesquelz 320 arpenz de bois cil diz hostes tendront de nous et de noz successors à xii d. de fonz de terre, à paier chascun an à le St-Remi par la convenance qui est entre nous et les diz hostes, de l'assentement et de la volonté aus devant diz chevaliers et de lor fames; et prometons en bone foi, por nos et por noz

successors et noz dis hostes, por euls et por lor successors, qui encontre ceste quitance ne vendrons par aucune rason; ainçois lors prometons à porter droite garantie de nous et de noz successors et de noz dis hostes et de lor successors, à toz jorz mès, sanz jamès riens reclamer en remenant de la forest devant dite; et lor en avons doné cez presentes letres séelées de noz seaus, en confermement de choses dessusdites.

Ce fut fet l'an de l'Incarnation Nostre Seignor 1275, ou mois de avril.

- (a) Il est nécessaire de rétablir ici le mot « forest » omis par le copiste.
- B. Copie du XVII<sup>o</sup> s., coll. Gaignières, ms. lat. 5416, fol. 327, d'après un Cartulaire de St-Maur, n° XXI.
- 1261. Jean Salomon, marguillier de Notre-Dame de Paris, et sa femme Susanne prennent à surcens une maison en la grand rue Saint-Denis, touchant à la grande maison de feu Michel de Londres.

(Mai 1275)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Johannes Salomonis, matricularius ecclesie Beate Marie Parisiensis, et Susanna, ejus uxor, asserentes quod acceperunt a — Priore Sti Martini de Campis — quamdam domum — sitam Parisius, in Magno vico Sti Dyonisii, in censiva — Prioris — contiguam magne domui que quondam fuit defuncti Michaelis de Londonis, et — domui Roberti dicti Bonnet ad incrementum census lx solidorum par., dictis Religiosis videl. xxvIII s., — Johanni Flamingo xxvI s. et vIII den., — et Roberto Candelario v sol. et IV den. paris.

Datum anno Domini M° CC° LXXmo quinto, mense mayo.

A. Original, S 1392, nº 24.

**1262.** — Fondation d'anniversaires à St-Martin par Agnès veuve de Jean Sarrazin, chambellan du Roi, pour son mari défunt et pour elle.

(Janvier 1276, n. st.)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Agnes relicta defuncti

Johannis Sarraceni, illustris regis Francie quondam cambellani, asserens se quod idem Johannes, tempore quo vivebat, et ipsa Agnes, nunc ejus relicta, in quadam sua ordinatione — — conventui Beati Martini de Campis xi sol. p. annui redditus percipiendos vid. ab ipsis religiosis, xx sol. p. post decessum dicti Johannis, et alios xx sol. p. post decessum Agnetis predicti, — — super quadam domo sita Parisius in civitate, que vocatur domus ad Marmosetos, legaverunt ad facienda anniversaria ipsorum in eorum monasterio, — — recognovit — — se tradidisse in escambium — — dictis religiosis xxx sol. p. percipiendos ab ipsis singulis annis in festo Ascensionis Domini super burgensia Parisiensi et x sol. annui redditus — — percipiendos — — quatuor terminis Parisius consuetis super — — domo — — in vico B. Johannis in Gravia qui facit cuneum seu butum vici Thome Strabonis, ab oppositis domus def. Agnetis de Benisiaco.

Datum anno Domini M°CC° septuagesimo quinto, mense janua-

A. Original, S 1400.

1263. — Lettres royaux approuvant cet accord.

(Janvier 1276, n. st.)

A. Original, S 1400, nº 15.

1264. — Devant Jean de la Juirie et Jean de Monceaux, clercs jures de l'officialité de Paris, l'assemblée des hommes et femmes de Roissy, comprenant le curé, dom Luc, approuvent la convention conclue avec les copropriétaires de la forêt.

(Mai 1276)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis, salutem in Domino. Notum facimus quod coram magistro Johanne de Judearia et Johanne de Munceaco, clericis nostris juratis, homines de Roissiaco in Bria, hospites conventus Beale Marie de Gornaio, videlicet Andreas Sutor, Robertus dictus Dives, Silvester de Roissiaco, Johannes Armiger, Johannes dictus Paillehors, Gaufredus de Bria, Petrus dictus Hor-

tolanus, Albericus Faber, Johannes dictus Heraut, Johannes Guiardi, Johannes Boyelarius, Gilbertus Minierius, Vincencius Quadrigarius, Matheus de Bivio, Johannes dictus Haine, Guillelmus de Ambaella, Clemens Capellanus, Petrus Carpentarius, Johannes dictus de Bria, Gaufredus de Bercheriis, Radulfus Falcator, Guibertus Falcator, Natalis Textor, Petrus Mirelli, Johannes Furnerius, Gonterus Pelliparius, Guiardus dictus Bouteree, Johannes de Villa Arciaus, Robertus Pichardus, Matheus dictus Tartelete, Bertrandus dictus Charbonnel, Johannes dictus Buibart, Matheus dictus de Limigeniaco, Matheus de Bercheriis, Johannes Falcator, Garnerus de Ambaella, Johannes dictus Roussel, Henricus dictus Audieu, Simon dictus Carré, Theobaldus Amirault, Johannes Cousturarius, Richerius dictus de Luperis, Simon Goilardi, Johannes Fosserius, clericus, Robertus Anglici, Johannes dictus Malingre, Guillelmus Carpentarius, Robertus dictus Yssore, Johannes dictus Parvus, Clemens Hardoini, Guillelmus Martini, Robinus dictus Bichon, Henricus Jordani, Robertus Anguis, Vincencius dictus Le Courtillier, Guillelmus dictus Roussel, faber, Simon de Villa arcel, Renaudus Hodouardus, Dominus Lucas rector ecclesie de Roissiaco, Odelina dicta de Ferreriis, Richeudis dicta Charuelle, Checia la Bouceree, Emenjardis la Bertine, Margareta la Jourdaine, Richeudis Fabrissa, Ascelina Cappellania, Ysabellis la Beraude, Auda Checia la Godefroye, Sedilia la Martine, Johanna dicta la Ronde, Agnes dicta l'Enchoise, Aalibdis dicta Quadrigaria, Emelina dicta Quadrigaria, Emenjardis dicta la Mengorde, Maria dicta Quadrigaria et Ysabellis Cousturaria, Communitas ejusd. ville, manentes in dicta villa de Roissiaco, asseruerunt — habuisse una cum dictis Religiosis omnimodum usagium — — in foresta de Roissiaco in Bria ex dono et concessione antecessorum nobilium virorum et mulierum, domini Almarrici de Meullento, etc. — — confitentes se recepisse a dictis nobilibus — pro omnimodo usagio — trecenta et triginta arpenta contigua ex una parte trecentis arpentis nemorum dictis Religiosis pro suo usagio assignatis et ex altera nemoribus predictorum nobilium ---

(Suivent les clauses du texte français)

Anno Domini M°CC° septuagesimo sexto, die dominica ante Ascensionem Domini, mense maio.

B. Copie du xvies., LL 1398, fol. 98.

1265. — Maître Guillaume du Plessis, chanoine de Senlis, lègue au monastère de Livry deux maisons à Paris, rue Vieille-du-Temple, tenant à celle de l'Abbesse de Chelles, dans la censive de Notre-Dame de Livry.

(Juillet 1276)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Magister Guillelmus de Plesseyo, canonicus Silvanectensis, asseruit quod ratione sui conquestus, possidebat — — duas domos invicem contiguas, sitas Parisius in Veteri vico Templi, inter domum Guillelmi de Andegavis et aliam domum dicti magistri, contiguas a parte posteriori domui abbatisse de Kala, in censu — — Beate Marie de Livriaco — — in xii denariis fundi terre debitis — — Quas — — recognovit se dedisse — — conventui de Livriaco — — postipsius obitum — — Actum anno Domini M° CC° LXX° sexto, mense julii.

A. Original, S 1436, nº 7. Sceau brisé.

1266. — Jean de Châtillon, comte de Blois, sire d'Avesnes, et sa compagne Aliz, comtesse de Blois, approuvent le morcellement de la forêt de Roissy, entre les Religieux de Saint-Martin et leurs hôtes, l'abbé des Fossés et ses hôtes, le comte de Bar et ses hôtes de Torcy, le desservant de Saint-Bon, Aubert de Longueval et sa femme, Amaury de Meulan et ses deux beaux-frères.

(Mars 1277, n. st.)

A tous — nous Jehan de Chastillon conte de Bloys, sire d'Avesnes, et Aliz sa compaigne, contesse de Bloys et dame d'Avesnes, fesons a savoir que nous voulons, leons et otroions, et avons otroié les parties que monseingnor Amaurri de Meulant, Guobert d'Argis et Yde sa fame, Guillaume des Essarz et Ysabel sa fame, Aubert de Longueval et Anne sa fame, chevaliers et dames, ont faites de la forest de Roissy, gar ce est nostre grand proufit et

le leur. C'est a savoir à l'abé et au convent des Fossés et a leur ostes de Torcy, sept vins et deus arpens de bois; derechief au prieur et au couvent de Gournoy, trois cenz arpens, et à leur ostes de Roissy, saze vins et dis arpenz; de rechief au conte de Bar a ses hostes de Torcy sis cenz et cinquante arpenz. Derechief a Jehan de la Gene, personne de Saint Bon, soissante arpens. Derechief à monseingnor Aubert de Longueval et à Anne sa fame cinc cens et cinquante arpens, lesquex Jehan et monseingnor Aubert — tendront dud. Amaurri et lidit Amaurri de nous. Derechief au devant dit Amaurri sept cens arpens. Derechief aud. Gobert et Yde douze vinz arpenz. Derechief aud. Guille et Ysabel sept vinz et dis arpens. Liquel Amaurri, Guobert, Yde, Guille et Ysabel — tendront de nous.

L'an de l'Incarnation N. S. mil CC soissante et saze, el mois de marz.

A. Original, S 1417, nº 8. Beaux sceaux. — A'. Autre en latin, portant les sceaux des divers chevaliers et de leurs femmes (nº 4).

**1267**. — Sentence de Guy de Metz, garde de la prévôté de Paris, sur un plaid entre Jean d'Arras, Sale sa femme et leur fils Robin, les religieux de Saint-Martin et maître Thomas, clerc du Roi de France.

(Avril 1277)

A touz ceus qui orront ou verront ces presentes lettres, Guy de Mez, garde de la prevosté de Paris, saluz en Nostre Seigneur. Nous faisons a savoir que pardevant nous vindrent en propre personne et pour ce, Jahan d'Arrat, et Sale (a) sa fame, et Robis lour fuiz, et distrent que, comme entre religious honmes et honestes le priour et le convent de St Martin des Chans de Paris d'une partie, et entre lesd. Jahan, sa fame et lour fuiz de l'autre, contant ou controverse fust esmeu, sur ce que lesd. religious disoient les diz Jahan et sa fame avoir cessié pour cinc ans ou paiement de dis livres par. de cens ou de rente, qui lour sont deuz chascun an sus une meson sise à Paris, ou chief de la rue de Glatigni, laquele led. Jahan é sa fame, audit cens, avoient receue, et par ce tens tenue

d'iceus, et eus estre tenus en cinquante liv. de Paris par reson des arrerages de ce cens dessus dit des termes passez. Lesd. Jahan et sa fame disanz que il, a rendre a iceus lesdits cinquante livres, n'estoient (b) pas tenuz, pour ce que, comme mestre Thomas, clerc le Roy de France, lour eut esmeu plait sur cele meson é lesd. Jahan et sa fame eussent denuncié ausd. Religieus en lou (c) et en tens avenanz, que il lad. meson lour dessendissent contre mestre Thomas dessusdit, lesd. Religieus ce faire refusèrent a tort; é pour le defaut de la garantie que il lour estoient tenu a faire, esconvint icelui Jahan et sa fame prendre le plait que led. clerc lour esmouvoit, é soi dessendre contre lui; ouquel plait il orent victoire (c) et firent despens, et domages orent par le defaut desd. Religious, é disanz que compensation devoit estre faite des cinquante liv. desus dites à l'argient qui lour estoit deu par reson de despens é des domages desus diz... Lesdits Religious disanz que il n'estaient (e) pas tenuz a ces choses et que la besoigne aloit tout autrement. A la parfin — par le conseil de bones gienz, a bone pais é a bon acort vindrent, - - c'est asavoir que lesd. Jahan, sa fame et lour fuiz quitent lesd. Religious et lour successors de touz despens et domages que il ont soustenu ou encoru par reson ou par occasion du plait dessus dit, et ensour que tout, de toutes les choses que il porraient demander d'iceus religious - - Et les diz priour et le convant - - desd. cinquante livres deues - vint liv. de Paris de grace especial lour en quitent et lour en relachent. Enpuis ces choses, lesd. Jahan, sa same et lour suiz requenurent et confessierent en droit par devant nous que ils ont receu à prest, é eu desdiz Religieus vint liv. de Paris en deniers nombrez, a convertir et a enploier en l'amendement de la meson desus dite — — lesqueles somes d'argent promistrent par lour leal creant que il rendront et paieront ausd. Religious — a la feste de l'Acension qui sera l'an de grace mil. CC. sexante diz é nef, cent souz de Paris et d'ilec en avant cent souz chascun an — Et renonzent — - à exception de male tricherie, à action en fait, a benefice de menour aage, et a ce que il puissent dire que il aient esté deceuz ou engigniez (f) ou que la chose ait esté autre ment faite. Et quant à ce se sont souzmis a justicier par nous — —

Ce fut fait et doné l'an de grace mil. CC sexante diz é sept, le vendredi d'avant Pasques flories.

- (a) Elle est appelée en latin Sara dans un contrat précédent. (b)-(e) Ces deux passages montrent que l'orthographe conforme à la prononciation, qui, grâce à Voltaire, triompha de la routine, remonte aux origines mêmes de l'écriture officielle en langue française. (c) Pour « lou ». (d) Formule curieuse et rare. (f) L'adage que La Fontaine attribue à Merlin a perpétué ce vieux mot.
  - A. Original scellé, S 1394, nº 28.
- 1268. Frère Pierre, prieur de St-Martin-des-Champs, cède à Pierre de Chambly, chambellan du Roi, tous les droits que le monastère, au nom du prieuré de Beaumont, avait à Bruyères, près Bernes, en échange de 26 livres tournois de rente sur la prévôté de Beaumont achetées par Pierre, dont 23 de Jean de Champagne, chevalier, Henri de Belléglise et Robert de Champagne frères, neveux du chevalier Thibaud de Champagne, chevalier d'Alfonse comte de Poitiers, et 3 de (feu) Jean de Halle, jadis serviteur dudit comte.

(Juillet 1277)

Universis p. l. i. frater Petrus, humilis prior monasterii Sti Martini de Campis Parisiensis, totusque ejusd. loci conventus, ordinis Cluniacensis, salutem in Domino sempiternam. Notum facimus quod, cum Petrus de Chambliaco, excellentissimi domini Regis Francie cambellanus, haberet et perciperet annis singulis, in prepositura Bellimontis super Ysaram, vinginti libras turonenses annui et redditus perpetui, titulo emptionis sibi facte a domno Johanne DE CAMPANIIS milite, HENRICO dicto DE BELLA ECCLESIA et ROBERTO DE CAMPANIIS fratribus, nepotibus quondam et heredibus in solidum defuncti Theobaldi de Campaniis, militis olim clare memorie domini Alfonsi, Pictavie et Tholose comitis, patrui excellentissimi Regis Francie, ex concessione et confirmatione ejusdem domini Regis eis factis ordinatione[m] executorum testamenti dicti comitis; item et a JOHANNE DE HALA, quondam servitore dicti comitis, similiter sexaginta sol. turonenses annui et perpetui redditus ex causa consimili. Et prefatus Petrus supradictas viginti tres libras turon, annui et perpetui redditus habendas et percipiendas in dicta prepositura, in festo Omnium Sanctorum, ex nunc in posterum annuatim a

Priore nostro de Bellomonte super Ysaram et successoribus suis nobis et pred. prioratui nostro et Priori nostro de Bellomonte predicto, in escambium seu permutationem dederit, concesserit, et perpetuo quitavit, cum omni jure et actione utili et directa, que sibi competunt et competebant, et competere possunt et debent, modo quolibet et quocumque titulo, in easdem. Nos, pensata a nobis dicti prioratus nostri de Bellomonte et nostri monasterii pred. et nostra utilitate super hoc et provisa, quam in hoc esse credimus, in escambium et permutationem dictarum viginti trium librarum turon. annui redditus, predicto Petro de Cambliaco et ejus heredibus et successoribus damus, dedimus et concedimus, concessimus, quitamus et quitavimus, ex nunc in perpetuum concessimus omnia et singula que habemus, et habere et percipere debemus, ratione dicti prioratus nostri de Bellomonte, apud Bruerias, juxta Bernam, comitatus Bellimontis, et in ejusdem ville de Brueriis territorio, tam in redditibus, censibus, terris, jsticuiis juridictione, expletis, decimis, campipartibus, dominiis, et aliis omnibus in quibuscumque locis et rebus consistant, quolibet nomine censeantur, ad dictum prioratum nostrum modo quolibet spectantibus; nichil juris, dominii, proprietatis, possessionis, justicie, jurisdictionis vel actionis cujuslibet in pred. villa de Brueriis, vel ejus territorio, vel in aliqua ejus parte, dicto prioratui de Bellomonte, nobis seu nomine nostro aut successoribus nostris dicti prioratus in posterum retinendo. Promittentes bona fide quod contra premissa a nobis, ut dictum est, concessa, de cetero non veniemus, nec venire per nos vel per alios attemptabimus in futurum. Immo et omnia a nobis, ut dictum est, concessa, garantizabimus, liberabimus et deffendemus ipsi Petro et ejus heredibus et causam ab eis habituris, quociens opus fuerit, contra omnes.

Datum anno Domini Mº CCº septurgesimo septimo, mense julio.

A. Orig. inconnu, signalé dans un vidimus de Philippe III de juillet 1287. — B. Vidimus de Philippe IV, janvier 1295, S 1410, n° 32. — G. Copie du xvII° s., S 1410, n° 41, d'après B. — E. Copie du xvIII° s., ms. lat. 9774, fol. 7.

1269. — Le roi Philippe III approuve l'échange précédent.

(Juillet 1277)

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis t. p. q. f. quod nos litteras religiosorum virorum, dilectorum nobis in Xristo, Prioris et conventus monasterii Sti Martini de Campis Parisiensis vidimus in hec verba:

(Suit le texte de la charte précédente)

Nos autem permutationem hujusmodi et omnia et singula alia supradicta volumus et rata habemus; concedentes prefato Cambellano nostro quod ipse et ejus posteritas, seu illi qui ab eo causam habebunt, predicta omnia ipsi Petro a dictis monachis in permutationem, ut dictum est, concessa, habeant, teneant et possideant imperpetuum, eo modo quo tenebant dictas viginti tres libras reddituales; salvo jure in omnibus alieno. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum.

Actum apud Cortiacum, anno Domini M° CC° septuagesimo septimo, mense julio.

A. Original perdu. — B. Vidimus de Philippe IV, « actum Parisius anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, mense januario », S 1410, nº 32. Restes de lacs de soie rouge et verte; sceau perdu.

1270. — Autre rédaction de l'approbation royale.

(Juillet 1277)

De viginti tribus libris turon. de Petro Hisdeus (a)

Philippus, Dei gratia Francorum rex, notum facimus u. t. q. f. quod cum dilectus cambellanus et fidelis noster Petres de Chambellano, haberet — (suit le texte de la charte précédente) — olim clare nemorie A[leonsi] carissimi patrini (b) nostri, ex concessione et confessione a nobis factis juxta ordinacionem executorum dicti domini patrui (c) nostri, sexaginta solidos turon. similiter annui et perpetui redditus ex causa consimili; et predictas

viginti tres libras turon. annui et perpetui redditus Priori et prioratui de Bellomonte super Isaram et ejus successoribus qui pro tempore fuerint, idem Petrus perpetuo dederit in excambium seu permutacionem, et quitaverunt pro omnibus hiis et singulis que dictus Prior seu prioratus habet et percipit, et habere et percipere debet et potest, anno quolibet, apud Bruerias juxta Baernam (101) comitatus Bellimontis, et in ejusdem ville de Brueriis territorio, in quibuscumque locis consistant et quocumque nomine censeantur, prout idem Petrus asseruit coram Nobis, Nos hujusmodi excambium seu permutacionem, ad peticionem et supplicacionem dicti Petri, concedimus; volumus et approbamus quod dictus Prior et sui successores qui pro tempore fuerint predictas viginti tres libras turon, annui redditus in dicta prepositura, sine aliqua coactione vendendi vel extra manum suam ponendi, habeant et percipiant in futurum. Precipientes, tenore presencium, ut quicumque pro tempore fuerit prepositus Bellimontis predicti, dictas viginti tres libras annui redditus in festo Omnium Sanctorum, Priori dicti prioratus de Bellomonte et ejus successoribus reddat annuatim et sine difficultate persolvat, nullum aliud mandatum super hoc expectans in hac parte. Et promisit idem Petrus coram nobis se, bona fide, viginti tres libras redditus, ut dictum est, percipiendas garantizaturum et deffensurum dicto Priori et ejus successoribus, quociens opus fuerit, contra omnes. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum, salvo jure in omnibus alieno.

Actum apud Courciacum in Lagio (d), anno Domini M°CC° septuagesimo septimo, mense julio.

Edit. a. Douët d'Arcq, p. 131, d'après C.

<sup>(</sup>a) Titre en C. — (b) corr. patrui. — (c) patrini a. — (d) Courtiatum G.

A. Original perdu. — B. Cartulaire de St-Léonor (fin xiii s.), perdu. — C. Copie du 12 février 1501, sur un rôle de parchemin, S 1410. — D. Copie du xviii s., ms. lat. 9974, fol. 7.

<sup>101.</sup> Bruyères, ca. L'Isle-Adam, ar. Pontoise.

1271. — Jean du Temple, prieur de Saint-Léonor, s'engage, sur la demande du roi Philippe [le Hardi], à solenniser l'anniversaire de la feu reine Isabélle d'Aragon [morte le 28 janvier 1271].

(13 octobre 1277)

Universis Christi fidelibus, presentibus pariter et futuris J[OHANNES DE TEMPLO], humilis prior de Bellomonte, salutem in Eo qui est salus fidelium et Salvator. Noverint universi quod nos, ad peticionem excellentissimi domini nostri Ph[ILIPPI], regis Francorum, concedimus nos, in ecclesia nostra, anniversarium clare memorie I[SABELLIS], quondam regine Francorum et uxoris domini regis, ob ipsius anime remedium, in posterum, quolibet anno, die obitus sui, solempniter celebrare. Et ne istud in posterum deleri valeat, presentes litteras sigillo nostro fecimus roborari.

Datum anno Domini M° CC° LXX° VII°, die mercurii, in vigilia festi Calixti pape et martiris.

A. Original, J 462, n° 27 54. Sceau perdu. Ed. Douët d'Arcq, p. 219, d'après A.

1272. — Michel de Montmartre et Marie sa femme vendent, pour 15 livres et demie, 31 sols de surcens sur une maison au bourg Saint-Martin, rue Garnier de Saint-Lazare, et hypothèquent en caution une maison rue Bégon.

(22 mars 1278, n. st.)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — MICHAEL DE MONTE-MARTIRUM et MARIA, ejus uxor, asseruerunt quod ipsi habebant — xxxi sol. et tres den. par. annui augmentati census sive redditus, percipiendos, anno quolibet, immediate post xiv sol. par. censuales, super quadam domo — in burgo Sti Martini, in vico Garneri de Sto Lazaro, contigua domui Nicholai Bufetarii et domui defuncti Johannis Courveron — quos — recognoverunt — se vendidisse — conventui Sti Martini de Campis pro xv libris et dimidia — bona sua ad hoc — obligando, et principaliter domum quam dicebant se habere in burgo Sti Martini, in vico qui

vocatur Begon, contiguam domui Ysabellis Furnerie et domui Radulphi de Putheo — —

Datum anno Domini M° CC° LXX<sup>m</sup>° septimo, die martis ante Letare Jerusalem.

A. Original S 1375, nº 24.

1273. — Le Parlement de Paris entérine les conclusions des experts jurés désignés par la Corporation des Métiers pour faire rapport sur les contestations nées entre maître Thomas de Paris, clerc du Roi, et Jean d'Arras, au sujet des étuves, conclusions auxquelles les parties en cause et le Prieur de Saint-Martin, partie intervenante, se sont unanimement ralliés.

(7 avril 1278, n. st.)

Philippus Dei gratia Francorum rex, u. p. l. i. salutem. Notum facimus quod, cum contentio verteretur inter magistrum Thomam de Parisius clericum nostrum, ex una parte, et Johannem dictum de Atrebato ex altera, occasione quarundam stufarum quas dictus Johannes habebat nimis prope domum ipsius magistri, et eidem magistro nocumentum inferebant, ut dicebat; necnon, super quadam ruella; tandem de consensu partium, missi fuerunt a curia nostra Jurati Parisenses ad talia, deputati ad hoc, ut, super pred. contentionibus et impedimentis, curie nostre referrent et dicerent quicquid super eisdem a partibus observari debent. Qui Jurati quandam cedulam, in qua continebatur dictum suum, nobis retulerunt, de verbo ad verbum sub hac forma:

« Par le commandement des Mestres, alerent les Jurés en la maison mestre Thomas de Paris et Jehan d'Arraz, pour departir le descort qui estoit entre eus par la raison d'unes estuves et d'une ruele. Lesqués Jurés sunt ainsi només : c'est a savoir mestre Thierri, mestre Estienne de Breye, mestre Jehan de la Barre, mestre Richart de Forest, mestre Raoul Fonvielle, mestre Guerin de Macy, mestre Etiene de St-Germain, mestre Robert le Chacier. Qui dient que, d'endroit les estuves, que eles soient ostées de la ou eles estoient, et mises la ou les bains sunt; et ce ont monstré lesd. Jurés as parties, par devant Nicolas de Rosoy. Et dient ainsi les

Jurés que les bains puent bien demorer la ou les estuves estoient, en une maniere que li Juré dient qu'il i ait un pié de contremur, se il n'i est; et qu'il soit d'usques en haut de premieres soulives. Et dient li Juré de ce mur moitoien qui est entre mestre Thomas et Jehan d'Arraz, que il soit amendé en compagnie en tele maniere que Jehan d'Arraz en paiera parisis et mestre Thomas tournois, dusques à la basse couverture. Derechief li Juré dient, pour la ruele, que l'uiz Jehan d'Arraz soit destoupé, et qu'il ait entrée et issue en la ruele, ainsi comme il souloit avoir et que, se l'uisserie li nuist, que il la puet faire ailleurs, la ou il vodra, de tel grant comme elle est. Et dient li Juré que le hebergage que mestre Thomas a fait en cele ruele doit estre osté, se ainsi n'est que mestre Thomas ne puisse monstrer que il i doie avoir, par point de lettre ou de tesmoins. Et dient que la pente du mur qui est Jehan d'Arraz, qui tient à la ruelle, du lonc dusques en haut, de douze piés a plon, soit ostée en la ruele, et d'ileugues en amont soit osté ce qui pendra plus de deus doie. Et dient li Juré que, tant comme il a, du mur Jehan d'Arraz en la cour mestre Thomas, que il soit mis à plon du pié dusques au haut de la maison. Derechief li Juré disent que li conduis de lad. ruele soit ostés dou tout. Derechief que l'uis de cele ruelle soit osté, et que l'uis de devers la voie sera de deus pieces, et pendra de ça et de la, et sera fais as communs despens desd. parties, et ara chascun desd. parties sa clef. Derechief que ce qui est osté dou conduit de la ruele, pour veoir dedens iceli conduit, soit refait as despens doudit Jehan, et sera lad. ruele commune entre lesd. parties. »

Que omnia per ipsos Juratos dicta et relata, Prior et conventus Sancti Martini de Campis Paris., et etiam partes predicte, voluerunt, concesserunt et acceptaverunt.

In cujus rei, etc,

Actum Parisius, die jovis ante Ramos Palmarum, anno Domini M°CC° septuagesimo septimo.

A. Original S 1385 A, nº 32.

1274. — Pierre Hideux de Chambly, chambellan du Roi, avec l'agrément de Marguerite, sa femme, donne au prieuré de Saint-Léonor, pour fonder leurs anniversaires, tout ce qu'il avait acquis des hoirs de Pomponne dans la Cengle de Beaumont.

(Mars 1279, n. st.)

Je PIERRE dit HISDEUS (a) DE CHAMBLI, chambellen le Roy de France, fois savoir a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront que j'ay donné, par l'octroy de Marguerite ma femme, a l'eglise de monsieur saint Lienorre de Beaumont et aux moines Dieu servant en ce lieu, tout ce que j'avois achetté aux hoirs de Pomponne seant en la Sengle de Beaumont, à tenir a tous jours ranchement et quitement, en main morte. Et pour ce don les devant dits moines m'ont aceuilly, moy et MARGUERITE ma femme, ès prières de leur eglise, et doivent les devantdis moines chacun an une messe propre du St Esprit celebrer pour moy et pour MARGUE-RITE ma femme, tout le cours de notre vie, et apres notre deces, les devant dits moines doivent celebrer chascun an une messe de feeus Dieu pour nous. Et nous, Pierre et Marguerite ma femme devant dits, promettons ce don à garantir envers toutes gens. Et pour ce que cette chose soit ferme et estable à tousjours, je Pierres devant dit ait seelées ces presentes lettres de mon seel.

Ce fu donné en l'an de l'Incarnacion Nostre Seigneur, mil CC et LXXVIII, ou mois de mars.

(a) Hideus C.

A. Original perdu. — B. Cartulaire de St-Léonor, perdu. — C. Copie collationnée, du 12 février 1501, d'après A, S 1410. — D. Copie du xvmes., ms. l. 9974, fol. 18.

Edit. Douët d'Arcq, p. 135, d'après C.

1275. — Frère Hugues, chambrier de Saint-Martin, ayant condamné Michel de Montmartre à s'acquitter de ce qu'il devait à Simon le Bourrelier, vu le refus de Michel d'obtempérer à ce jugement confirmé par l'Assise sur appel, ordonne, en vertu de son office, qu'une maison de Michel située dans la rue St-Martin, soit mise aux enchères jusqu'à concurrence de la somme due : on

adjuge 20 sols parisis de cens, sur cette maison, à Huguenin de Beauvoir le Bourguignon clerc, moyennant dix livres parisis qui suffisent à régler l'affaire.

#### (Mai 1279)

A tous — — frère Hugue humbles chambriers de St Martin des Champs — Comme contens et ples eust esté par devant nous entre Symon le Bourrelier d. p. et Michiel de Montmartre d. p. sur ce que lidiz Symons disoit en jugement contre ledit Michiel que il avoit baillié sept lb. et demie de parisis lesquex il devoit à CROISANT LE LOMBART et a ses compaignons et en estoit ledit Michiel plege et rendeur - et por ce lediz Symons requeroit led. Michiel que il le delivrast et aquitast desd. sept lb. et demie envers lesd. lombars et que nous le contrainsisons à ce ; ledit Michiel respondit à ce et nia que led. Simon li eust baillié lesd. sept lb. et demie et par son serement; et led. Symon l'offri a prouver et le prouva par devant nous -- et nous, la preuve oïe dud. Symon, condempnames led. Michiel le merquedi dev. la Magdeleine, qui passé est nouvelement, que il delivrast led. Simon - Et ce fet, lidiz Michieus — — requist — — l'amendement de la prochaine assise de St Martin sur ce que nous l'avienmes condempné — Et fu regardé par le conseil de l'assise que nous aviemes bonne sentence doné sur le d. contens — Et led. Michiel respondi qu'il n'avoit nus muebles presentement de quoi il poist paier la dete desusdite, et nous requist quarantaine por vendre de ses heritages, et nous li donames; et la quarantaine passé, lidiz Michieus ne vendi riens, ne ne vout la dete paier, ancois se desnioit, et ledit Simon nous requist que li feisons droit. Et lors nous, de nostre office, por ce que ledit Michiel avoit une meson de son eritage en la rue St Martin, tenant d. p. à la meson Ysabel la Boisteuse et d. p. à la meson a LA BOUCHARDE, — feimes crier par les eglises que qui le voudroit acheter, que il veinst, — et — nous vendimes — pour la deffaute dud. Michiel vint sous de parisis de cens sur lad. meson —— à Huguenin de Biauveoir le Bourgoignon clerc, —— por dis lib. parisis — —

L'an de grace mil CC sexante dis et nuef ou mois de mai.

A. Original scellé, S 1369, nº 3.

**1276**. — Jean Poucin, chambellan du Roi, échange avec le Prieuré de St-Martin-des-Champs sa maison de Beaumont, à la Cengle, contre une hôtise à Bailleul-sur-Lesche.

(4 juillet 1279)

Je Jehan Poucin (a) chambellan du roy et sire de Bailluel (102), fois savoir a tous ceulx qui ces presentes lectres verront et orront, que jay donné et octroyé en nom de pur eschange ou de permutacion, à homme religieux et honneste, au Prieur de la prioré de St Martin des Champs de Paris, une maison laquelle je tenoie, avoie et poursievoie à Beaumont, en une piece (b) qui est appelée la Sengle, derriere les murs de lad. ville de Beaumont, pour une hostisse avec les appartemens dicelle, que ledit Prieur avoit, tenoit et pousievoit ou nom de ladite prioré à Baillucl; en icelle maniere que led. Prieur, ou nom de ladite prioré, la dite maison si comme elle se comporte aura, tendra et poursievra delivrement, paisiblement et sans contredit et sans nul rappel de moy ne de mes hoirs des ores en avant. Et promectz audit Prieur ou nom de ladite prioré, la maison dessusdite si comme elle se comporte en lonc et en lé, garantir et delivrer contre tous et en toutes choses aus us et aux coustumes du païs, ou de France. Et promectz par mon loial créant que, contre l'eschange ou la permutacion dessusditz, par moy ne par autre ne vendray, ne feray venir ou temps advenir. Et en tesmoignage de ce, jay mis en ces presentes lectres mon seel propre, lan de grace mil CCº LXXIXº, u jour de la feste Saint Martin en esté.

<sup>(</sup>a) Pontin D. — (b). Ce mot a ici le sens de terrain circonscrit.

A. Original perdu. — B. Cartulaire de St-Léonor, perdu. — C. Copie de février 1501, rôle de parchemin, S 1410, d'après B. — D. Copie du xVIII<sup>e</sup> S., ms. lat. 9974, fol. 18', d'après C.

Edit. a. Douët d'Arcq, Rech. sur les comtes de Beaumont-sur-Oise, p. 135, d'après C.

<sup>102.</sup> Bailleul-sur-Lesches, sur un affluent de l'Oise qui arrose Méru et Chambly. Cf. Douët d'Arcq, Introduction aux Recherches, p. xxxvi.

1277. — Béatrice [de Montfort], femme de Robert IV, comte de Dreux, et de Montfort, accepte le choix fait par son époux de l'Abbé de Saint-Denis comme arbitre dans un différend avec la communauté de Saint-Martin.

## (26 juillet 1279)

A touz — Beatriz, fame de tres noble home nostre treschier seigneur Robert, conte de Dreues et de Montfort, salu. Sachent tuit que nous avons ferm et estable le compromis que nostre treschier seigneur devantdit a fet en ennorable home religieus et honeste, l'abbé de Saint-Denis en France, de la cause ou des causes qui meuvent ou entendent a mouvoir contre religieus homes le prieur et le couvent de St Martin des Chans de Paris contre nostre tres chier seigneur devantdit en la ville et ou terroer de Bonnelle; et prometons en bonne fai sur l'obligement de touz noz biens que nous tendrons fermement a touz jours, sans venir encontre, ce que lidit abbés de Saint-Denis fera et ordenera dou compromis dessusdit, sait pour nous ou contre nous. Et que ce sait ferm et estable, nous avons séellé ces pres. letres de nostre séel, données en l'an de grace mil deus cenz soissante et diseunef ou mais de juingnet, lendemain de feste saint Jaque et saint Cristofle.

A. Original, S 1409, nº 27. Superbe sceau elliptique de Béatrix, sur cire blanche, avec contre-sceau armorié (Demay, nºs 2655 et bis).

1278. — Arrêt du Parlement qui reconnaît aux moines de Saint-Martin le droit de justice pour les fausses mesures sur leurs hôtes, malgré l'opposition du prévôt de Paris, mais réserve au roi l'étalon et le poinçonnage.

(Vincennes, août 1279)

Pu[nurus] Dei gratia Francorum rex u. p. l. i. salutem. Notum facimus quod, cum Prior et conventus Bti Martini de Campis Paris. dicerent quod erant in saisina justiciandi falsas mensuras in terra sua infra muros Paris., et quod justicia false mensure fuerat eis reddita in Castelleto Paris., de Adam Cafet; dicerent etiam quod erant in saisina habendi estalonem pro mensuris hospitum suorum

adjustandis, et adjustandi dictas mensuras ad suum estalonem, et signandi easdem; Preposito nostro Parisiensi pro nobis contrarium asserente et dicente nos esse in possessione predictorum — Tandem, quia per inquestam super hoc factam, probatum inventum fuit dictos Priorem et conventum esse in saisina justiciandi falsas menras in terra sua antiqua, in qua habent justiciam, prout se continuat, pronunciatum fuit per curie nostre judicium, dictos Priorem et conventum in saisina hujusmodi remanere debere. Estalone et signo mensurarum nobis remanentibus, prout hactenus extitit usitatum. In cujus rei testimonium pres. litteris nostrum fecimus apponi sigillum.

Actum apud Vicenas, anno Domini Mº CCº septuagesimo nono, mense augusto.

A. Original, L 873, nº 31. Sceau de majesté en cire verte, en partie brisé.

1279. — L'official du R. P. Anchier, cardinal, archidiacre de Paris, sur la demande de Marie [d'Etampes], veuve de Michel de Montmartre, désigne pour tuteur de ses enfants mineurs Simonet et Marote, au refus de leur oncle paternel, Jean de Montmartre, un protecteur bienveillant, Jean de Mauregard, qui accepte sous serment.

(11 mars 1280)

U. p. l. i. Officialis curie reverendi patris domini Ancheri Cardinalis, archidiaconi Parisiensis — — Notum facimus quod ad nostram presenciam accedentes Maria, relicta defuncti Michaelis de Montemartirum, Symonetus et Marota ejus liberi, impuberes, a dicto defuncto Michaele suscepti, Petronilla dicta de Sancto Marcello, soror dicti Michaelis defuncti, Emelina dicta la Bougharde, consanguinee et affines dictorum impuberorum, nobis humiliter supplicarunt ut nos, ex debito nostri officio, eisdem minoribus, ne propter etatis sue lubricum, in personis, rebus vel negociis detrimentum aliquod paterentur, de tutore seu curatore legitimo providere dignaremur, petentes quod nos eisd. minoribus Johannem dictum de Montemartirum patruum suum — — de cujus moribus

et facultatibus sibi — — ad plenum constabat, — — curatorem concedere dignaremur. Qui quidem Johannes, comparens in judicio coram nobis et se excusans ab onere tuicionis — — noluit in se suscipere onus — — curationis — — immo asseruit quod intendebat — — litigare contra ipsos minores. Nos vero — — Johannes de Malorespectu — — tutorem — — dedimus. Qui quidem Johannes de Malorespectu juravit coram nobis, tactis sacrosanctis evangeliis, omni etiam sollempnitate adhibita que in talibus adhiberi solet, et fieri consuevit, quod dictos nimores, res, bonaque, negocia corum, bene et fideliter deffendet ac etiam pertractabit, et ea que eisdem minoribus — — utilia viderit, faciet — — se quantum ad hec et omnia bona sua mobilia et immobilia, presencia et futura, eisd. minoribus obligando — —

Datum anne Domini millo CCo septuagesimo nono, die lune post Brandones.

- A. Original perdu. B. Vidimus de 1280, S 1369, nº 16.
- 1280. Vente par « Maria de Stampis, relicta defuncti Michaelis de Montemartirum », Hugoni dicto de Bellovisu, civi Parisiensi, burgundo, et Agnee, ejus uxori », pour 7 livres parisis, d'une place à Paris « in vico Gilberti dicti le Gravelier ».

(Avril 1280)

- A. Original, S 1388, nº 17.
- 1281-1282. L'Official de Paris désigne pour tuteur de Jeannot d'Ailly, à la requête de sa mère Mahaud, un prêtre, Gui de Septboules, qui constitue pour curateur son clerc, Galeran le Breton (22 mai 1275). Jeannot, avec l'agrément de son curateur, vend aux exécuteurs testamentaires de Ferri Boneuil 5 sols de surcens sur deux maisons rue Godefroi de Bagneux.

(13 août 1280)

U. p. l. i. Officialis curie reverendi patris domni Angueri cardinalis, archidiaconi *Parisiensis*. Noveritis nos litteras inferius annotatas vidisse in hac forma:

« U. p. I. i. Officialis curie Parisiensis — — MATILDIS relicta defuncti Girardi de Alliaco, vidua, nobis humiliter supplicavit ut nos Johanneto filio suo minori daremus tutorem — — nos — — domnum Guidonem de Septempilis presbiterum eidem — — minori de assensu — — matris ipsius dedimus — — curatorem. Qui Guido — — constituit — — loco procuratoris — — Galerannum Britonem, clericum suum — —

« Datum anno Domini M° CC° sexagesimo decimo quinto, die mercurii ante Ascensionem Domini. »

Preterea dictus Johannotus, auctoritate dicti Galeranni — recognovit se pro lx sol. par. jam sibi solutis — vendidisse — executoribus testamenti — def. Ferrici Bonoelli v sol. par. annui incrementi census — super duabus domibus — in vico Godefridi de Balneolis, in censiva Sancti Martini de Campis, videlicet super domo Blondelli de Castelleto, iii sol., et super domo que dicitur Annualis, ii sol. —

Datum anno Domini M° CC°LXXX°, die martis ante festum Bti Arnulphi martiris (a)

(a) La fête de saint Arnoul se célébrait le 16 août; l'indication donnée dans cet acte de l'officialité prouve que la fête de l'Assomption qui tombe la veille ne se solennisait pas encore dans le diocèse de Paris, car le greffier épiscopal n'eût pas manqué d'écrire : « die martis ante Assumptionem Beate Marie Virginis. »

A. Original perdu. — B. Copie du xvii s., S 1383, nº 7.

1283. — Lambert de Bar, clerc, reconnaît que frère Pierre, prieur de St-Martin, lui a concédé pour neuf ans la grange de Savies [Belleville], pour trois muids d'avoine et trois muids et demi de blé par an.

(29 avril 1281)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis Lambertus de Barro miles (a) — confessus est — se recipisse a — fratre Petro priore Sti Martini de Campis Paris. quandam grangiam sitam prope Parisius que Savies (103) vulgariter appellatur, una cum centum arpentis terre arabilis — ad novem annos — ad admodiatio-

<sup>103.</sup> Les possessions du monastère « apud montem Savias » sont mentionnées dans les plus anciennes confirmations de ses biens.

nem trium modiorum avene et duorum modiorum cum dimidio bladi quod creverunt in terris predictis — —

Datum anno Domini M°CC°LXXXmo primo, die veneris post festum Beati Bartholomei apostoli.

(a) Cette lecture résulte d'une correction évidente au parchemin dont le texte, effacé par vétusté, a été rétabli inexactement. Lambert de Bar-sur-Aube était clerc, et non chevalier. Cf. n° 1291 ci-après.

A. Original, S 1335, nº 1.

1284. — Arrêt du Parlement reconnaissant au Prieur de St-Martin le droit de haute et basse justice sur la ville de Limoges-en-Brie, dans la châtellenie de Melun, sauf sur les feudataires.

(Paris, septembre 1281)

PHILIPPUS Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis t. p. q. f. quod cum (.) baillivus noster Senonensis in nostra curia dixisset et proposuisset contra [Petrum] priorem et conventum Sancti Martini de Campis Paris., quod alta et bassa justicia ville de Limogiis et pertinenciarum ejusdem sitarum infra Castellaniam nostram de Meleduno ad nos pertinebat, cum generale sit et notorium quod nullus habeat infra dictam Castellaniam altam vel bassam justiciam, nisi illam habeat per punctum carte vel tanto tempore eam habuerit et explectaverit, quod sibi sufficere debeat ad jus dominii acquirendum; diceret eciam dictus ballivus quod generaliter omnes casus alte justicie qui in dicta Castellania accidunt ad nos spectant: Procuratore dictorum Prioris et conventus Sti Martini contrarium asserente et dicente quod villa de Limogiis, ecclesia et decime ipsis Priori et conventui data fuerint a regibus Francie predecessoribus nostris, sine retentione aliqua quam ibi fecerint; et quod dicta juridictione alta et bassa in villa de Limogiis et in ejus pertinenciis dicti Prior et conventus et eorum predecessores usi sunt tanto tempore quod sufficit eis ad jus et dominium acquirendum. Tandem, visis probationibus hinc inde productis, et rationibus hinc inde plenius intellectis, dicti Prior et conventus ab impetitione pred. nostri Ballivi fuerunt per nostre curie judicium absoluti, retenta nobis alta et bassa justitia in hominibus feodalibus, de corporibus, mobilibus, et catalis corum, si qui sint in dicta villa de Limogiis, et ejus pertinenciis, vel fuerint in futurum. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum.

Actum Parisius, anno Domini Mº ducentesimo octogesimo primo, mense septembris.

A. Original scellé, K 36, n° 58. — B. Vidimus de « Jehan Ploiebanch, garde de la prévosté de Paris, l'an de grace mil CCC et neuf, lundi avant la Saint-Martin d'hiver ». L 877, n° 45.

Ind. Tardif, Mon. historiques, p. 354, nº 914, d'après A.

1285. — Amauri III de Meulan, seigneur de la Queue et de Gournay, écuyer, sire Gobert de Dargies et sire Guillaume d'Amblain-ville, chevaliers, autorisent l'ouverture de deux routes forestières à travers leurs bois de Roissy.

### (Novembre 1281)

O. p. l. i. nos Almauricus de Meulento, dominus de Cauda et de Gornayo, armiger, dominus Gobertus de Argus et dominus Guillelmus de Amblevilla milites, salutem in Domino. Notum facimus quod cum nos dedissemus, concessissemus et certis metis fecissemus signari de propria parte nemorum nostrorum de Roissiaco in Bria duas vias, unam inter nemus ecclesie Ble Marie de Gornayo et nemus hospitum dicte ecclesie apud Roissiacum manentium, et alteram inter nemus dicte ecclesie predictum et nemus religiosorum virorum abbatis et conventus Fossalensis, ad nemora foreste nostre de Roissiaco et nemora dicte ecclesie de Gornaio et hospitum suorum predictorum evacuanda et animalia Prioris ecclesie de Gornaio et hospitum suorum ducenda in pasturam in suis nemoribus et reducenda per eosdem, in quibus viis omnimodam justiciam retinemus; sed quia dicte vie ad dicta nemora nostra evacuere sufficere non valebant, nos pensata utilitate nostra et heredum nostrorum ac participantium nobiscum in dicta foresta, -- cum Priore et conventu -- et eorum hospitibus -concordavimus in hunc modum : quod ipsi Prior et conventus et sui hospites concesserunt nobis — — et certis metis assignari fecerunt unam aliam viam per nemora dictorum hospitum in qua via sic concessa nichil juris, proprietatis, justicie seu dominii nos vel heredes nostri seu nobiscum participantes in dicta foresta habebimus — Pro qua via et in recompensationem ejusdem dedimus et concessimus dictis Priori et conventui et suis hospitibus una cum usu aliarum viarum predictarum, quinque arpenta nemoris nostri circa Marchesium sita, certis limitata metis et signata, que quinque arpenta nemorum dicti hospites de Roissiaco tenebunt in posterum a dictis religiosis et eorum ecclesia de Gornaio tanquam a dominis fundi. ——

Datum anno Domini M° CC° octogesimo primo, mense novembri.

A. Original, L 877, nº 32. — Petit sceau rond, à l'écu chargé d'un lion rampant, à la queue fourchée. Légende fruste.

Sceau rond, de plus grand diamètre, à l'écu chargé de neuf merlettes en orle, 4, 2, 2, et 1. † S'..... DNI DE DARGI ... MILITIS.

Restes informes du troisième sceau, de petit format.

B. Copie du xviº s., LL 1398, fol. 101.

1286. — Don, en pure aumône, au Prieuré de Saint-Martin, par « dominus Johannes de Sancto Claro, presbiter, canonicus ecclesie Sti Thome de Lupara », de 26 sols parisis de cens sur une maison « in vico Gravelarii » (Décembre 1281).

A. Original, S 1388, nº 35.

**1287.** — Jean Poucin, chambellan du Roi, et sa femme Perronnelle, vendent à Saint-Marlin, pour 160 livres parisis, la mairie de Bouffémont.

(Février 1282, n. st.)

A touz — — GILE DE COMPIGNE garde de la prevosté de Paris — pardevant nous vindrent sire Jehan dit Pougn chambelanc nostre chier seigneur le Roy de France et Perronelle sa famme, afermerent — — qu'il avoient, tenoient et poursuivoient une mairie en la ville de Bouffemont (106), en la censive de religieus homes le Prieur

<sup>106.</sup> Bouffemont, ca. Ecouen, ar. Pontoise.

et le convant de St Martin des Chans de Paris et en leur seignorie, en laquele mairie il appartient trois arpens de terre arable assis au terrouer de — Bouffemont, et le four delad. ville et les esbournages, les saisines et autres choses qui sont atenanz au service de lad. mairie — laquelle mairie il reconnurent — qu'il avoient vendue — as devant diz prieur — as us et en acroissement des pitances du dev. dit couvant, pour cent et soissante liv. de parisis — —

L'an de grace mil CC quatre vinz et un, eu mois de fevrier.

A. Original, S 1339, nº 10.

1288. — Echange entre Mathieu [de Vendôme], abbé de Saint-Denis, et le Prieuré de Saint-Martin-des-Champs, d'un cens sur une chambre ou maison sise en face de l'église Sainte-Croix de Saint-Denis, contre un cens sur une pièce de terre longeant la Voie de Senlis.

(Mars 1282, n. st.)

Accord entre St Martin et Mathieu, abbé de St Denis, au sujet d'une pièce de terre de 3 arpens, « in territorio de Griperel, contiguam chemino Silvanectensi, » dont ils échangent le cens de 15 den. contre un cens de 6 den. que St Martin percevait sur une maison à St-Denis, « domum seu cameram ab oppositis ecclesie Ste Crucis de Sto Dyonisio ».

Datum anno Domini Mº CCº octogesimo primo, mense marcio.

A. Original, S 1400, nº 8. Sceaux brisés.

1289. — Jean, sire de Chantilly, confirme les accords passés, en 1233, entre son devancier Guillaume, chevalier de Senlis, et les moines de St-Nicolas d'Acy.

(Août 1282)

A touz ceus qui ces pres. lettres verront. Je, Jehan de Ghantelli, chevalier et sires de ce lieu, et Jehanne, ma fame, salut. Nous faisons a savoir a tous que nous avons veues et regardées les lettres de

nostre chier seigneur et pere de moi Jehan devant dit, de bone memoire feu Guilliaume, jadis chevalier et fluz monseignieur Gui jadis boutellier de France, dont le teneur est telle :

Suit le texte de l'accord de 1133 (n° 919, tome IV, p. 86)

Et comme contenz fust meuz entre nous et les diz prieur et moinnes, seur ce que nous disions que nous avions usé le contraire de ce qui est contenu ès dites lettres en pluseurs choses : c'est à savoir à mestre forestiers ès diz bois sanz ce qu'il feissent serement aus diz prieur et moinnes; en mestant bestes domeiches, en vendant le paennage et le pasturage et les profiz et les issues et les amendes et les esploiz dudit bois sanz les diz prieur et moines; et en feisant et entournant ces choses en nostre proufist proprement; et disions que nous estions en saisine et avions usé encontre lad, chartre, de vandre led. bois a nostre volenté, et se il estoit enchéeri, il estoit et devoit estre enchieri en nostre main. Toutevoies nous, qui voulons en toutes choses et par toutes choses aconplir et enteriner la volenté de nostre chier seignieur et pere de moi Jehan desusdit, et ses fez confermer, ladite letre et toutes les choses contenues en icele letre confermons et approuvons — Et pour ce que nous, ne noz hoirs, ne puissions venir encontre les choses desusdites, lesqueles nous voulons estre fermes et estables a toujours, nous avons séellé ces pres. letres de noz propres seaus des quiex nous [usons, qui fuerent] données l'an de grace mil CC quatre vins et deus, u mois d'aoust.

# (Sceau brisé sur tresse de soie rouge)

A. Orig. rongé dans ses dernières lignes, Arch. de l'Oise — H 25803.

B. Copie collationnée du 10 mars 1535, constatant les mêmes lacunes qui sont aujourd'hui dans l'original.

1290. — Frère Adam, prieur de Gournay-sur-Marne, s'accorde avec les moines des Fossés [Saint-Maur] au sujet des dimes d'un manoir, appelé la Grange-Louis, chevauchant sur la limite des paroisses d'Essonnes et d'Evry, le corps de logis étant sur celle-ci et les étables sur l'autre; il est convenu que la seule dime des agneaux sera perçue par les moines des Fossés, celles des laines, des veaux et des porcs demeurant acquises à ceux de Gournay.

(Février 1284, n. st.)

U. p. l. i. frater Adam, humilis prior Bte Marie de Gornaio super Maternam, totusque ejusdem loci conventus, salutem in Domino. Notum facimus quod, cum inter nos et ecclesiam nostram de Gornaio, ex una parte, et viros religiosos abbatem et conventum Sti Petri Fossatensis et eorum ecclesiam ex altera, questio verteretur super eo quod nos, ecclesie nostre de Gornaio nomine, dicebamus nos habere jus percipiendi decimas lanarum, agnarum, vitulorum et porcorum in quodam manerio quod vocatur granchia defuncti Ludovici, eo videlicet quod quedam pars dicti manerii, scilicet illa pars in qua sunt tecta animalium et in qua parte animalia in dicto manerio existentia nutriuntur et jacent assidue, sita est infra fines sive metas parochie nostre de Essona, cujus parrochie de Essona decimatio ad nos et ecclesiam nostram, de consuctudine seu de jure patronatus pertinet; dictis vero abbate et conventu Fossatensibus in contrarium asserentibus se, nomine ecclesie sue, esse et fuisse a longis temporibus retroactis, in possessione percipiendi et habendi decimas agnorum, vitulorum et porcorum in dicto manerio, eo videlicet quod altera pars manerii, videlicet illa pars in qua inhabitantes dictum manerium manent et habitant sita est, ut dicitur, infra fines sive metas parrochie de Everiaco (107) cujus parrochie decimatio ad ipsos abbatem et conventum de consuetudine seu de jure patronatus dicitur pertinere. Tandem, bonis viris mediantibus inter nos et ipsos — fuit amicabiliter, unanimiter et finaliter, in modum qui sequitur, concordatum : ita videlicet quod - perpetuo decimas agnorum tantummodo in dicto manerio seu tecto, sita in dicta parrochia nostra de Essona, libere percipient et quiete; et nos et ecclesia nostra de Gornaio habebimus perpetuo et perci-

<sup>107.</sup> Evry-Petit-Bourg, ca. Corbeil.

piemus in eodem manerio decimas lanarum, vitulorum et porcorum tantummodo, libere et quiete — —

Datum anno Domini 1283, mense februario.

B. Copie du xvIII° s., coll. Gaignières, ms. lat. 5416, fol. 486.

1291. — Lambert de Bar-sur-Aube, clerc, reconnaît devoir à Saint-Martin plus de sept muids de blé et de deux muids d'avoine, tant pour les arrérages de sa ferme qu'à titre d'avance.

(20 mars 1284)

U. p. l. i. Officialis curie reverendi patris domini Anchi[ent]

Gard[inalis], archidiaconi Parisiensis — Lambertus de Barro
super Albam, clericus (a), recognovit se debere — — conventui
Sti Martini de Campis septem modia et tres minas avene, et duo
modia et dimidium et unam minam bladi, tam ex arreragiis quibusdam quam ex causa mutui — —

Datum anno Domini Mº CCº octogesimo tercio, die sabbati post Reminiscere.

- (a) Voir le nº 1283 ci-dessus.
- A. Original, S 1335, nº 1.
- 1292. -- Robert de Pontoise, orfèvre, et Marguerite sa femme, prennent à louage des moines une demi-maison sur le Grand-Pont, près celle des Templiers pour cinq ans, moyennant 30 livres parisis, à charge d'entretenir la couverture, la gouttière, les plâtres et planchers.

  (20 juin 1284)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Robertus de Pontissara aurifaber, et Margareta ejus uxor, recognoverunt se recepisse a — conventu Sancti Martini de Campis Paris. ad locagium, medietatem domus eor. religiosorum site super Magnum Pontem, juxta domum Templariorum ad v annos pro xxx lib. par. — durantibus v annis — dictam medietatem debent — retinere in bono statu in quo modo est, seu in meliori, suis propriis sumptibus, — in coopertura, stillicidiis, plastro et plancheto.

Datum anno Domini M° CC° LXXX° quarto, die martis ante Nativitatem beati Johannis Baptiste.

A. Original, S 1328, nº 12.

1293. — Sentence arbitrale de Mathieu [de Vendôme], abbé de Saint-Denis, qui maintient à St-Martin-des-Champs le droit de fourches patibulaires à Bonnelles, contre les prétentions du comte de la Marche (Hugues XIII de Lusignan) et celles du comte de Dreux (Robert IV), puis de sa veuve (Béatrice de Montfort, tutrice de Jean II).

(Août 1284)

U. p. l. i. MATHEUS miseratione divina, ecclesie Bti Dyonisii in Francia abbas humilis — — Cum — — Prior et conventus Sti Martini de Campis Paris. dicerent et proponerent contra nobiles viros Comitem Marchie (a) et Comitem Drocensen, tempore quo vivebat, et contra Comitissam Drocensem ejus uxorem, quod, cum dicti religiosi — fuissent in possessione quarumdam furcarum sitarum in terra sua de Bonnella, essent etiam — — in possessione justicie tam alte quam basse in terra sua in villa de Bonnella et territorio ejusdem, dicerentque - dictam justiciam ad eos pertinere de jure, et quod erant de Domini Regis garda et resorto pro terra predicta, predicti Comites et Comitissa, seu eorum gentes, in prejudicio dictorum religiosorum predictas furcas asportaverant minus juste, cum hoc faciendi jus aliquod non haberent; - Procuratoribus dictorum Comitum et Comitisse in contrarium asserentibus, et quod eis licebat hoc facere, cum dicti Comites — — essent in possessione justicie de Bonnella (108) in terra religiosorum —; Tandem in Domini Regis Curia, predicti comes MARCHIE pro se et comes Drocensis pro se et uxore sua — et procurator Religiosorum — - concederunt quod nos inquireremus per nos vel per alium, et sciremus super hiis veritatem, et declararemus — ad quos debeant pertinere predicta. Nos itaque — visis inquesta facta

<sup>108.</sup> Bonnelles, ca. Dourdan, ar. Rambouillet.

super hiis, et carta bone memorie Beatricis de Petrofonte, filie quondam Comitis Montisfortis (109), et aliis rationibus et instrumentis — pronuntiamus per judicium quod omnimoda justicia, tam alta quam bassa, in villa et territorio de Bonnella, in terra dictorum religiosorum, pertinet ad Religiosos predictos — necnon etiam quod ipsi, quantum ad predicta, sunt et esse debent de resorto Domini Regis et garda. In cujus rei — —

Actum anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo quarto, mense augusto.

(a) L'Art de vérifier les Dates (t. II, p. 384) ne donne pas la date funèbre de Hugues XII de Lusignan, mais seulement l'année (1282). Comme l'instance fut commencée avant le 14 novembre, jour où mourut Robert IV de Dreux, l'avènement de Hugues XIII est antérieur à ce quantième,

A. Original, S 1409, nº 18. Sceau assez bien conservé de l'abbé Mathieu. (Demay, n° 2697).

1294. — Arnoul dit de Meaux, clerc, fils de feu Gérard de Crépy, renonce au cens qu'il percevait sur la masure de Baudoin de Gournay.

(1° octobre 1284)

Officialis curie Silvanectensis — — Arnulphus dictus de Meldis, clericus, filius quondam Gerardi de Crispeio, recognovit — — remississe Baldouino de Gournai XII sol. super census quos dictus clericus percipiebat super — — masuram dicti emptoris — — in villa de Gournai — —

Datum anno Domini M°CC° octogesimo quarto, die dominica in festum Bti Remigii.

A. Original, S 1426, nº 60. Sceau brisé.

1295. — Robert Cornu, archidiacre de Gâtinais en l'église de Sens, notifie au Prieur de Cannes que, faute par lui d'avoir produit

<sup>109.</sup> Béatrice de Rochefort, femme de Dreux de Pierrefonds, fit en 1144 des libéralités à St-Martin (n° 283, t. II, p. 152) et lui donna, entre 1155 et 1168, la terre et la justice de Bonnelles (n° 397, t. II, p. 303) dont l'église appartenait depuis longtemps aux moines (Cf. t. I, p. 121, et t. II, p. 127).

devant l'archevêque la preuve qu'il a le patronage sur la cure de Flagy, celle-ci sera conférée au candidat présenté par le Prieur de Saint-Martin-des-Champs.

### (17 décembre 1284)

Viro religioso et honesto Priori de Cannio Robertus Cornuti, archidiaconus Wastinensis in ecclesia Senonensi — — De speciali mandato Domini Archiepiscopi — — Vobis significamus quod, nisi infra instantem diem dominicam hora prima, ad dominum Archiepiscopum nuncium miseritis Senonis, qui ipsum plenissime instruat super jure patronatus ecclesie de Flagiaco, quod ad vos dicitis pertinere, ex tunc idem dominus dictam ecclesiam, ad presentationem Prioris Sti Martini de Campis, conferret presentato —

Datum anno Domini millesimo ducento octogesimo quarto, die veneris post hyemalem festum Sti Martini.

A. Original, S 1337, nº 44.

1296. — Jean Erneis, fils de feu Pierre Erneis, bourgeois de Paris, infirme de corps mais sain d'esprit, donne aux Religieux de Saint-Martin 230 sols de cens sur le grand hôtel de l'Abbesse de Maubuisson, en la Mortellerie, 14 sols sur la maison voisine, de Jean Flameng, en la censive du Chambrier de France, sur la maison de Pierre de Maroles, charpentier, rue des Garneaux, près la grange Laurent de Mauregard, en la censive de l'Evêque; une autre, grande rue Saint-Martin, en la censive Saint-Magloire; sur celle de Guillaume le Breton près le puits de la Ferronnerie, en la censive du Roi; sur la petite maison du donateur, touchant celle de maitre Hugues de Verberie, en la censive St-Germain-l'Auxerrois. Le testateur donne caution sur un surcens de 4 liv. 10 sols en la rue Saint-Germain-l'Auxerrois, au cas où les exécuteurs testamentaires de sa mère Jeanne ou d'autres particuliers occasionneraient une réduction de ces cens par leur intervention.

#### (20 décembre 1284)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Johannes dictus Herneys filius defuncti Ретки Herneys civis Parisiensis, infirmus corpore, sanus mente — — considerans curialitates et beneficia sibi

impensa a religiosis viris Priore et conventu Sti Martini de Campis -- contulit -- monasterio eorumdem census infrascriptos: xxxvi sol. paris. super magna domo Abbatisse de Malodumo sita Parisius in Mortelaria; x sol. super parva domo ejusdem abbatisse; XIV sol. super domo Johannis Flamenci sita retro domum ejusdem abbatisse; - - qui sunt in censiva Camerarii Francie, in IV den. censualibus onerati. Item, xxx sol. super domo Petri de Merrolus, carpentarii, sita Parisius in vico de Garnellis, contigua - granchie Laurenth de Malorespectu, in censiva domini Parisiensis episcopi, in xx den. cens. onerati. Item, L sol. super domo Guill. CORDUBANARII sita Parisius in magno vico Sti Martini, in censiva Sti Maglorii, oneratos in vi den. cens. Item Lx sol. super domo def. Guillelmi dicti Britonis (110) sita Parisius in Ferronaria contigua ex una parte domui Richardi dicti Picardi et ex alia parte domui Ade de Corbolio, satis prope putheum de Ferronaria, in censiva Domini Regis, in vi den. cens. oneratos. Item, xi sol --super parva domo ipsius Johannis Henneis sita Parisius in riparia de Lupara, contigua ex parte una magne domui dicti Johannis, et ex alia parte domui magistri Hugonis de Verbrya, in censiva Sti Germani Autissiodorensis Parisiensis — — Quod si forte presens donatio per executores defuncte Johanne matris sue, seu per alios -- contingeret -- diminui, voluit diminutionem suplerri de aliis bonis suis; et ex nunc obligat — IV libras et x sol. par. census incrementi quos dicebat se habere — — super domo Guil-LELMI dicti LE COURANT sita Parisius in vico Sti Germani Autissiodorensis in censiva domini Parisiensis episcopi, contiguam ex una parte domui Johannis de Pontissara et ex alia parte domui defuncti HUGONIS DE GAGNIACO ---

Datum anno Domini M°CC°LXXX° quarto, die mercurii ante festum beati Thome apostoli.

A. Original, S 1404, nº 8.

<sup>110.</sup> Ce nom d'un ancien propriétaire (Guillaume le Breton) mérite d'être retenu.

1297. — Contrepartie de l'acte précédent: Frère Pierre, prieur de Saint-Martin, concède à Jean Erneis la participation aux bonnes œuvres de la communauté comme à toutes les pitances, avec les vivres et approvisionnements nécessaires à son alimentation et entretien, ainsi qu'à ceux de son valet.

(20 décembre 1284)

Universis p. l. i. frater Petrus, humilis prior monasterii Sti Martini de Campis Par., Cluniacensis ordinis, totusque ejusdem loci conventus, eternam in Domino salutem. Attendentes curialitates et beneficia que et quas Nobis et monasterio nostro Johannes dictus Erneys, defuncti Petri Erneys civis Parisiensis filius, fecit hactenus et impendit, ipsum in orationibus nostris accipimus ipsique Johanni, tanguam benemerito ex nunc damus et concedimus, sibique quamdiu vixerit, reddere promittimus ea que inferius continentur: videlicet quatuordecim albos panes pro se et quatuordecim nigros panes pro valeto ejusdem; item, tres quartas vini de conventu, pro se et valeto suo; item et vinum pitancie quando conventus habebit pitanciam, pro se et non pro valeto suo; item pro se triginta quinque ova, et pro valeto suo quatuordecim ova; seu pro ipsis ovis alectia secundum quod consuevit monachis et servientibus ministrari, in qualibet septimana. Item quatuordecim candelas de sepo et duodecim denarios, octo videlicet a Priore, et quatuor a conventu, pro cenis, hec omnia supradicta in qualibet septimana. Item, pitancias sicut conventus habebit : scilicet in Adventu et Ouadragesima, veneris et dominicis diebus dumtaxat; exceptis aliis pitanciis quas illi qui litteras habent a Nobis consueverunt percipere. Item minutiones, generalia, et infirmarias tanquam unus de monachis nostris. Item, unum sextarium potagii et unum porcum ad Natale, seu, pro valore ejusdem, viginti solidos. Item, duodecim moles grossorum lignorum quolibet anno. Item, in Qadragesima, unum boissellum gruelli et sex libras amingdalorum, et unam libram piperis, unam quartam olei, dimidium estret allium, unum centum cepium; item, in Adventu, dimidiam quartam olei, dimidium centum cepium et dimidiam libram piperis. Item, in

Paschate, unum par sotulariorum de bazenna, et, ad Pentectostem, unum par solutariorum de aluda. Item, ad festivitatem omnium Sanctorum, unum par caligarum et duo paria de chaucons. Et, anno quolibet, unicum garnamentum. Item, quolibet mense, unam quartam sagiminis. Dictum quoque Johannem, in morte sua, ad sepulturam recipiemus cum habitu monachali. Nec aliquid, in bonis ejus presentibus aut futuris, poterimus reclamare, exceptis bonis que jam nobis idem Johannes contulit, prout in litteris super hoc confectis, sigillo Curie Parisiensis sigillatis, plenius continetur; nisi nobis per ipsum aliquid de novo contingerit erogari. Que omnia supradicta dicto Johanni dare et facere promittimus et complere. In cujus rei testimonium sigilla nostra presentibus litteris duximus apponenda.

Datum anno Domini millo ducento octogesimo quarto, die mercurii ante festum Beati Thome apostoli. Actum est in Capitulo nostro.

A. Original perdu. — B. Copie du xme s., L 871, n° 93, sur un feuillet de parchemin opisthographe.

1298. — Guillaume de Barbery, abbé de Cerisy, est inhumé à St-Martin.

(1284)

Épitaphe éd. par Marrier, Monasterii S. Martini... historia, et par la Gallia christiana, XI, 410.

1299. — Mathieu Pisdoë, bourgeois de Paris, pour fonder l'anniversaire de sa femme Perrenelle, donne vingt sols de cens sur une maison au coin de la grand rue Saint-Martin.

(2 janvier 1285, n. st.)

Officialis curie Parisiensis — — Matheus dictus Pisdoe civis Parisiensis — — viginti solidos par. annui census — — super quadam domo sita Parisius in magno vico quam tenent Johannes de Clamarcio et Odelina ejus uxor — — facientem cuneum magni vici per quem itur ad ecclesiam Sti Martini de Campis — — concessit

— — predicto conventui — — pro anniversario Petronille quondam uxoris dicti Mathei — —

Anno Mº CCº octogesimo quarto, die martis ante festum Epiphanie Domini.

A. Original, S 1368, nº 78.

1300. — Le roi Phillippe III vidime des lettres de Mathieu de Vendôme, abbé de Saint-Denis.

(Février 1285, n. st.)

Римпррия, Dei gratia, Francorum rex. Notum — — —

Texte des lettres de Mathieu, abbé de St-Denis, d'août 1284 (nº 1293).

Actum Parisius, anno Domini millo duco octogo quarto, mense februario.

Original avec grand sceau de majesté, S 1409, nº 33.

## Supplément au groupe XVI

1174 bis. — Le prieur Milon concède à l'armorier Philippe, en reconnaissance de son zèle pour le culte divin, une rente de vingt sols parisis reversible sur ses successeurs au même office.

(10 novembre 1261)

U. p. l. i. frater Milo, humilis prior Sti Martini de Campis Paris., et ejusdem loci conventus, eternam in Domino salutem. Notum facimus quod nos, attendentes devocionem et dilectionem quam habet et habuit in ecclesia nostra Sti Martini, erga divini cultus officium, karissimus frater noster Philippus, ecclesie nostre Sti Martini armarius, zelantes etiam ejusdem divini cultus decorem et devotionem de die in diem multipliciter et salubriter ampliari, conventus nostri et nostro ac omnium priorum nobis inmediate subjectorum, in presencia nostra in generali capitulo congregatorum, super hoc interveniente consensu; eidem armario et ejus successoribus. futuris armariis ecclesie nostre predicte, dedimus et concessimus vinginti solidos paris., habendos et ex nunc in posterum percipiendos ab eodem Armario vel ab illo qui pro tempore armarius erit, in ecclesia nostra Sti Martini, super domum Fratrum de Trinitate. juxta vicum Calceye, qui ducit apud Sanctum Dyonisium in Francia, in festo Nativitatis Dominice, annuatim in usum et necessitatem dicti armarii et successorum suorum utiliter committendos. Preterea in eodem generali capitulo — statutum extitit — quod omnes et singuli tam ballivi quam priores qui eidem armario et ejus successoribus armariis, ex consuetudine in ecclesia nostra predicta antiquitus observata, tenebantur in duobus solidis paris. annuatim, ipsi tam ballivi quam priores — — ex tunc in posterum quinque solidos paris., computatis duobus sol. supradictis, predicto

armario — — in crastino festivitatis sancti Martini hiemalis solvere tenebuntur — —

Datum anno Domini M°CC°LX° primo, in crastino festivitatis beati Martini hyemalis.

A. Original L 871, nº 49. Sceau perdu.

1175 bis. — Pierre, abbé des Fossés (Saint-Maur), fait, avec le prieur de Gournay-sur-Marne, un échange de cens entre Gournay et Ville-Evrard, contre d'autres entre Noisy-le-Grand et Bry.

(23 mars 1262, n. st.)

U. p. l. i. frater Petrus humilis abbas monasterii Fossatensis — Cum Prior et conventus ecclesie de Gornaio tenerent — quandam peciam prati continentem circa i arpentum sitam inter Noisiacum Magnum et villam de Bri — — et familia defuncti Gunneri de Gornaio teneret quandam peciam prati sitam inter Calceiam (a) de Gornaio et Villam Ewrardi in censiva ecclesie de Gornaio — nos, — nomine permutationis et escambii, dedimus — — ecclesie de Gornaio sex denarios censuales qui nobis — debebantur, pro octo denariis in quibus dicta familia dictis religiosis tenebatur. — —

Anno Domini M° C° LX<sup>mo</sup> primo, die martis post dominicam qua cantatur *Reminiscere*.

- (a) Galteram B.
- A. Original S 1417, nº 62. Sceaux brisés. B. Copie du xviº s., LL 1398, fol. 30.
- 1187 bis. Robert Chapon et sa femme Alips, dite la Chapone, prennent à cens, pour 34 sols, une maison rue du Cimetière Saint-Nicolas.

(Janvier 1264, n. st.)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — Robertus dictus Chapon et Aalippis dicta la Chapone ejus uxor recognoverunt — — se recepisse a — — conventu Sti Martini de Campis ad augmentatum censum xxxiv s. p. — — domum — — Parisius in vico /

Cimeterii Sti Nicholai — — contiguam — — domui — — Jacobi dicti de Elemosina — — et domui Thome le Cotelier — — Datum anno Domini M° CC° LX° tercio, mense januario.

A. Original, S 1379, nº 18.

1188 bis. — Étienne de Lagny, pitancier de Saint-Martin, acquiert pour 8 livres parisis, de Simon de Corbeil et Jeanne sa femme, la moitié d'une maison et d'étuves dans la rue Godefroi de Bagneux, touchant à celle de Ponche l'Estuveresse, provenant de la succession de Bigiote, fille de Houdouin de Reims et d'Ydrie, sœur de Jeanne.

(Mars 1264, n. st.)

U. p. l. i. Officialis curie Parisiensis — — Symon de Corbolio, cendrerius, et Johanna; ejus uxor, asseruerunt quod habebant, ex parte dicte Johanne, medietatem in quadam domo et stupis — — in vico Godefridi de Balneolis, contigue — — domui Blondelli de Castelleto et — — domui Poncie L'Estuveresse. Quam medietatem — — asserentes eam devenisse dicte Johanne ex caduco, sive successione, defuncte Bigiote quondam neptis sue, filie — — def. Ydrie sororis dicte Johanne, uxoris Houdoini de Remis — — recognoverunt se vendidisse — — religioso viro fratri Stephano de Latigniaco, pitanciario Sti Martini de Campis — — pro octo libris paris.

Datum anno Domini M°CC° sexagesimo tercio, mense martio.

A. Original, S 1397, nº 4.

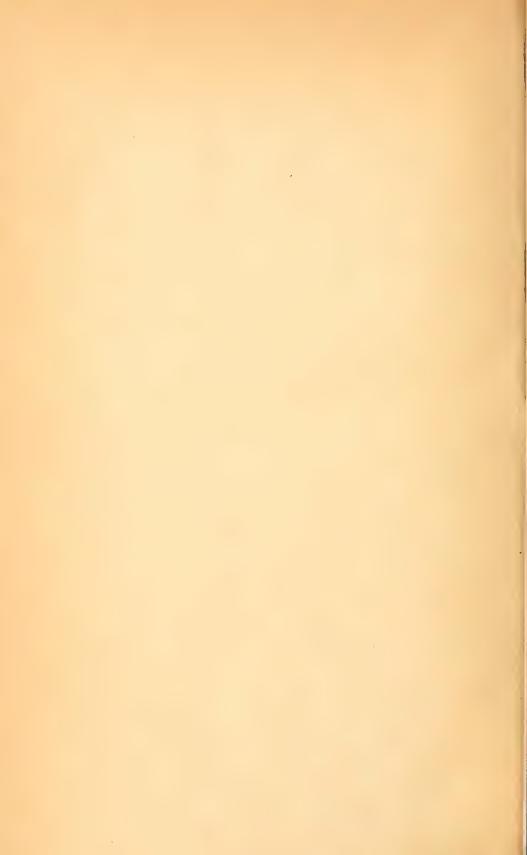

### TABLE DES DOCUMENTS

# XVI. — Actes concernant Saint-Martin-des-Champs sous le règne de saint Louis (1253-1270)

| arbitrage tous les différends entre le Chapitre de Saint-Honoré et le prieuré de Saint-Martin concernant les dîmes de Noisy-le-Grand. (1253)                                                                                                                                       | I |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| tin une rente sur une maison près le cimetière Saint-Nicolas.  (1253)                                                                                                                                                                                                              | 2 |
| 1113. — Renaud III, évêque de Paris, constate l'échange de 16 sols 6 deniers de rente sur des maisons contiguës en la chaussée du bourg Saint-Denis, contre 17 sols de rente sur l'église Saint-Sauveur, fait entre Saint-Martin et Richard Le Chandelier (1254)                   | 3 |
| et sa femme Erembour, avec le Prieuré (1254)                                                                                                                                                                                                                                       | 3 |
| 1115. — Jean Camus cède une moitié de maison et donne caution sur une vigne voisine de celle de Nicolas Quatre-Solz et du pressoir de sire Jean de Beaumont, et sur une autre vigne au-dessus de la Plâtrière, près du Gibet (1254)                                                | 4 |
| parisis, 8 sols de croît de cens rue du Temple, à Bertaud, sergent du chambrier de Saint-Martin (1254)                                                                                                                                                                             | 5 |
| et sa femme Isabeau s'étant donnés au Prieuré de Gournay-sur-<br>Marne, eux et leurs biens, en recevront chaque semaine dix pains<br>blancs et quatorze noirs, plus le vin et le potage accoutumés; le<br>Prieur paiera les gages de leur servante (1254)                          | 5 |
| 1118. — Jean de Champigny, clerc, renonce, moyennant 40 sols parisis, que lui verse le chapelain Guillaume, à ses revendications sur une vigne appartenant à la chapellenie Saint-Jean et Jacques de Champigny, qu'il soutenait lui appartenir, de la succession de sa mère (1254) | 6 |
| sis, que lui verse le chapelain Guillaume, à ses revendications sur<br>une vigne appartenant à la chapellenie Saint-Jean et Jacques de<br>Champigny, qu'il soutenait lui appartenir, de la succession de sa                                                                        | 6 |

| un chef cens sur une maison à Paris, rue Ferpeillon, en la censive<br>Saint-Martin, montant à 8 sols payables aux trois termes de                                                                                                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Pâques, la Saint-Jean et la Saint-Remi (1255)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6  |
| 1120. — Jean de Malaure, bourgeois de Gournay-sur-Marne, et Hélouis sa femme font un échange de vignes avec le prieuré de Gournay (1255)                                                                                                                                                                            | 7  |
| parisis de rente viagère, deux setiers de blé dans la grange du prieur de Leuvres-en-Parisis, dépendant d'une dîme dans la censive de Gui d'Orville, chevalier, que lui avait léguée feu Robert, curé de Cressonsacq (1255)                                                                                         | 8  |
| Martin au sujet du cens d'une maison dans la cité de Paris, rue de la Vieille Juiverie des Boulangers, habitée par Guillaume Alépée, tenant à celle de Renaud Hochebran et suivant les coutumes de la cité de Paris (1256)                                                                                          | 8  |
| Roger dit le Prévôt, de l'Isle-Adam, et Tifaine, sa femme, donnent à Notre-Dame de l'Isle-Adam quatre arpents de terre à Parmain, et autres biens (1256)                                                                                                                                                            | 9  |
| Martin à percevoir dans sa censive de Gouvieux vingt sols de rente que leur a légués sa sœur Elisabeth, dame de Plailly, dont il est l'héritier (1256).                                                                                                                                                             | 10 |
| 1125. — Robert d'Arbrissel et Houdiard, sa femme, vendent à Hue Tisserand, pour onze sols tournois, un demi-arpent de terre à Boulonville, aux us et coutumes du pays (1256)                                                                                                                                        | 10 |
| reçoivent de Saint-Martin, à charge de 15 sols de croît de cens, une maison rue du Temple, hors les murs du roi, à l'opposite des murs de la Couture de la Milice du Temple (1256)                                                                                                                                  | 11 |
| 1127. — Gilbert de Fosses, et Milsend, sa femme, recevant de Saint-<br>Martin 46 sols de croît de cens, pour deux maisons, à Paris, rue<br>du Temple, qui furent à Roger Bellebouche, s'engagent à y<br>employer cent sols en amélioration dans les quatre ans (1256)                                               | 11 |
| 1128 Raoul d'Eaubonne, propriétaire d'une place à Paris, rue Garnier de Saint-Lazare, touchant au jardin de maître Henri, médecin, en concède deux toises à Nicolas le Botenier, pour 5 sols et demi de croît de cens, à charge d'y employer au moins 20 sols en améliorations d'ici la Saint-Jean prochaine (1256) | 12 |
| 1129. — Guillaume de Milly et Isabeau sa femme, possesseurs de la moitié d'une maison à Paris, près Saint-Denis de la Châtre, vendent à Saint-Martin 4 sols de croît de cens sur cet immeuble (1256)                                                                                                                | 12 |
| 1130. — Le roi Louis IX, en conseil, ayant entendu les plaintes de                                                                                                                                                                                                                                                  |    |

| Pierre de Fontaines, chevalier, de rendre une sentence maintenant<br>le prieuré en possession de la justice d'Annet-sur-Marne, malgré<br>les revendications d'Eudes Le Roux et Hervé d'Yerres, prévôts de<br>Paris (1257)                                                                                                                          | 12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1131. — Guillaume Alatache et Béatrice sa femme, Pierre de Sevran et Plaisance sa femme, Ameline fille de Guillaume, vendent, pour 12 livres parisis, 20 sous de rente sur une maison rue de la Plâtrière, indivise entre eux (1257).                                                                                                              | 13 |
| 1132. — Jean de Châtillon, comte de Blois et de Chartres, faisant accord avec Saint-Martin, maintient à sa justice six cas réservés : rapt, meurtre, trésor caché, incendie, homicide, larronerie (1257).                                                                                                                                          | 14 |
| 1133. — Thibaud de Parmain, chevalier, et Béatrice, sa femme, font avec R., prieur de l'Isle-Adam, un échange de terres (1257)                                                                                                                                                                                                                     | 15 |
| Martin d'une rente d'un muid de blé sur sa dîme du Bellay, et de quatorze setiers d'arrérages de cette rente (1257)                                                                                                                                                                                                                                | 15 |
| 1135. — Sire Thibaud de Champagne, chevalier, du consentement de Jeanne sa femme, approuve le legs fait à Saint-Nicolas d'Acy par feu Nicolas Gouvion d'Apremont, chevalier, d'un tensement sur Champagne et Morency, qu'il tenait de lui à foi et hommage, et s'en porte garant envers sire Gaucher de Villiers, chevalier, et tous autres (1257) | 16 |
| 1136. — Etienne Tatesaveur, bailli de Melun, convoque à ses assises au jardin royal à Melun les habitants de Mardilly qui réclamaient un droit d'usage dans les bois de Limoges, que les moines ont fait clore depuis trente ans, et déclare cette clôture légitime (1257).                                                                        | 17 |
| 1137. — Jean Broge, de Champs, et sa femme Emeline vendent à sire<br>Guillaume dit de Villeflix, chevalier, une terre à Bois-Raimond,<br>dépendant du prieuré de Gournay-sur-Marne (1257)                                                                                                                                                          | 18 |
| 1138. — Roger de Pas, dit de Heugicourt, donne au prieuré de Pas, de concert avec sa femme Emmeline et son fils Barthélemi, certaines terres qu'il tenait du sire de Beaucamp (1257)                                                                                                                                                               | 19 |
| Chapitre, en raison des rapports affectueux qui unissent leurs congrégations, pour régler à l'amiable les questions touchant à l'enclos monastique (1257)                                                                                                                                                                                          | 19 |
| 1140. — Hugues de Rueil et Hélouis sa femme vendent à Alexandre<br>Gros-par-mi et Erembour sa femme, pour 40 sols parisis, 4 sols<br>de croît de ceus sur une maison rue de la Platrière, joignant celle<br>de Pierre Fils-Dieu (1257).                                                                                                            | 31 |
| 1141. — Eudes Popin, Jean Arrode et les frères de maître Baudoin<br>Pidoue, propriétaires chacun du tiers d'une place près la poterne<br>Nicole Vidron, acensent cette place à Renaud de Clamart et Lau-<br>rence sa femme, pour 20 sols de croît de cens payables aux qua-                                                                        |    |
| tre termes accoutumés à Paris (1257)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 |

| confirme le don de deux arpents sur la rivière de Marne, fait au prieuré de Gournay par son père et s'en porte garant contre ses sœurs Alips, mariée à Manessier de Bailly, écuyer, et noble dame Philippe, dite de Courtry, filles dudit Raoul (1257)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1143. — Agnès, veuve de Pierre de la Cuisine, et ses enfants, vendent à Jean Roussel, bourgeois de Paris, six sols de croît de cens sur leur maison de la rue Au Maire (1257)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 |
| 1144. — Adam [Ier de Chambly], évêque de Senlis, désigne deux arbitres, le coûtre de St-Frambauld et Dreux, maire de la commune de Senlis, au sujet d'un différend avec les moines de Saint-Martin qui avaient fait abattre par le maire de Gonesse un four à Survilliers, établi sur le fief de l'évêque (1257)                                                                                                                                                                                                                          | 28 |
| 1145. — Simon, chantre de Saint-Frambauld, et Dreux de Montigny, maire de la commune de Senlis, arbitres choisis par Saint-Martin et par l'Evêque, déclarent que le four construit dans la censive de feu Jean de Charny chevalier, dans le fief épiscopal à Survilliers, est licite pour la fabrication des gâteaux appelés « ratiz », mais non pour la cuisson du pain, et qu'au surplus les hôtes de Charny ne sont point banniers de Saint-Martin, et peuvent cuire leur pain où bon leur semble, hors la ville de Survilliers (1258) | 23 |
| 1146. — Le roi Louis IX, en conseil, charge sire Pierre de Fontaines, chevalier, de rendre une sentence, après enquête du prévôt de Paris Eudes Le Roux, constatant que la justice de Noisy appartient à Saint-Martin (1258)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2/ |
| 1147. — Jean de Châtillon, comte de Blois et de Chartres, s'accorde avec Saint-Martin des Champs au sujet de droits de justice (1258).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26 |
| 1148. — Cession, pour 22 livres parisis, par Jean de Troyes, « Johannes dictus de Trecis, filius defuncti Nicholai dicti de Trecis », de 30 sols de rente sur une maison voisine de celle de feu Jocelin Cervoisier, rue des Jongleurs, « in vico Joculatorum », à Guillaume, fils de Jocelin, « Guillelmo dicto Cervisario, filio dicti defuncti Jocelini » (1258)                                                                                                                                                                       | 26 |
| 1149. — Michel de Romainville et Thièce, sa femme, vendent, pour 40 sols parisis, 5 sols de croît de cens sur leur maison, rue de la Poterne Nicole Videlon, à Jean Begouen, clerc (1258)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 |
| 1150. — Guillaume Bourge et Margerie, sa femme, vendent à Saint-<br>Martin un demi-arpent de terre, moins dix verges, à Louvres-en-<br>Parisis (1258)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 |
| 1151. — Adam de la Cour, bourgeois de Paris, et Tisaine sa semme concèdent en aumòne à Saint-Martin 40 sols de cens sur trois maisons, rue Au Maire et rue Pavée, par donation entre viss passée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| devant le clerc juré de l'official (1258)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 |
| secrétain de Saint-Martin une terre à Survilliers (1258)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28 |

| 1153. — Pierre, prieur de Gournay, affecte une grange et son pour-<br>pris, près de la porte du prieuré, aux usages de la pitancerie (1258).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| rente de dix sols au Prieuré sur une maison au bourg Saint-Martin, à Paris (1258)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29         |
| 1155. — Jeanne, veuve de Bernard L'Orfèvre, Philippe, curé de Saint-<br>Nicolas-des-Champs, et les autres exécuteurs du testament de Ber-<br>nard, vendent une maison rue Saint-Martin hors les murs, à<br>Pierre Batteur d'or (1258)                                                                                                                                                                                                                                            | 29         |
| 1156. — Les moines de Saint-Martin ayant obtenu au Parlement, le<br>4 novembre 1258, un arrêt les maintenant en possession de la<br>haute justice de Noisy, érigent des fourches patibulaires et y sus-<br>pendent le simulacre d'un larron pris par eux et mort dans les<br>prisons du roi durant le procès; les prévôts de Paris, l'apprenant,<br>font abattre les fourches; appel au Parlement, qui ordonne leur<br>rétablissement par arrêt rendu au présence du roi (1258). | 29         |
| 1157. — Frère Evrard, prieur de Saint-Martin, constate qu'entre Jean, curé de Fresnes-sur-Marne, et frère Thibaud, prieur d'Annet, un différend s'étant élevé, ils ont pris pour arbitres Robert, cellerier de Saint-Martin, et sire Jean de Fresnes, chevalier (1259)                                                                                                                                                                                                           | 32         |
| 1158. — Mouvance féodale de Saint-Martin des Champs (XIII°s.). Hommages faits au prieur Evrard (1258)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32         |
| 1159. — Vente à St-Martin, pour 30 sols parisis, d'un quart de maison à Paris « in vico Roberti dicti Bugonis contiguam domui Thome Cementarii » par « Guillelmus dictus d'Oisement et Eremburgis, quondam uxor defuncti Guillelmi de Atrabato, nunc uxor predicti Guill. d'Oisement » (1259)                                                                                                                                                                                    | 37         |
| 1160. — Guillaume Maréchal et Jeanne, sa femme, prennent à vie, pour 6 livres de croît de cens, une maison à Paris, au coin de la Tonnellerie, à l'opposite de la rue de Tirechape (1259)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37         |
| 1161. — Échange de biens fonciers entre Saint-Martin et Guillaume le Maçon et sa femme Meinbour (1259)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37         |
| vigne à Noisy-le-Grand, par Guillaume Buguelin et Tifaine sa femme (1259)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38         |
| Agnès fille de Simon le Vieux de Poissy, et veuve du châtelain [Simon] de Neausse, de la cession à St-Jacques-de-la-Boucherie d'une place sise au chevet de cette église, par Nicolas Arrode qui la tient en fief d'Agnès, et celle-ci du roi (1259).                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b> 8 |
| i164. — Marguerite de Gentilly, dont les deux hommes de corps ont<br>épousé deux femmes de corps du monastère, s'entend avec Saint-<br>Martin pour que chacun des seigneurs conserve un couple (1259).                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40         |
| 1165. — Jean Began, clerc, vend, pour 6 livres parisis, dix sols de croît de cens près le poterne Nicole Videron, aux exécuteurs de feu Garnier du Tremblay son frère (1260)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |

| ment de Nicolas Arrode, Jean archidiacre de Paris et deux bour-<br>geois de la ville, la maison d'Eudes, archidiacre d'Etampes, rue de<br>Glatigny à Paris, et ceux-ci remettent à leur tour cette maison au<br>monastère pour fonder une pitance à l'anniversaire de Nicolas                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Arrode (1260)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41   |
| femme de corps du monastère (1260)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42   |
| 1168. — Rocelin de Membrolles et Guillaume de Gouillons, fils de<br>Liesse, chevaliers, concluent un accord avec Jean prieur de Roin-<br>ville, représentant Saint-Martin-des-Champs, au sujet de contes-<br>tations sur la délimitation de leurs justices respectives à Gouillons<br>(1260).                                                                                                                                                                                                                                             | 42   |
| 116g. — Pierre, évêque de Chartres, enregistre les susdites conventions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ., . |
| (1260)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44   |
| 1170-1171. — Ventes consenties par Amauri de Boulonville et Marie,<br>sa femme, de biens fonciers à Boulonville et Vieilles-Maisons<br>(1260-1261)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44   |
| 1172. — Ives, abbé de Cluny, et le prieur Evrard, ayant constaté que Saint-Martin-des-Champs est endetté de la somme de deux mille cinq cents livres tournois qu'il faudra payer l'an prochain aux foires de Lagny, suivant la cédule souscrite par le prieur et le couvent, chargent Jean, prieur de Senlis, et Adam, secrétain de Saint-Martin, de faire vendre tous les bois en mesure d'être coupés à Noisy, Marolles, Sevran, Châtenay, Choisy, Annet et Treuzy; l'argent provenant de ces ventes sera gardé par le sous-prieur Lau- | 15   |
| rent et Nicolas prieur d'Annet, jusqu'au jour du paiement (1261).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45   |
| Paris, en échange de la cession d'une maison rue St-Martin à reconnaissance des services rendus par leur père et aïeul, Hubert du Pétrin, au monastère (1261).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46   |
| 1174. — Le prieur Milon concède, avec l'assentiment du Chapitre général de sa congrégation, une rente perpétuelle de vingt sols parisis, sur la maison des Trinitaires, en la chaussée qui mène à Saint-Denis en France, à Philippe, bibliothécaire du couvent, et à ses successeurs (1261)                                                                                                                                                                                                                                               | 47   |
| 1175. — Jean Plumet vend au prieur d'Annet-sur-Marne une maison<br>à Vinantes, mouvant de sire Raoul de Montjay, chevalier (1268).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48   |
| 1176. — Vente à St-Martin, pour 32 livres parisis, par « Robertus dictus Tondu et Mabilia ejus uxor », d'une maison à Paris « in Judearia ubi venduntur panes, contiguam domui Symonis dicti Longue espée et domui Guillelmi Britonis ». (1262)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48   |
| 1177. Devant l'official de Geofroi, archidiacre de Paris, Pierre de la Brosse et Erembour sa femme vendent à Jean de Villeflix, écuyer, et à Eudeline sa femme un terrain à Noisy touchant à la terre de Mathieu d'Amboile (1262)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49   |
| · /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _    |

| 1178. — Jeanne de Trie, veuve, vend à Saint-Martin, pour l'usage de<br>la pitancerie, divers cens à Paris, comprenant trois oboles de chef-<br>cens et le tiers d'une corvée, sur une maison de la rue de Ferpillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| (1263)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 |
| 1179. — Laurent, sous-prieur de Saint-Martin, et le couvent notifient que, comme le prieur, dom Hugues, était tenu de servir à toute la communauté, des anguilles à la veille de Noël, des crêpes à la Septuagésime, des fromages à la Quinquagésime, des beignets le premier dimanche de Carême et le dimanche de la Mi-Carême, des flans aux deux jours de Rogations, il s'est déchargé de toutes ces coutumes en abandonnant aux moines 14 livres de revenu sur le four de Thérouenne et 20 sols sur la maison de la Trinité. Les moines feront des pitances générales de poisson et d'œufs aux | 50 |
| jours indiqués (1263)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 |
| (1263)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51 |
| 1181. — Frère Hugues, prieur de Saint-Martin, décharge le prieur d'Annet de deux pitances générales, l'une d'anguilles à la Saint-Jean l'Évangéliste, l'autre de flans le mardi des Rogations, moyennant une rente de 12 livres tournois sur le prieuré (1263).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51 |
| ri82. — Jean de Villeslix, écuyer, déclare avoir vendu, avant de se remarier avec damoiselle Pernelle, au couvent de Gournay, pour 40 livres parisis, deux arpents de pré au Chesnay; il s'engage à obtenir la ratification de Pernelle, à restituer 20 livres si damoiselle Perçoise refusait d'accepter cette vente pour sa moitié (1263).                                                                                                                                                                                                                                                       | 52 |
| Martin, pour 50 sols parisis, 4 sols et demi de croît de cens sur deux maisons rue Garnier de Saint-Lazare (1263)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53 |
| 1184. — Frère Hugues, prieur, d'accord avec sa communauté, décharge le cellérier des obligations que sa fonction lui imposait vis à vis de celle-ci, en réunissant à la mense conventuelle les revenus de la cellérerie (1263)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53 |
| 1185. — Les enfants de Marie de Vitry déclarent que frère Fromond, prieur de Ligny-sur-Canche, fils de ladite Marie, a fait abandon à Saint-Martin de 30 sols de rente que leur mère percevait sur la maison d'Humbert, messager du feu prieur Evrard (1264)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57 |
| 1186. — Philippe d'Egly, prieur des Hospitaliers, accepte pour arbitres dans un procès avec St-Martin-des-Champs, Guérin, hôtelier du monastère, le bailli Jean Brichevin et le chanoine Luc (1264).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57 |
| de Saint-Nicolas-d'Acy, vendent, pour 180 livres parisis, 94 arpents de leur bois commun de Lueton (1264)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58 |
| 1188. — Frère Philippe de Fourches, sous-chambrier, et deux autres moines réclament à Etienne Boileau, prévôt de Paris, un homme accusé d'homicide perpétré dans la terre des moines, et obtiennent sa remise en leurs mains (1264).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 59 |

| teurs de feu Bertrand Le Bossu, jadis écuyer du chambrier de Saint-Martin, vendent au monastère, pour 24 livres, diverses rentes possédées par le défunt, afin d'acheter des manteaux de bure et des souliers pour les pauvres (1264)                                                  | 60         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1190. — Echange d'une terre à Noisiel, par Simon Normand, avec le prieuré de Gournay-sur-Marne (1264).                                                                                                                                                                                 | 61         |
| 1191. — Pierre II [de Mincy], évêque de Chartres, notifie un échange<br>fait entre son clerc, Guillaume de Gouillons, et le prieuré de Saint-<br>Martin-des-Champs (1264)                                                                                                              | 6 r        |
| 1192. — Etienne Boileau, garde de la prévôté de Paris, notific que messire Jean du Génétay, chevalier, et madame Alis sa femme ont cédé à Saint-Martin tout ce qu'ils ont acheté de Philippe de Villecresnes et d'Isabeau sa femme à Arcueil et Villejuif (1265)                       | 62         |
| 1193. — Philippe de Villecresnes, écuyer, et sa femme Isabeau vendent<br>à Saint-Martin tout ce qu'ils peuvent avoir à Arcueil et Villejuif,<br>et dans le fief que sire Jean de Génétay, chevalier, tient de Guil-<br>laume, fils de feu Baudoin de Villecresnes, écuyer (1265)       | 63         |
| lérier frère Hugues, prieur, renouvelle la convention avec le cel-<br>lérier frère Jean de Villette, et la fait confirmer par l'apposition<br>des sceaux des second, tiers, quart et cinquième prieur, du secrétain<br>Jean de Vitry, du chambrier Nicolas de Montreuil, de l'hôtelier |            |
| Guérin, du chantre Philippe (1265)                                                                                                                                                                                                                                                     | 63         |
| particuliers à Saint-Martin (1265)                                                                                                                                                                                                                                                     | 64         |
| Martin (1265)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64         |
| 1197. — Robert de Montmartre et sa femme Edeline font un échange avec Saint-Martin (1265)                                                                                                                                                                                              | 65         |
| 1198. — Nicolas de Châtenay, chevalier, et sa femme Agnès renoncent<br>à revendiquer, sur une pièce de terre appartenant à St-Martin-des-<br>Champs, le champart qu'ils réclamaient tant en leur nom qu'au<br>nom de Ferri le Jeune, frère de Nicolas, et sa femme (1265)              | <b>6</b> 5 |
| 1199. — Jean de Châtillon, comte de Blois et sire du Quesnoy, et sa<br>femme Alips, comtesse de Blois, amortissent au prieuré de Marolles<br>deux arpents au bois du Périer, près celui de Pierre de L'Epine,<br>écuyer, donnés par les Maréchaux de Santeny (1265)                    | 66         |
| partie une grande maison rue Saint-Martin au monastère, et vend le reste pour 400 livres tournois, y compris quatre petites maisons faisant huit étages, le tout situé auprès de la rue des Jongleurs (1265)                                                                           | 67         |
| 1201. — Frère Hugues, prieur de Saint-Martin, déclare que, pour reconnaître les libéralités de noble homme Jean de Châtillon, comte de Blois et sire d'Avesnes, et de sa femme Alips, comtesse de Blois, il sera célébré pour eux à Marcelles une messe du Saint-                      | 0.7        |

| Esprit la veille de l'Ascension durant leur vie, et de Requiem après leur mort (1265)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1202. — Etienne de Perreuse, chevalier, et frère Nicolas, chambrier de Saint-Martin, arbitres, déclarent que Guérin de Gagny, écuyer, est bannier du moulin de Notre-Dame de Gournay comme les autres habitants du lieu (1265)                                                                                                                                                                          | 68  |
| 1203. — Noble dame Nicole, veuve de Ferri d'Annet, chevalier, vend au prieuré d'Annet, pour 70 livres tournois, 18 setiers de blé de rente dans la grange dimeresse du lieu. Approbation de ses trois fils : Jean, chevalier. Gilles et Pierre, écuyers, se portant forts pour leur sœur, damoiselle Mahaud (1265)                                                                                      | 70  |
| réclairer la revision d'un contrat passé entre le prieuré d'Acy et sa tante maternelle, feue Mahaud daine de Thury, les moines consentant à lui délivrer annuellement, en dehors de 45 sols de rente convenus, 4 bonnes charretées de paille d'hivernage dans sa maison de Saintines, et, après sa mort, à ses héritiers dans la maison de Noël-Saint-Martin qu'on nomme la Salle du Bouteiller (1265). | 7.0 |
| 1205. — Cession d'une île sur la Marne au prieuré de Gournay (1265).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71  |
| 1206. — Jean Griffon de Gagny et Marie sa femme vendent leur vigne de Chenay au prieuré de Gournay-sur-Marne (1266)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72  |
| 1207. — Cession par « Johanna, relicta Roberti de Cloya », à St-Martin de 43 sols de cens qu'elle avait sur une maison à Paris, « in vico Joculatorum », pour 24 livres parisis (1266)                                                                                                                                                                                                                  | 72  |
| 1208. — Le prieur d'Annet, Nicolas, chambrier de St-Martin, donne à métayage des terres à Annet, pour être plantées en vigne (1266).                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72  |
| 1209 Accord entre les habitants de Gagny et les moines de Gournay-sur-Marne (1266)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73  |
| Prieur de St-Martin de 280 livres prêtées au couvent et de 140 livres prêtées à la reine Marguerite, sous la caution des moines (1266).                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74  |
| Saint-Martin, en s'en réservant l'usufruit (1266)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75  |
| à Chenay pour 4 sols parisis par an, leur vie durant, à des voisins pauvres et dévoués à son monastère (1266)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75  |
| frère Adam, prieur de Gournay, et son couvent, pour fixer à ses religieux une portion congrue (1267)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75  |
| 1214. — Frère Hugues, prieur de Saint-Martin, approuve un échange fait par le chambrier Nicolas, prieur d'Annet, avec Etienne Pichelin et sa femme Isabeau (1267).                                                                                                                                                                                                                                      | 77  |
| 1215 - Isabeau Sacquépée, de Chelles, fonde à Notre-Dame de Gour-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .,  |
| nay son anniversaire avec ceux de ses parents défunts et de son frère, maître Etienne (1267).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77  |

| 1216. — Censier du prieure de Gournay-sur-Marne (1207)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0]45 4.401 // (120//                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ю   |
| 1218. — Pierre Torchart, chevalier, abandonne à Saint-Nicolas d'Acy,<br>en pure aumône, huit mines d'avoine que lui devait le Prieur sur<br>sa grange de Barbery (1267)                                                                                                                                                                                                                                        | Во  |
| 1219. — Vente par « Rogerus de Granchiis » et Odeline, sa femme, « Rogero dicto Dagobert » et à sa femme Jeanne, pour 20 liv. p., de 27 sols de rente sur une maison à Paris, « in vico Joculatorum, contiguam domui Jocelini Cervisarii et domui Guichardi Joculatoris » (1268)                                                                                                                               | 3 1 |
| 1220. — Frère Jean de Vitry, secrétain de Saint-Martin, achète 4 livres<br>et demie de cens sur une maison rue Saint-Martin (1268)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31  |
| (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81  |
| Boll coayer actually (1a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32  |
| (1209)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32  |
| do 1 dl b (12/0).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33  |
| diois sai die maison and as person (17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84  |
| 1227. — Vente de propriétés à Noisy par Hélouis de la Fontaine à Girard Flameng, valet de l'illustre Roi de Sicile, et à Marguerite sa femme (1270).                                                                                                                                                                                                                                                           | 84  |
| 1228. — Devant l'Official, vente « Gerardo Flamingo, servienti illustris Regis Sycilie, et Margarete ejus uxori, filie concergie domus ejusdem Regis », par « Droco Charronus de Campis supra Maternam et Jaquelina ejus uxor », de 6 arpents de terre à Noisy-le-Grand, lieux dits « Renoigllié, supra viam de Malanoa, Curvapetra et la Perrière », tenant à la terre « que fuit defuncti Johannis de Ville- | 85  |
| XVII Actes concernant Saint-Martin-des-Champs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| sous le règne de Philippe le Hardi (1270-1285)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| r229. — La fabrique Saint-Jacques-de-la-Boucherie vend à Marguerite veuve de Nicolas Copin, quelques maisonnettes voisines de l'église, tenant à la maison de Guillaume Le Queux (1270).                                                                                                                                                                                                                       | 87  |

| 1230. — Gérard Flameng, sergent du Roi de Sicile, et sa femme Marguerite fille de la Concierge de l'hôtel du Roi, achètent d'Agnès veuve de Gautier dit de Beauvoir, des terres à Noisy-le-Grand (1270)                                                                                                                                                                                                      | 87  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1231. — Pierre de Verneuil, bourgeois de Paris, et sa femme Jeanne fille de feu Pierre Marcel, vendent aux fils de feu Pierre Le Pellier, tous deux nommés Perrot, pour 120 livres parisis, 7 livres 5 sols 6 deniers de rente en la Corroierie près la maison de Thomas                                                                                                                                     | 0)  |
| Coquillette (1270)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88  |
| maison de Grincourt subsiste par la pure tolérance des moines de Saint-Martin-des-Champs (Acte faux) (1270)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88  |
| 1233. — Robert Baillehoue, de Vémars, et sa femme Hélouis vendent pour 8 livres parisis, à frère Jean de Vitry, secrétain de St-Martindes-Champs, quatre arpents et demi de terre labourable à Louvres (1271).                                                                                                                                                                                               | 80  |
| 1234. — Confirmation par Raoul et Suger dits les Fardeaux, ayant procuration de leur frère Guillot dit Fardel, de la vente précédente faite par leur sœur Hélouis et son mari (1271)                                                                                                                                                                                                                         | 89  |
| 1235. — Robert Painpetit et Jean de Saint-Martin, clercs jurés de l'officialité, enregistrent le don de 23 sols parisis de rente fait au monastère par Erembour sœur d'Herbert de Saint-Martin (1271).                                                                                                                                                                                                       | 89  |
| 1236. — Gui VII, bouteiller de Senlis, se porte garant de Gui d'Andilly, chevalier, pour les engagements pris par celui-ci envers Saint-Martin, afin d'accomplir une libéralité testamentaire de son père (1270271).                                                                                                                                                                                         | 90  |
| 1237. — Jean Aux-l'ois et sa femme Jacqueline, ayant hérité de moitié avec dom Pierre Pourcel, prêtre, d'une maison à Paris, sur la Rivière, provenant de la succession d'Alips fille de feus Guillaume Blondel et Mahaud sa femme, remariée à maître Hugues de Verberie, auquel avec leur consentement elle a légué l'usufruit de la maison, vendent la nu-propriété de leur part à celui-ci et à Mahaud sa |     |
| 1238. — Godefroi dit Le Comte, de Montreuil près Charonne, et Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91  |
| sa femme, se déclarent propriétaires d'une maison et vigne dans la censive de Philippot, écuyer, fils de dame Alips de Montreuil (1271).                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.* |
| 1239. — Prise à cens en viager d'une maison à Paris rue de Glatigny, avec obligation d'y dépenser en installation d'étuves ou autres améliorations 40 livres tournois (1271).                                                                                                                                                                                                                                | 91  |
| 1240. — Jeanne de Trie, veuve, bourgeoise de Paris, et sa nièce Gene- viève lèguent à Saint-Martin, pour fonder leur anniversaire 168 sols de cens, dont elles réservent l'usufruit à leur mère Douce                                                                                                                                                                                                        |     |
| et à elles-mêmes (1271)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92  |

| moines, ceux-ci renoncent aux redevances qu'ils percevaient sur elle, et Pierre leur lègue après sa mort une rente plus forte (1272).                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1242. — Adam, prieur de Gournay, consent aux religieux des Fossés l'échange indiqué dans la pièce précédente (1272)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94  |
| 1243. — Nomenclature des prairies du prieuré de Gournay-sur-Marne et inventaire des titres du prieuré en l'an 1272 (1271-1272).                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95  |
| 1244. — Thierri Aleman, originaire de Hollande, bourgeois de Paris, et Gile sa femme, prennent à surcens la grande maison appartenant à la Pitancerie de Saint-Martin, au coin de la rue des Jongleurs, pour 21 livres payables aux quatre termes usités à Paris, et sous condition d'y dépenser 100 livres en améliorations (1273)                                                                   | 96  |
| 1245. — Testament de Jeanne Argence, bourgeoise de Paris; legs à Saint-Martin, à la Confrérie des Notaires, aux Frères des Sacs, aux Pauvres Ecoliers de Saint-Honoré, à la Congrégation des Aveugles (Quinze-Vingts), ainsi qu'à ses proches. Parmi les exécuteurs choisis, dom Pasquier, pitancier de Saint-Martin (1273).                                                                          | 97  |
| 1246. — Frère Nicolas, secrétain de Saint-Martin, achète un demi-<br>arpent de terre à Louvres (1273)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99  |
| 1247. — Manessier Le Maçon et sa femme Aveline, vendent à Bertaud Le Maçon et sa femme Mabile (Ferpié), pour 105 sols parisis, 10 sols de surcens sur leur maison déjà grevée de 30 sols de rentes (1273)                                                                                                                                                                                             |     |
| 1248. — Donation faite au couvent de Beaumont (Saint-Léonor) par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99  |
| « Adam de Baallion » (1273)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 |
| la Hart » et un quartier de pré contigu à celui du curé (1273).  1250. — Nicolas Aleman, marguillier lai de l'Église de Paris, et Jeanne sa femme constituent une rente à St-Martin sur leur maison de la rue des Jongleurs (1274)                                                                                                                                                                    | 100 |
| 1251. — Prise à rente, pour 38 sols 1/2 parisis par an, par « Andreas Tonelarius et Sancelina ejus uxor », d'une maison appartenant à St-Martin, sise à Paris, « in vico Joculatorum, contiguam domui defuncti Roberti Blondelli et domui defuncti Thyecelini de Mulento, oneratam in 1v sol. et dimidio annui — redditus solvendos Johanni Popini, civi Parisiensi ». (1274)                         | 100 |
| Essarts, seigneur d'Amblainville, Gobert de Dargies, seigneur de Quittebeuf, Aubert de Longueval, seigneur de Croissy, Isabeau [de Milan] et Anne [de Beaumont], femme des trois derniers, assignent aux hôtes de Saint-Martin demeurant à Roissy 320 arpents de bois, à tenir en toute propriété du monastère, pour libérer leur domaine forestier des droits d'usage dont jouissaient les hôtes sur |     |
| l'ensemble de ce domaine (1274)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 1253 — Texte français de l'acte précédent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 102 |

| 1254. — Simon dit de Pierrelaie, sellier et bourgeois de Paris, et Perre-<br>nelle sa femme vendent au Prieuré de Gournay un arpent de pré<br>sous Chenay (1274)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 103 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| veuve de Raoul d'Annet, écuyer, et sa belle-sœur Isabeau de Thorigny, veuve de Raoul d'Annet, chevalier, stipulant au nom de ses enfants Jeannon, Guiout et Jeannette, cèdent à Saint-Martin toutes les dimes qui devaient venir à la grange dimeresse d'Annet, les moines abandonnant tous leurs droits sur la grange qui appartenait aux deux parties, chacune pour un tiers, conjointement avec damoiselle Jeanne, veuve de Gui de Nesle (1274) | 104 |
| 1256. — Amauri de Meulan, Guillaume des Essarts, Gobert de Dar-<br>gies et Aubert de Longueval, à cause de leurs femmes, cohéritiers<br>de la forêt de Roissy, cèdent à Saint-Martin, pour leur droit d'u-<br>sage, 300 arpents de forêt entre les bois de Jolivet de la Glaisière<br>et la tuilerie de Roissy (1274).                                                                                                                             | 105 |
| 1257. — Frère Ives, prieur de Saint-Martin, confirme la donation de cent sols parisis par an sur le gruage de Noisy, faite par son devancier Hugues à la Communauté, pour une pitance à son anniversaire, et ordonne qu'ils soient prélevés sur une rente de dix marcs d'argent due au monastère (1274).                                                                                                                                           | 107 |
| 1258. — Le prieur Ives approuve l'acensement fait à Nicolas Le Cervoisier par Simon, prieur de Saint-Denis de la Châtre, d'une maison contigue à celle de feu Jean de Bonœil et de feu sire Ferri de Saint-Denis en garantissant que les six fenêtres ayant vue sur le jardin du prieuré de St-Denis subsisteront et, en cas de reconstruction du mur, seront rétablies (1275).                                                                    | 108 |
| 1259. — Frère Pierre, abbé des Fossés [Saint-Maur], satisfait de la concession de 92 arpents de bois à son monastère et de 50 arpents à ses hôtes du château de Torcy, renonce aux droits d'usage que les moines et leurs hôtes avaient sur la forêt de Roissy, au profit des moines de Gournay et de leurs hôtes à Roissy, de Thibaud II comte de Bar et de ses hôtes de Torcy (1275).                                                            | 109 |
| 1260. — Frère Adam, prieur de Gournay-sur-Marne, approuve la convention mentionnée dans l'acte précédent (1275).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110 |
| 1261. — Jean Salomon, marguillier de Notre-Dame de Paris, et sa femme Susanne prennent à surcens une maison en la grand rue Saint-Denis, touchant à la grande maison de feu Michel de Londres (1275).                                                                                                                                                                                                                                              | 111 |
| 1262. — Fondation d'anniversaires à St-Martin par Agnès veuve de Jean Sarrazin, chambellan du Roi, pour son mari défunt et pour elle (1276)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 112 |
| 1263. — Lettres royaux approuvant cet accord (1276)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112 |
| l'officialité de Paris, l'assemblée des hommes et femmes de Roissy, comprenant le curé, dom Luc, approuvent la convention conclue avec les copropriétaires de la forêt (1276).                                                                                                                                                                                                                                                                     | 112 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |

| monastère de Livry deux maisons à Paris, rue Vieille-du-Temple, tenant à celle de l'Abbesse de Chelles, dans la censive de Notre-                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Dame de Livry (1276)                                                                                                                                                                                                           | 114 |
| forêt de Roissy, entre les Religieux de Saint-Martin et leurs hôtes,<br>l'abbé des Fossés et ses hôtes, le comte de Bar et ses hôtes de Torcy,<br>le desservant de Saint-Bon, Aubert de Longueval et sa femme,                 | •   |
| Amauri de Meulan et ses deux beaux-frères (1277)                                                                                                                                                                               | 114 |
| 1267. — Sentence de Gui de Metz, garde de la prévôté de Paris, sur<br>un plaid entre Jean d'Arras, Sale sa femme et leur fils Robin, les<br>religieux de Saint-Martin et maître Thomas, clerc du Roi de France                 |     |
| (1277)                                                                                                                                                                                                                         | 115 |
| 1268. — Frère Pierre, prieur de St-Martin-des-Champs, cède à Pierre de Chambly, chambellan du Roi, tous les droits que le monastère, au nom du prieuré de Beaumont, avait à Bruyères, près Bernes,                             |     |
| en échange de 26 livres tournois de rente sur la prévôté de Beaumont achetées par Pierre, dont 23 de Jean de Champagne, chevalier, Henri de Belléglise et Robert de Champagne frères, neveux                                   |     |
| du chevalier Thibaud de Champagne, chevalier d'Alfonse comte<br>de Poitiers, et 3 de (feu) Jean de Halle, jadis serviteur dudit comte                                                                                          |     |
| (1277)                                                                                                                                                                                                                         | 117 |
|                                                                                                                                                                                                                                | 119 |
| 1270. — Autre rédaction de l'approbation royale (1277)                                                                                                                                                                         | 119 |
| demande du roi Philippe [le Hardi], à solenniser l'anniversaire de la feue reine Isabelle d'Aragon [morte le 28 janvier 1271] (1277).                                                                                          | 121 |
| 1272. — Michel de Montmartre et Marie sa femme vendent, pour 15 livres et demie, 31 sols de surcens sur une maison au bourg Saint-Martin, rue Garnier de Saint-Lazare, et hypothèquent en caution une maison rue Bégon (1278). | 121 |
| 1273. — Le Parlement de Paris entérine les conclusions des experts                                                                                                                                                             |     |
| jurés désignés par la Corporation des Métiers pour faire rapport<br>sur les contestations nées entre maître Thomas de Paris, clerc du                                                                                          |     |
| Roi, et Jean d'Arras, au sujet des étuves, conclusions auxquelles les parties en cause et le Prieur de Saint-Martin, partie intervenante, se sont unanimement ralliés (1278).                                                  | 122 |
| 1274. — Pierre Hideux de Chambly, chambellan du Roi, avec l'agré-                                                                                                                                                              |     |
| ment de Marguerite, sa femme, donne au prieuré de Saint-Léo-<br>nor, pour fonder leurs anniversaires, tout ce qu'il avait acquis des                                                                                           |     |
| hoirs de Pomponne dans la Cengle de Beaumont (1279)                                                                                                                                                                            | 124 |
| 1275. — Frère Hugues, chambrier de Saint-Martin, ayant condamné<br>Michel de Montmartre à s'acquitter de ce qu'il devait à Simon le                                                                                            |     |
| Bourrelier, vu le refus de Michel d'obtempérer à ce jugement con-                                                                                                                                                              |     |
| firmé par l'Assise sur appel, ordonne, en vertu de son office,<br>qu'une maison de Michel située dans la rue St-Martin, soit mise                                                                                              |     |

| aux enchères jusqu'à concurrence de la somme due : on adjuge<br>20 sols parisis de cens, sur cette maison, à Huguenin de Beauvoir<br>le Bourguignon clerc, moyennant dix livres parisis qui suffisent à                                                                                                                                                                          | /     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| régler l'affaire (1279)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 124   |
| 1276. — Jean Poucin, chambellan du Roi, échange avec le Prieuré de<br>St-Martin-des-Champs sa maison de Beaumont, à la Cengle, contre<br>une hôtise à Bailleul-sur-Lesche (1279).                                                                                                                                                                                                | 126   |
| 1277. — Béatrice [de Montsort], femme de Robert IV, comte de Dreux et de Montsort, accepte le choix fait par son époux de l'Abbé de Saint-Denis comme arbitre dans un différend avec la communauté de Saint-Martin (1279)                                                                                                                                                        | 127   |
| 1278. — Arrêt du Parlement qui reconnaît aux moines de Saint-Martin le droit de justice pour les fausses mesures sur leurs hôtes, malgré l'opposition du prévôt de Paris, mais réserve au roi l'étalon et le poinçonnage (1279)                                                                                                                                                  | 127   |
| 1279. — L'official du R. P. Anchier, cardinal, archidiacre de Paris, sur la demande de Marie [d'Etampes], veuve de Michel de Montmartre, désigne pour tuteur de ses enfants mineurs Simonet et Marote, au refus de leur oncle paternel, Jean de Montmartre, un protecteur bienveillant, Jean de Mauregard, qui accepte sous serment (1280).                                      | 128   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 1280. — Vente par « Maria de Stampis, relicta defuncti Michaelis de Montemartirum, Hugoni dicto de Bellovisu, civi Parisiensi, burgundo, et Agnee, ejus uxori », pour 7 livres parisis, d'une place à Paris « in vico Gilberti dicti le Gravelier » (1280)                                                                                                                       | . 129 |
| 1281-1282. — L'Official de Paris désigne pour tuteur de Jeannot d'Ailly, à la requête de sa mère Mahaud, un prêtre, Gui de Sept-boules, qui constitue pour curateur son clerc, Galeran le Breton (22 mai 1275). Jeannot, avec l'agrément de son curateur, vend aux exécuteurs testamentaires de Ferri Boneuil 5 sols de surcens sur deux maisons rue Godefroi de Bagneux (1280). | 120   |
| 1283. — Lambert de Bar, clerc, reconnaît que frère Pierre, prieur de St-Martin, lui a concédé pour neuf ans la grange de Savies [Belleville], pour trois muids d'avoine et trois muids et demi de blé par                                                                                                                                                                        |       |
| an (1281)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 130   |
| 1284. — Arrêt du Parlement reconnaissant au Prieur de St-Martin le droit de haute et basse justice sur la ville de Limoges-en-Brie, dans la châtellenie de Melun, sauf sur les feudataires (1281)                                                                                                                                                                                | 131   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 1285. — Amauri III de Meulan, seigneur de la Queue et de Gournay,<br>écuyer, sire Gobert de Dargies et sire Guillaume d'Amblainville,<br>chevaliers, autorisent l'ouverture de deux routes forestières à tra-<br>vers leurs bois de Roissy (1281).                                                                                                                               | 132   |
| 1286. — Don, en pure aumône, au Prieuré de Saint-Martin, par « dominus Johannes de Sancto Claro, presbiter, canonicus ecclesie                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Sti Thome de Lupara », de 26 sols parisis de cens sur une maison « in vico Gravelarii » (1281)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 133   |

| 1287. — Jean Poucin, chambellan du Roi, et sa femme Perronnelle, vendent à Saint-Martin, pour 160 livres parisis, la mairie de Bouffémont (1282)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 133 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1288. — Echange entre Mathieu [de Vendôme], abbé de Saint-Denis, et le Prieuré de Saint-Martin-des-Champs, d'un cens sur une chambre ou maison sise en face de l'église Sainte-Croix de Saint-Denis, contre un cens sur une pièce de terre longeant la Voie de Senlis (1282).                                                                                                                                                                                       | 134 |
| 1289. — Jean, sire de Chantilly, confirme les accords passés, en 1233, entre son devancier Guillaume, chevalier de Senlis, et les moines de St-Nicolas d'Acy (1282)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 134 |
| 1290. — Frère Adam, prieur de Gournay-sur-Marne, s'accorde avec les moines des Fossés [Saint-Maur] au sujet des dimes d'un manoir, appelé la Grange-Louis, chevauchant sur la limite des paroisses d'Essonnes et d'Evry, le corps de logis étant sur celle-ci et les étables sur l'autre; il est convenu que la seule dime des agneaux sera perçue par les moines des Fossés, celles des laines, des veaux et des porcs demeurant acquises à ceux de Gournay (1284) | 135 |
| 1291. — Lambert de Bar-sur-Aube, clerc, reconnaît devoir à Saint-<br>Martin plus de sept muids de blé et de deux muids d'avoine, tant<br>pour les arrérages de sa ferme qu'à titre d'avance (1284)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 137 |
| 1292. — Robert de Pontoise, orfèvre, et Marguerite sa femme, prennent à louage des moines une demi-maison sur le Grand-Pont, près celle des Templiers pour cinq ans, moyennant 30 livres parisis, à charge d'entretenir la couverture, la gouttière, les plâtres et planchers (1284).                                                                                                                                                                               | 137 |
| 1293. — Sentence arbitrale de Mathieu [de Vendôme], abbé de Saint-<br>Denis, qui maintient à St-Martin-des-Champs le droit de fourches<br>patibulaires à Bonnelles, contre les prétentions du comte de la<br>Marche (Hugues XIII de Lusignan) et celles du comte de Dreux<br>(Robert IV), puis de sa veuve (Béatrice de Montfort tutrice de<br>Jean II) (1284).                                                                                                     | 138 |
| 1294. — Arnoul dit de Meaux, clerc, fils de feu Gérard de Crépy, renonce au cens qu'il percevait sur la masure de Baudoin de Gournay (1284)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 139 |
| 1295. — Robert Cornu, archidiacre de Gâtinais en l'église de Sens, notifie au Prieur de Cannes que, faute par lui d'avoir produit devant l'archevêque la preuve qu'il a le patronage sur la cure de Flagy, celle-ci sera conférée au candidat présenté par le Prieur de Saint-Martin-des-Champs (1284).                                                                                                                                                             | 139 |
| 1296. — Jean Erneis, fils de feu Pierre Erneis, bourgeois de Paris, infirme de corps mais sain d'esprit, donne aux religieux de Saint-Martin 230 sols de cens sur le grand hôtel de l'Abbesse de Maubuisson, en la Mortellerie, 14 sols sur la maison voisine, de Jean Flameng, en la censive du Chambrier de France, sur la maison de Pierre de Marreles, charpentier, rue des Garneaux, près la grange                                                            | 3   |

| Laurent de Mauregard, en la censive de l'Évêque; une autre, grande rue Saint-Martin, en la censive Saint-Magloire; sur celle de Guillaume le Breton près le puits de la Ferronnerie, en la censive du Roi; sur la petite maison du donateur, touchant celle de maître Hugues de Verberie, en la censive St-Germain-l'Auxerrois. Le testateur donne caution sur un surcens de 4 liv. 10 sols en la rue Saint-Germain-l'Auxerrois, au cas où les exécuteurs testamentaires de sa mère Jeanne ou d'autres particuliers occasionneraient une réduction de ces cens par leur intervention (1284). | 140   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| entretien, ainsi qu'a coux de son vales (1204)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 142   |
| 111 (1204)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 143   |
| de sa femme Perrenelle, donne vingt sols de cens sur une maison au coin de la grand rue Saint-Martin (1285)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 143   |
| 1300. — Le roi Philippe III vidime des lettres de Mathieu de Vendòme, abbé de Saint-Denis (1285)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144   |
| Supplément au groupe XVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 1174 bis. — Le prieur Milon concède à l'armorier Philippe, en reconnaissance de son zèle pour le culte divin, une rente de vingt sols parisis reversible sur ses successeurs au même office (1261)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 145   |
| 1175 bis. — Pierre, abbé des Fossés (Saint-Maur), fait, avec le prieur de Gournay-sur-Marne, un échange de cens entre Gournay et Ville-Evrard, contre d'autres entre Noisy-le-Grand et Bry (1262)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 146 |
| 1187 bis. — Robert Chapon et sa femme Alips, dite la Chapone, prennent à cens, pour 34 sols, une maison rue du Cimetière Saint-Nicolas (1264)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 146   |
| 1188 bis. — Étienne de Lagny, pitancier de Saint-Martin, acquiert pour 8 livres parisis, de Simon de Corbeil et Jeanne sa femme, la moitié d'une maison et d'étuves dans la rue Godefroi de Bagneux, touchant à celle de Ponche l'Estuveresse, provenant de la succession de Bigiote, fille de Houdouin de Reims et d'Ydrie, sœur de                                                                                                                                                                                                                                                         | - /   |
| Jeanne (1264)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147   |







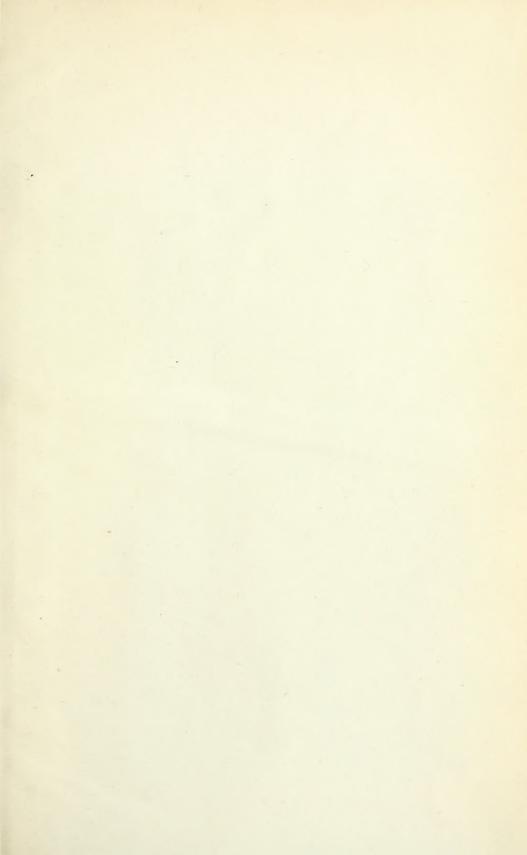



2613 A14 v.20-21

BX Archives de la France monastique

CIRCULATE AS MONOGRAPH

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

